



-0 1035

## HISTOIRE

DE LA VIE ET DU REGNE

D-M

## NICOLAS I"

EMPRIMITA DE RUSSIE



L'auteur se réserve tous droits de raproduction et de traduction dans cet ouvrage, qui formera buit à dix volumes.

Pirls. - Typ. de Ch. Reycuein, sue Cojus, 13, - 1869.



## HISTOIRE

DE LA VIE ET DU RÈGNE

DR

# NICOLAS IER

EMPEREUR DE RUSSIE

PW

## PAUL LACROIX

(MBLIOPEIAE JACOS)

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR CURVALIÈR DE L'ORDER DE SAINT-STANSLAS, DE LA 2º CLASSE, ETC. CONSERVATEDE DE LA HINLIOTHÈGER DE L'ARSENAS.

TOME CINQUIENT



#### PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET COMPAGNIE BOULEVARD SAINT-GERNAIN, Nº 77

1868

Tres droits reservés.

St.j. . and of . 5 c . 11

DTYPICKER BY Google

Original from UNIVERSITY OF CAUFORNIA

r F. -10 L

### CXLY

Aucune puissance humaine n'aurait réussi à empêcher l'empereur Nicolas de décréter la réouverture de la Diète de Pologne; c'était, comme il le dit lui-même au comte de Nesselrode avec une sorte de conviction mystique qui étonna beaucoup ce ministre et lui ferma la bouche, c'était « l'accomplissement rigoureux d'un ordre direct et formel de la Providence. »

On s'explique ainsi pourquoi le grand-duc Constantin avait trouvé chez son frère un parti-pris irrévocable, une résistance invincible.

Depuis les éclatants succès de la guerre de Turquie, Nicolas, qui se plaisait à y voir la main de Dieu, n'avait pas
eu de peine à se persuader que son règne était placé désormais sous la protection divine. Il en vint bientôt à se dire
dans son for intérieur, que l'autorité suprême, que lui avait
confiée la Providence, devait être dirigée, dans certaines
circonstances solennelles, d'après les inspirations émanées
de la Divinité elle-même. Ce fut là, pour lui, le point de
départ d'une foi et d'un zèle retigieux qui se manifestèrent
souvent avec éclat dans les actes de son gouvernement.
Son jugement n'avait jamais été plus sain ni plus droit; sa
raison jamais plus solide ni plus éclairée; il était alors en
pleine possession de son génie de monarque, mais il croyait

fermement, et il en fit plus d'une fois l'aveu aux personnes de son entourage intime, qu'il ne prenaît pas une décision grave, sans que son esprit fût comme illuminé par un rayon d'en haut.

On a raconté qu'une question de la plus haute importance ayant été un jour débattue devant lui au Conseil des ministres, il annonça qu'il se prononcerait le lendemain. Il se prononça, en effet, sans hésitation et sans réticence. Un de ses ministres, qui avait toute sa confiance et auquel il accordait une entière liberté de parole, lui demanda s'il n'avait pas donné beaucoup de temps à l'étude de cette question qu'il venait de décider avec tant de logique et de sagesse.

— Non, lui répondit l'empereur; je n'y avais pas même songé depuis hier, mais, ce matin, avant le Conseil, je me suis recueilli un moment, en invoquant notre Maître à tous, et, ajouta-t-il d'un air inspiré, Dieu m'a fait savoir ce qu'il fallait faire.

Rien ne lui était resté de son éducation toute voltairienne, si ce n'est une inaltérable tolérance en matière de religion ou plutôt vis-à-vis des cultes différents du sien. Il n'en avait pas moins une aversion instinctive contre ce qu'on nommait la philosophie de Voltaire, laquelle avait été en si grand honneur, à la cour de Russie, sous l'impératrice Catherine. Il ne savait, d'ailleurs, des opinions philosophiques de Voltaire, que ce que lui en avait appris d'une manière succincte son professeur d'économie politique, Henri Storch, qui appartenait à l'école des philosophes du dix-huitième siècle et qui certainement ne fut pas étranger aux principes de justice et de bienveillance, que son auguste élève ne cessa de mettre en pratique à l'égard de toutes les religions, dans le cours d'un long règne.

Cependant le tzar, comme chef politique de la religion



grecque orthodoxe, avait è cœur de la défendre, de la maintenir et de l'universaliser dans son empire, où pourtant tous les cultes étaient libres et protégés également.

C'est seulement à partir de l'année 1830 qu'on le vit s'opposer avec persévérance, sans toutefois déployer aucuns rigueur inutile, aux prétentions dominatrices et envahissantes de la Cour de Rome; il invita le Sénat-dirigeant à se tenir sur la défensive pour arrêter au passage les bulles que le pape adresserait aux catholiques russes, et le Sénat, par un ukase du 10/22 mars, remit en vigueur les ukases du 17/29 janvier 1782 et du 6/18 septembre 1795, qui prohibaient la réception de toute bulle du pape, dans l'empire de Russie, sons autorisation spéciale de l'empereur.

Nicolas était sincèrement attaché à la foi, au culte de ses pères; en ne saurait donc être surpris de l'empressement, du tèle, de l'ardeur, qu'il mettait à favoriser de toutes manières la propagande, dans ses États, de la religion nationale, malgré le respect auquel avaient droit indistinctament les autres religions professées par ses sujets; et quoiqu'il ne voulût pas même laisser la persécution s'exercer contre les schismes aussi nombreux qu'étranges, qui se multipliaient dans l'Église gréco-russe, non-seutement il approuvait les efforts de cette Église, pour faire entrer dans son giron ceux qu'elle considérait comme des idolâtres ou des hérétiques; mais encore il encourageait, il subventionnait les missions qui travaillaient à l'instruction et à la conversion de ces malheureux, au fond des provinces les plus reculées de l'empire.

Ce fut donc avec une vive et piense satisfaction qu'il reçut des nouvelles d'une mission envoyée à Arkhangel, en 1825, pour convertir les Samoièdes établis dans ce gouvernement. En moins de cinq années, 3,510 païens avaient été baptisés:



trois églises avaient été construites pour leur usage. On pouvait donc se féliciter des résultats que la mission évangélique orthodoxe avait obtenus en détruisant le paganisme parmi les Samoièdes.

Des missions du même genre faisaient partout la guerre au paganisme, sans employer ni pression, ni violence, chez les peuplades ignorantes et incultes, qui habitaient les steppes de la Mongolie, sur les frontières de la Chine. L'empereur prenait un vif intérêt au succès de ces missions.

Dans un comité des ministres, tenu au mois d'avril 1830, l'empereur étant présent, on lut un rapport du gouverneur civil de Saratow, adressé au ministre de l'intérieur, pour l'informer que deux Kalmouke, de la horde de Derbet, avaient embrassé la religion chrétienne avec leurs femmes et leure filles, et que ces nouveaux convertis imploraient l'assistance du Gouvernement; car, suivant la coutume des Kalmouks, on devait dépouiller entièrement, de tout ce qu'ils possédaient, et même de leurs vêtements, ceux de la horde qu'on soupçennait de vouloir changer de religion.

L'empereur, indigné d'un usage barbare qu'il ne crut pourtant pas avoir le droit de supprimer par un ukase, ordonna de faire savoir au gouverneur civil de Saratow, que tous les Kalmouks qui se convertiraient au christianisme se trouveraient, par cela même, placés sous sa protection spéciale. Quant aux deux chefs de famille, qui avaient été impitoyablement ruinés par leurs anciens coreligionnaires, l'empereur fut d'avis d'assigner à chacun d'eux trente dessiatines de terre, de les libérer du payement des impôts pendant dix ans, et de leur accorder, en outre, un secours pécuniaire. Cette décision servit de base, à l'avenir, pour l'indemnité que les nouveaux convertis auraient à réclamer du Gouvernement. Nicolas, fidele à son système de tolérance envers toutes les commumons chrétiennes, avait promis aux Arméniens, qui devenaient ses sujets, lors de l'annexion de plusieurs provinces de la Perse et de la Turquic à l'empire russe, que leur culte serait respecté et honoré, comme celui de ses sujets orthodoxes. Il interdit, en effet, toute immixtion de l'Église russe dans les affaires de l'Église arménienne, quoique cette Église formât deux communions distinctes, l'une, la moins nombreuse, soum se au saint-siège catholique-romain; l'autre, gardant son indépendance et son unité sous la direction de son patriarche.

Ce patriarche était alors le vénérable archevêque Georges Narsès, qui avait contribué de tout son pouvoir, pendant la guerre de Perse, à ralher les populations armémennes autour des drapeaux du tzar. Nicolas ne pouvait oublier les services éclatants que Narses lui avait rendus. Par un ukase du 23 avril 5 mai, nouv. st.) 1830, il erva un diocèse armén en, sous le nom de diocèse de Nakhitchevan et de Bessarabie, comprenant toutes les Églises armémennes, tant à Saint-Pétersbourg et à Moscou que dans les gouvernements de la Bessarabie et de la Nouvelle-Russie. L'archevêque Narsès fut mis à la tête de ce diocese, qui ne devait plus reconnaître en nen la suprématie de la Cour de Rome.

Si l'empereur accordait son appu avec tant de bienveillance aux cultes étrangers, que le secrétaire d'État Bloudoff avait sous sa direction personnelle, comme adjoint du ministre de l'instruction publique, on peut se faire une idée de la sollicitude toute paternelle, avec laquelle il s'occupait des intérêts moraux et matériels de la religion orthodoxe, qui le reconnaissait pour chef suprème, dans l'ordre politique aussi bien que dans l'ordre religieux. Il était, à cet égant, scrupuleusement secondé par son ministre de l'instruction publique le prince Charles de Lieven. On attribuait à ce ministre une action prépondérante dans le Conseil privé, et son austère piété, empreinte de quelque exaltation mystique, eurait exercé, disnit-on, l'influence la plus marquée sur les tendances religieuses de l'empereur. Quant eux affaires ecclésiast ques, en général, elles étaient traitées dans le quatrième département du Conseil de l'Empire, sons la présidence de l'amiral Nicolas de Mordwinoff, qui, par son activité infatigable, faisait oublier ses quatre-vingts ans, et qui offrait le modèle accompli de toutes les qualités de l'homme d'État, ainsi que de toutes les vertus de l'homme de bien.

Aucun ministre, d'ailleurs, n'aurait osé prendre la décision la moins importante en matière ecclésiastique, sans avoir consulté d'abord l'empereur et attendu respectueusement son avis et ses ordres, car l'autocratie du tzar était doublement souveraine dans les questions religieuses, quoiqu'il évitât presque toujours de sortir du rôte d'auxibaire et de protecteur de l'Église russe, et qu'il laissât au Saint-Synode la conduite absolue des affaires spirituelles. Il se bornait à donner son approbation aux actes émanés de cette haute assemblée, où siègeaient des métropolitains, des archiveques, des évêques, des archimandrites et même quelques membres subalternes du clergé, tous choisis et nommés par l'empereur.

C'est à la dévotion et à la générosité de Nicolas, c'est souvent à son initative personnelle, qu'il faut repporter la fondation d'un grand nombre d'édifices consacrés au culte orthodoxe, non-seulement dans les provinces caucasiennes et assatiques nouvellement annexées à l'empire, mais encore dans tous les gouvernements de la Russio.

Pendant son dernier séjour à Odessa, Monseigneur Ga-

briel, évêque de Kherson, de Tauride et de Catherinoslaw, avait en occasion de lui rappeler que l'impératrice Cotherine, lors du voyage qu'elle fit en Crimée dans l'année i 787, s'était proposé de construire à Catherinoslaw une des plus grandes églises de la chrétienté, sous l'invocation de la Transfiguration de Josus-Christ. les fondements de cette église avaient été jetés, et l'impératrice en avant posé ellemème la premiere pierre, mais, depuis plus de quarante ans, les travaux étaient abandonnés et ne pouvaient être repris qu'avec des dépenses énormes.

N colas répondit à l'évèque :

 L'argent ne manquera jamais en Russie, quand nous voudrons élever un temple à Dicu.

Il avait toutefois attendu la fin de la guerre, pour assurer les frais considerables de l'entreprise qu'il voulait achever, en mémoire de son il ustre ateule. Il ordonna que la même pierre et la même table de bronze que Catherire avait déposées de ses propres mains dans les fondations de l'édifice, y fussent replacées solemellement par l'évêque de Cathermoslaw il avait soulement fait inscrire son propre nom dernère cette lable de bronze, qui portait une inscription en l'nonneur de Catherine II. La cerémonie eut lieu avec pompe, au mois de juin 1830, et dès lors, grâce à l'inépuisable munificence de l'empereur, les travaux de construction ne furent plus interrompus jusqu'à l'achèvement de cette église monumentale, inaugurée, dux ans après, sous le vorable de la Transfiguration de notre Seigneur.

L'attachement du tzar pour la religion de ses pères n'avait d'ailleurs aucune action héstite ou defavérable sur sa tolerance à l'égard des autres religions. Ainsi, lorsqu'on en référa d'reclement a bui, pour savoir s'il ne trouverait pas mauvais que les musulmans, qui se trouvaient à Saint Pétersbourg en plus grand nombre qu'à l'ordinaire, par suite du séjour de l'ambassade turque, célébrassent publiquement leur sête annuelle du Baïram, il répondit qu'il regrettait que sa capitale n'eût pas une mosquée comme elle avait une sypagogue, car il comptait, parmi ses sidèles sujets, ajouta-t-il, beaucoup de mahométans qui avaient le droit de professer librement et ouvertement leur religion.

La salle principale, qui avait servi l'année précédente à l'Exposition des produits de l'industrie russe, fut donc, par ordre de l'empereur, mise à la disposition des musulmans présents à Saint Pétersbourg, pour la célébration du Baïram

Le 26 mars, à cinq heures du matin. l'iman de l'ambassade turque ouvrit la cérémonie, suivant le rit manométan, en présence des deux envoyés, Hall Pacha et Nedjib-Effendi, accompagnés du personnel de la légation. Trois heures après, la même assemblée se reforma dans la grande salle de l'Exposition, qui avait été appropriée et décorée pour la circonstance. On remarquait, parmi les assistants, le vieux schamkhal de Tarkow, heutenapt-général du tzar dans cette province caucasienne, deux envoyés extraordinaires de la peuplade des Avares ou Lezghis, en Circassie, et plusieurs chefs militaires des tribus du Caucase, ayec de nombreuses suites, tous revêtus de leurs magnifiques costumes. Ce fut le mollah Abdoul-Vakhid, iman des musulmans de Saint-Pétersbourg, qui procéda au service religieux; ce fut lui qui, à cette occasion, récita des prières solennelles pour la conservation des jours de l'empereur et de la famille impériale. Les mahométans qui assistaient a la cérémonie s'associèrent de grand oœur à ces prières et se séparèrent, vers onze houres du matin, ponétrés de reconnaissance pour le monarque juste et luenfaisant qui accordait une protection égale à tous les cultes professés par ses sujets.

Les envoyés turcs restèrent à Saint-Pétersbourg jusqu'après le départ de l'empereur pour Varsovie.

Halil-Pacha, malgré son habileté diplomatique, n'avait pas complétement atteint le but qu'il poursuivait depuis trois mois avec autant d'adresse que de persévérance. Il avait, il est vrai, demandé beaucoup plus qu'il ne pouvait obtenir, même en faisant appel a la modération du généreux allié de l'Empire Ottoman, car il avait d'abord reclamé, au nom du grand seigneur, contre la plupart des clauses du traité d'Andrinopie, notamment contre la cession du territoire et des villes que la Russie détachait des provinces turques de l'Asie Mineure, contre les priviléges accordés à la pavigation russe dans le Bosphore, contre l'indemnité de guerre et même contre l'indemnité de guerre et même contre l'indemnité stipulée en faveur du commerce russe.

Le comte de Nesselrode fut inflexible, excepté sur la question d'argent. L'empereur renonçait presque à l'indemnité de guerre, dont il ajournait l'acquittement à une époque éloignée; il ne prétendant maintenir, d'une mamère crévocable, que l'indemnité due a ses sujets, en déclommagement du préjudice que la guerre leur avait causé. C'était trop encore pour la Turque, dont les finances se trouvaient totalement épuisées

Cependant, le second tiers de cette indemnité devait être acquitté avant la fin d'avrit, si le suitan voulait que l'armée d'occupation abandonnât la ligne du Balkan, et le sultan n'avait à sa disposition qu'une partie de la somme, sans le payement de laquelle il ne pouvait exiger l'évaquation com-

plète de la Roumélie. Les envoyés turcs étaient dans une perplexité d'autant plus vive, qu'ils semblaient n'avoir plus men à demander m à espérer de la générosité de l'empereur

Nicolas, sans les prévenir, avait fait savoir au feld-maréchal Diebitsch qu'il pouvait faire commencer le monvement rétrograde de l'armée d'occupation, à dater du 1<sup>er</sup> mai, attendu que le second terme de l'indemnité serait payé, avant qu'il eût repassé les Balkans.

En même temps, le comte de Vesselrode annonçait a Halil Pacha qu'une remise de trois cent minle ducats, sur l'indemnité attribuée aux suje s russes, était accordee à la Turquie; le sultan n'avait donc que cent mille ducats à trouver pour parfaire le chiffre de la dette payable à la fin d'avril. Les envoyés turcs feignirent de se montrar très-satisfaits de cette concession inespérée, mais ils manifesterent l'intention d'attendre encore à Saint-Pétersbourg une réponse de leur Gouvernement, quoique l'objet de leur mission parût être désormais rempli.

Le comte de Nesselrode, en leur annonçant que l'empereur partirant le 13 mai pour Varsovie, leur manda qu'ils pouvaient demander a Sa Majesté leurs audiences de conge. Ces audiences forent fixées au 9 mai.

Deux jours auparavant, l'empereur avant passé une grande revue au champ de Mars. Plus de trente aulte hommes, appartenant aux différents corps de la garde et aux établissements d'éducation multaire, étaient sous les armes; le grand-duc Michel les commandait et les fit manœuvrer devant l'empereur et l'impératrice. Les deux jeunes grandes-duchesses Marie et Orga, dejà rayor nantes de heauté, auprès de leur auguste mere, furent spectatrices du défilé des troupes; leur frère, le grand-duc herriter, revêtu d'un riche uniforme, monté sur un cheval nour



plein de feu, qu'il mamait en excellent écuyer, perdant toute la durée de la parade, se trouva dans les rangs du régiment des gardes Pavlowsky, qui s'honoraient de l'avoir pour chef. Les envoyés turcs, avec leur suite, avaient été invités spécialement par l'empereur à cette belle revue.

Le surlendemain, Halil-Pacha et Nedjin-Effendi furent reçus par l'empereur et l'impératrice au palais d'Amtch-kow. L'empereur leur avait donné la veille une haute preuve de bienveillance, en les décorant de l'ordre de l'Aigle-Blanc de Pologne. Il leur adressa ces paroles, qu'il n'avait certainement pas préparées avec son vice-chance-her:

— Dites de ma part à votre maître, qu'il pourra toujours compter sur mon amitié e. mon appui, s'il veut bien toujours se souveur qu'une partie de ses sujets sont chrétiens et que je suis le chef de leur rel gion orthodoxe.

La mission extraordinaire du comte Orloff à Constantinople n'avait pas eu de résultats moins favorables que celle d'Halit-Pacha à Saint-Pétersbourg. Orloff était parvenu, moitié par persuasion, moitié de haute lutte et de vive force, à lever l'une après l'autre les difficultés multiples qui s'opposaient à l'exécution de certains articles du traité d'Andrinople, surtout au sujet de la Servie et des principautés danubiennes. Son caractère, tour a tour insimuant et impétueux, avait triomphé de toutes les tergiversations et de toutes les lenteurs de la politique ottomane.

On disait qu'il no tarderait pas à revemr en Russie, comblé d'honneurs et de présents par le sultan, qui avait recherché et apprécié en .ui l'homme de guerre, le général de cavalerie initié à tous les détails du service militaire, plutôt que l'ambassadeur, l'homme d'État fin, déhé et clairvoyant Le comte Orloff n'avait eu hesoin, pour gagner la confiance de Mahmoud, que de lus présenter quel ques observations techniques sur l'équipement, l'uniforme et la manœuvre de ses troupes, qui, en réalité, étaient organisées très-imparfaitement à l'européenne.

L'ambassadeur russe à Constantinople, M. de Ribeaupierre, ne s'était pas mêlé des négociations du comie Orloff, dans lesquelles il n'avait rien à voir ; il donnait ses soins exclusivement aux affaires de la Grèce, qui parals saient assez difficiles à régler, quoique les représentants des trois Puissances, a Londres, eussent tracé les limites du nouvel État et choisi le prince de Saxe-Cobourg, Léopold, pour en être roi.

Les Grecs ne se montraient guère disposés a reconnaître ce roi allemand; leur président, Capo d'Istria, encourageait, dirigeait eur résistance. Quant à la Turquie, elle se soumettait en silence aux décisions de la Conference : la Grece allait donc jouir de tous les droits politiques, administratifs et commerciaux, attachés à son indépendance.

On ne doutait pas que la nomination de Léopold, comme roi de Grèce, ne fût entipathique à la Russie; on attribuait donc à l'intervention secrète du cabinet russe la tactique de Capo d'Istria, qui avait tout fait pour empêcher les Grees d'accepter un roi étranger et schismatique, nomme par la Conférence de Londres. Léopold, cédant aux conseils et aux instances du président de la Grèce, avait déclaré qu'il ne changerait pas de religion pour devenir roi, et qu'il refusait une couronne qui ne lui était pas offerte par les Grees eux-mêmés.

Il est certain que M. de Ribeaupierre avait concouru officieusement à cet échec des protocoles, assez peu conformes à la politique et aux intérêts russes, quoique le prince Christophe de Lieven les eût signés, comme plémpotentiaire

Gougle

ur -- - -- "- - - - ,

de l'empereur de Rassie. Au reste, le traité formet que les trois Cours s'étaient réserve de signer plus tard entre elles, en y faisant entrer les stipulations des demiers protocoles, ce traité, qui devait être exécutif de ce ui du 6 juillet 1827, ne fut jamais conclu, soit qu'on le jugeât inutile, soit qu'on craignit de voir renaître des difficultes que laissaient pressentir les dispositions peu conciliantes du sénat grec. Le but de la Triple-Alhance avait été atteint, puisque la Grèce était libre et que la Turquie s'engageait à respecter l'indépendance de ce nouvel État européen.

Le tzar, satisfait de ces résultats, récompensa donc son envoye extraordinaire et ministre plémipotentiaire pres la Porte Ottomane, en l'élevant au rang de conseiller-privé actuel, et l'ukase du 30 avril 12 mai, nouv. st.), qui con féra cette dignité à M. de Ribeaupierre, témoignait des soms infatigables que ce ministre avait apportés dans sa mission, et de la sagesse avec laquelle il avait concouru aux dernières négociations avec le ministère ture.

En ce moment, l'Orient n'était plus, comme l'année précédente, l'objet exclusif des préoccupations de la politique européenne. La nomination d'un roi de Grèce pouvait bien encore servir d'aliment a des intrigues de cabinets, dans lesquelles le cabinet russe dédaignant de mettre la moin : on prévoyait déjà que toutes les combinaisons en ce sens n'aboutiraient qu'à une impasse, et le comte Capo d'Istria, appuyé secrètement par la Russie et ouvertement par les sympathies de la Grece entière, devait se maintenir président de la république qu'il avait sauvre, en la plaçant sous la protection de l'empereur de Russie, son ancien maître Quant à la Turquie, dechite de sa puissance et surtout de son prestige, elle se soumettait à sa destinée et n'attendait plus sa résurrection d'un effort simultané de l'Autriche et de l'Angleterre, qui l'avaient laissé envalur et écraser par les armées russes.

Depuis la signature du traité d'Andrinople, on voyait donc de jour en jour s'éloigner les probabilités d'un nouveau conflit en Orient.

#### CXLVI

Cependant, la malveillance de l'Autriche à l'égard de la Russie n'avait jamais été plus manifeste, quoique sourde et déguisée; en même temps, les rapports de l'Angleterre avec le gouvernement russe devenaient plus froids et plus épineux, malgré la sympathie réciproque au premier ministre anglais, lord Wellington, et du tzar. Ici et là, c'était a l'entente cord a e, à l'union réciproque de la Russie et de la France, qu'il fallait attribuer la froideur et l'arritation de l'Angleterre, la jalousie et le ressentiment de l'Autriche.

L'Antriche ne pardonnait pas a la Russie de s'all er avec la France impie et révolutionnaire, disait le prince de Metternicl, contre les souverains fidèles aux serments de la Samte-Alliance; l'Angleterre ne pardonnait pas à la Russie d'avoir promis à la France le concours de ses armées et de ses flottes, dans le cas où une autre Puissance, quelle qu'elle fût, vondrait intervenir en faveur du dey d'Alger et des États barbaresques, et empêcher le roi Charles X d'obtenir par les armes la réparation de ses griefs.

Charles X, de son côté, avait feit acte de solidanté envers l'empereur Nicolas pendant la guerre de Turque; et lors de la retraite du ministère La Ferronnays, qui s'était nontre constamment favorable à l'alliance russe, le duc de Polignac, en arrivant aux affaires avec des projets et des engagements politiques contraires à cette alliance, avait dû tout d'abord céder aux idées et aux sentiments personnels du roi « Je veux rester uni à la Russie, lui avait dit Charles X. Si l'empereur Nicolas attaque l'Autriche, je me tiendrai en mesure et me réglerai selon les circonstances; mais si l'Autriche l'attaque, je ferai marcher immédiatement mon armée contre elle. »

Le ministère Polignac, qui s'était formé avec l'intention bien arrêtée de servir la politique anglaise, avait donc été bientôt force de s'en séparer radicalement et de se rapprocher de la Russie, pour trouver un point d'appui solide et invariable, dans le cas d'une rupture éclatante avec l'Angleterre.

Le duc de Wellington avait déclaré à l'ambassadeur de France, que l'expédition d'Alger serait le signal d'une guerre en Europe, et néanmoins, Charles X n'avait pas hésite à publier un manifeste dans lequel il annonçait que cette expédition, entreprise pour veuger la dignité de sa couronne, allait délivrer la France et l'Europe du fléau de la pirateire, que les puissances chrétiennes avaient endurée trop longtemps dans la Méditerranée. La flotte française étnit déjà réunie dans la rade de Toulon es prête à mettre à la voile

L'empereur Nicolas approuvait pleinement l'action énergique et independante du gouvernement de Charles X dans les affaires de poblique extérieure, mais il ne voyait pas saus inquiétude les tendances reactionnaires et violentes du ministère Polignat, qui se vantait d'être assez fort pour enrayor la révolution, en déchirant la Charte et en rétablissant la monarchie absolue.

Google

Sans doute, la France était alors dans une position entique : les partis extrêmes n'avaient jamais montré plus d'audace et d'assurance; l'esprit de révolte se propageait dans les masses avec une effrayante rapidité; les chefs d'une insurrection imminente se recrutaient parmi les grands corps de l'État : libéraux, républicains, bonapartistes, tons étaient d'accord pour renverser le pouvoir royal, ébranlé, sapé, miné par la presse de l'Opposition et par les Sociétés secrètes.

Il fallait, dans ces erconstances difficiles, que le Gouvernement redoublât de prudence et d'adresse pour résister à ses ennemis, sans engager une lutte ouverte avec eux. Voilà ce que le ministère La Ferronnavs et Martignac avait compris si bien et ce qu'il avait exécuté si habilement.

Le prince de Polignac, au contraire, ne cachait pas sa résolution invétérée de modifier et d'effacer, au besoin, la Constitution, afin de sauver la monarchie des Bourbons; il avait
sondé même, à cet égard, l'ambassadeur de Russie, dans
plusieurs entretiens, où il exprimait hautement l'impossibilité de gouverner la nation française avec la Charte de 1814.
Il voulait savoir, disait-il, commert le trait accueillerait
un changement radical dans les institutions de la France,
si le roi Charles X reprenait, par un coup d'État, tous les
droits de ses ancêtres et rétablissait le trône sur ses auciennes bases, en fermant pour toujours l'autime des révolutions.

Le comte Pozzo di Borgo fut éporvanté de ces confidences, et il promit de les transmettre à son Gouvernement, en invitant toutefois le prince de Polignac à ne pas mettre en péril la couronne de son maître par des entreprises aventureuses et téméraires.

--- C'est une merveilleuse idée, lui dit-it, que de vouloir

supprimer les révolutions, mais je ne vois pas trop les moyens que Votre Excellence emploiera pour supprimer les révolutionnaires, qui sont malheureusement assez nombreux en France ainsi que dans toute l'Europe.

— Il y aura toujours des révolutionnaires, répondit le prince de Polignac avec une confiance naïve, mais il n'y aura plus de révolution. Les souverains sont donc tous également intéressés au triomphe de la légitimité et du droit divin en France. Nous pouvons a nai compter sur l'adhesion pleme et entière des gouvernements monarchiques, et surtout de celui de la Russie.

L'empereur Nicolas, qui depuis sa convalescence avait admis l'ambassadeur de France à l'honneur de conférer avec lui dans de fréquentes auciences privées, le manda un matin et lui parla, à cœur ouvert, des étranges confidences que le duc de Polignac avait faites au comte Pozzo di Borgo.

Le duc de Mortemart se préparant alors à se rendre à Paris où il était appellé par son Gouvernement; son premier secrétaire d'ambassade, le chevalier de Bourgoing, devait le suppléer en son absence, qu'il ne pensait pas prolonger au delà de l'époque du retour de l'empereur a Saint-Pétersbourg

Nicoles, qui avait en haute estime le noble et loyal caractère de l'ambassadeur, l'engagea vivement à user de toute son influence, pendant son voyage à Pans, pour empêcher le duc de l'olignac de faire une folie et de compromettre le repos de l'Europe, en allumant la guerre civile en France.

Le duc de Mortemart recueillit avec une profonde émotion ces paroles prophétiques, que l'empereur lui adressa dans cette audience de congé :

— Le roi Charles X est maître dans ses États ; il peut tout faire à son gré; mais, s'il soulève des tempêtes, s'il attaque la Charte octroyée par Louis XVIII, Jules-lui bien, de ma part, que nous ne pourrons rien pour lui, car vous savez que les souverains alliés, en 1814 comme en 1813, opt garanti cette Charte aussi bien que le trône de France, et c'était là le vœu de mon frère Alexandre, vœu auquel le suis tenu de me conformer. Si donc le roi Charles X prepart l'initiative d'une protestation contre la Charte que nous avors acceptée, que nous avons garantie, note aurons les mains liées, quoi qu'il arrivât; je l'invite à y songer et je le prie de ne pas douter de mes sentiments de aincère amitié. Qu'il se défende contre les factions, contre les Sociétés secrétes, c'est son droit, c'est son devoir; mais, s'il attaque, au controire, c'est une guestion de victoire ou de défaite. et dans ce cas, je le répète, s'il vensit à succomber, nons ne pournous men pour tui.

La cour d'Autriche avait été averbe et interrogée de la même mamère, au sujet de ce coup d'État, qui était l'idée fixe du prince de Polignec et qu'on avait fini par représenter au roi Charles X comme une nécessité inévitable de la situation, la réponse du comte de Metternich ne fut ni aussi franche ni aussi sage que celle de l'empereur de Russie : il ne dissuada pas le premier ministre de Charles X de s'attaquer à la Charte; il insista senlement auprès de M. de Bayueval, ambassadeur de France à Vienne, pour que le roi n'entreprit men de décis f contre les révolutionnaires, sans avoir fait d'immenses préparatifs, en prévision d'une utte à laquelle les partis étaient préparés depuis longtemps. Au reste, comme il eut soin de le déciarer dans ent entretien avec M de Rayneval, la France était toujours le grapd foyer mextinguible des révolutions, et l'incentie pour

vait, d'un instant à l'autre, se communiquer a tous les États de l'Europe.

Le prince de Metternich, instruit des projets du prince de Polignac et du parti ultra-royaliste, jugea que les circonstances semblaient favoriser une réconciliation définitive de l'Autriche avec la Russie, et qu'on pouvait, de concert avec la Prusse, former une ligue défensive contre la propagande des ennemis de l'ordre moral et politique, et une ligue offensive contre tout pays qui menacerait de troub er l'harmonie du concert européen ou qui deviendrait pour ses voisins une cause permanente de danger et d'inquiétude

C'était un nouveau système de Sainte-Alliance, qui eût abouti peut-être à une nouvelle coalition contre la France.

Le prince de Metternich avait formulé en ces termes, ce qu'il attendait de sa combinaison « Je crois que, pour éteindre ce volcan européen, une haison intime doit exister désormais entre l'empereur d'Autriche et le seul souverain vraiment grand, vraiment fort, vraiment capable, qui soit aujourd'hui en Europe, l'empereur Nicolas. Cependant si la fatalité voulait que la pauvre Europe vint à subir la tyrannie des idéologues et des fous, je puis assurer que l'Autriche sera la dermère pu ssance qui passera sous leur joug. Unies et s'appriyant l'une l'autre, l'Autriche et la Russie seraient invincibles. Mais il ne s'agit pas ici de guerre de conquête, il s'agit de garder ce qu'on possède et de maintenir la paix en Europe, avec l'inviolabilité des trônes et la sécurité des souverains. »

Telles furent les propositions que le comte de Ficquelmont était chargé de soumettre au tzar, qui ne les trouva pas indignes de son attention

On lui rappelait, d'ailleurs, qu'il avait écrit à l'empereur d'Autriche, en montant sur le trône, que l'amitié qui l'atta-

Google

Orgina from ENIVERSITY OF CALIFORNIA chaît à ce megnanime souverent, était un héritage que lui avant lassé son frère Alexandre. Nicolas oublia combien il avant en à se plaindré, depuis son avénément, de la poli-hque autrichianne, et il n'en garda pas même rancune au prince de Metternich, qui n'avant cessé, pendan la guerre de Turquie, de lui créer des embarras de toutes sortes.

— l'admets, det l'empereur au comte de Ficquelmont, que M. de Metternich n'a jamais été l'enneme de la Russie, m le mien; mais souvent il n'a pas craint de le paraître, quand il avait à défendre l'intérêt de son Gouvernement, auquet il sacrifierait volontiers tout le reste. Je n'ai pas le courage de lui en vouloir et je ne puis que rendre hommage à son partotisme.

Cependant il lui fit demander, par le comte de Fiequelment, comment il avait pu, lui l'adversaire implacable de
la Révolution, essayer de nuire à la Russie par des moyens
révolutionnaires, en faisant circuler, à Vienne, des portraits
du jeune duc de Reschetadt, avec le têtre de Napolion II,
res de Pologne. M' de Metternich répondit que ces portraits
n'avaient jamais existé que dans l'imagination des Polonais
qui voyaient partout un prétexte de ressusciter la Pologne;
il ajouta dependant « qu'en eût à lui faire connaître la houtique où les portraits a'étaient vendus, et qu'il ordonnervit
de poursuivre les auteurs et les débitants de ces ridicules
images, comme on poursuit les faux monnayeurs. »

Le voyage de l'empereur Nicolas a Varsovie lui offrait une occasion nouvelle de s'abeucher avec le roi de Prasse et l'empereur d'Autriche, pour traiter les grandes questions qui pogratent intéresser la paix générale.

Il no s'agissait pas soulement d'aviser aux résultats ultémeurs de la conquêre de la régence d'Alger par les armes françaises; il fallait se mettre en mesare de parer à de plus

DNIVE STORES

graves événements qui menacaient de déchaîner la révolution dans les États de l'Europe occidentale, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Belgique et en France. C'etait de Paris que devait, d'un jour à l'autre, pallir la première étincelle d'un vaste embrasement. Le trouble et l'agitation. qui régnaient dans les contrées limitrophes de la France ne tendaient qu'a s'accroître, et l'on devait se hâter d'y porter remède par l'action collective d'une politique nette et déterminée. Les gouvernements de l'Europe orientale, entre lesquels existait en permanence une communauté de vues et d'interêts, ne pouvaient, en présence de pareils périls, négliger de resserrer les bens qui les avaient toujours unis. Un congres des tro s grandes puissances du Nordet de l'Est fut décidé en principe, et l'empereur Nicolas promit d'envoyer en Bohême le comte de Nesselrode, qui s'entendrait d'avance avec le prince de Metternich sur l'obiet et la nature de ce congrès.

Un autre congrès, non de souverains, mais de ministres, allait auparavant se reunir à Paris où Charles X avait mandé ses ambassadeurs auprès des cours de Russie, d'Autriche et d'Angleterre. Le duc de Laval, le duc de Mortemart et M. de Rayneval venaient rendre compte à leur Gouvernement des dispositions de ces trois Puissances à son égard.

L'Angleterre était sur le point de déclarer la guerre a la France, au moment du départ de la floite française pour l'expédition d'Alger; l'Autriche semblait vouloir rester neu tre ou du moins ne se prononçait pas; la Russie, au risque de se brouiller avec l'Autriche et l'Angleterre, était bien déterminée a ne pas se séparer de son alliée, qui pendant la guerre d'Orient lui avait donné tant de preuves de filé-l'ité, d'affection et de dévouement.

— La France est mon alliee, le roi Charles A est mon



ami, disait l'empereur Nicolas au comte de Nesse rode; molheureusement, la révolution couve tenjours en Françe et le roi Charies X n'a pas la force de l'étouffer. Quand notre voisin a le feu dans sa maison, il faut l'aider à étoire dre l'incondie, pour n'être pas brûlé avec ui.

Nicolas, en se rendant à Varsovie pour y ouvrir la Diéte, ne savait pas combien de temps dererait son absence. Il avait, en outre, le projet de faire une tournée d'inspection dans les provinces méridionales de son empire. Il pouvait donc rester éloigné de sa capitale pendant trois ou quatre mois.

Plusieurs des ministres avaient obtem la permission de s'absenter de Saint-Pétersbourg, en même temps que l'empereur : le comte de Nesselvole et le prince Wolkonsky étant les seuls qui dussent l'accompagner. Le conseiller privé et sénateur Diwoff fut, comme l'année précédente, chargé de l'intérim du ministère des affaires étrangères, le heutenant-général Séliavine devait avoir la direction du cabmet impérial jusqu'au retour du ministre de la maison de l'empereur. La vie politique allait se trouver, en querque sorte, suspendue dans le centre du gouvernement, et les ambassadeurs étrangers avaient cru pouvoir saus inconvénient quitter leur poste, en laissant à leurs secrétaires le soin des affaires courantes; attendu que le taar emportant avec lui l'inférêt de toutes les questions qui se débattaient alors dans les conseils européens.

La comosité publique avait déjà, par avance, cherché à decouvrir les véritables motifs du voyage de Nicolas. L'ouverture de la Biéte de Pologne, dississon, n'étant qu'un prétexte, il y aurait en Silésie une entrevue de l'empereur de Bussie et du roi de Prusse, et cette entrevue déciderait du sort des peuples. Les principes de la Sainte-Alliance, qui de-

vait son établissement à l'initiative d'Alexandre les, étaient toujours en vigueur dans les relations réciproques des souverains, mais Nicolas se proposait de fonder entre les gouvernements alliés une espèce de confédération secrète, destinée à résister d'un commun accord aux attaques de la demagogre et aux envahissements de la révolution. Les bases de cette nouvelle Sainte-Aliiance auraient été déjà, ajoutait-on, acceptées par l'empereur l'Autriche, le roi de France et le roi de Prusse, telles que le comte de Nesselrode les avait dès lors arrêtées, sous l'inspiration personnelle de son auguste maître, qui était Jevenu l'arbitre des destinées de l'Europe.

On croyait savoir que l'empereur de Rassie accompagnérait l'importaince aux éaux d'Ems, pour avoir une occasion toute naturellé de se renconfrer avec l'empereur d'Autriche.

#### CXLVII

Ce fut le 14 mai que l'empereur Nicolas partit de Saint-Petersbourg avec l'impératrice, dont la santé avait besoin de grands ménagements. È le se reposa vingt-quatre heures au château de Péterhow, pendant que l'empereur inspectait la flotte rassemblée dans la base de Cronstadt, et elle se mit en route le lendemain, voyageant seule, à petites journées, avec sa suite.

L'empereur avait quatte Péterhow la veille, à minuit, pour se rendre directement a Dunabourg, ou le grand-duc Micle l'avant précédé pour l'y recevoir, en sa qualité d'inspecteur général du génie. L'empereur y arriva le 16, à six heures du soir, accompagné des aides de camp généraux Benkendorff et Toistoï.

Les personnes désignées pour faire partie de la suite impériale devaient rejoindre à Varsovie. Outre les généraux et aides de camp attachés à la maison militaire, on citait, parmi les hauts fonctionnaires qui avaient obtenu l'honneur d'être du voyage, les conseillers d'État actuels, Tamin et Sumberski, les conseillers d'État Mutleri, Holezynski et le baron de Sacken, le conseiller de collège Struve, et le consciller de cour Kudmawski. Ou avait choisi de preférence des notabilités d'origine polonaise et lichuan enne.

L'empereur fat reçu aux portes de Dunabourg par son frère Michel et par le prince Havansky, gouvernour général de la ville, à la tête de leur état-major et des autorités civiles et militaires. Dans la soirée, il inspecta les travaux de la forteresse, et il en témoigna sa satisfaction au général major du génée Klamenka, qui les avait fait exécuter.

Le lendemain, apres l'office divin célébré à la cathédrale, il passa une grande revue des troupes de la garnison, commandées par les généraux-majors Helwig et prince Pkheizé, et a visita ensuita l'hôpital, qu'il trouva dans les meilleures conditions d'ordre et de proprete. Il félicita le gouverneur général à ce sujet et lui dit avec tristesse qu'il craignait que la Russie n'oût bientôt pas assez d'hôpitaux, car non-seulement la peste avait envahi la Bessarable et la Crimée, en menaçant les provinces méridiona es, mais encore le cho-léra-morbus commençait à y pénétrer, malgré les cordons sanitaires, les quarantaines et toutes les mesures de prévoyance et de salubrité.

C'était sans donte en prévision d'une prochaîne et douloureuse éventualité, que Micolas, avant son départ de Saint-Pétersbourg, avait ordonné, par un ukase du 21 avril 3 mai, nouv. st.), la création d'un hôpital militaire, placé sous la direction du Comité des invalides et destiné à recevoir les auciens militaires que leur âge avancé ou leurs infirmités empêcheraient de pourvoir à leurs besoins par le travail

L'empereur, qui était arrivé dons la journée du 20 mai à Varsovie, y passa deux jours sans se montrer en public, quoique sa présence au palais du Belvédere ne fût un secret pour personne; il ne s'occupa que des affaires du

Google

royaume dans de longues conférences avec son frère Constantin, les membres du Conseil d'administration et les ministres.

On avait à préparer différents projets de loi qui allaient. être soumis à l'examen et au vote de la Dièle. Un de ces projets de loi, qu'on aurait pu croire exclusivement circonscrit dans le domaine de la jurisprudence calme et impartiale, paraissait, au contraire, susceptible de soulever les passions de l'assemblée et peut-être de servir de prétextea de redoutables tempêtes parlementaires. Il s'agissait de modifier une loi, votée un peu précipitamment, l'année précédente, sur la nu.lité du mariage et le divorce; l'experience avait prouvé que cette loi présentait de graves inconvénients dans le double intérêt de la Famille et de l'État. Le Conseil d'admin stration s'était donc décidé à rapporter la loi et à en demander une nouvelle, qui, sans abolir entierement le divorce, en rendrait l'application moins fréquente et lui imposerait, en tous cas, des causes sérieuses et mieux établies

L'empereur n'eut pas de peine à se rendre à l'évidence, et il approuve hautement les garanties légales qu'on voulait donner à l'institution du manage, au point de vue civil. On ne lui cacha pourtant pasque la Cour de Rome, qui se montrait jalouse d'exercer en toute occasion sa suprématie sur l'Église de Pologne, avait fait d'actives demarches pour que le divorce fût aboli en Pologne comme il l'était en France, après avoir figuré dans le Code, qui en conservait le titre ainsi qu'une épave de la période révolutionnaire. Mais le divorce était si profondément entré dans les mœurs polonaises, que le pays tout entier, quel que fût son attachement sincère à la religion catholique-romaine, vou ait le maintenir en principe et en droit. Il y avait toutefois diver-



gence d'opinions à cet égard dans la Chambre des nonces et dans le sénat. Le sénat eut volontiers sacrifié la loi du divorce, les nonces étaient à peu près unanimes pour ne pas souffrir qu'on y apportat la moindre restriction

- Il faut prendre garde, Sire, dit le césarévitch à l'empereur, qu'on nous accuse de faire en Pologne les affaires de la Cour de Rome
- Eh bien! reprit l'empereur en souriant, nous serons donc pour le parti du pape, puisque le pape s'est mis du meilleus parti. Un jour viendra ou nous supprimerons le divorce; en attendant, nous devons l'ontourer d'obstacles sa hitaires et de sages mesures de précaution. En vérité, ajouta-t-il, je n'ai jamais compris le mariage avec la possibilité du divorce.

Ces paroles, que l'empereur se reprocha aussitôt d'avoir prononcées par mégarde, affectérent le grand-dut Constantin, qui fronça les sourcils et devint morne.

Quand les témoins de cette scène se furent retirés, Nicolas voulut réparer le chagrin qu'il avait pu causer bien involontairement à son frère ; i. lu. prit le bras amicalement et, l'amenant à dessein près du comte Sobolewski, président du sénat, qui attendait les ordres de son souvernin.

— Tout à l'heure dit-il avec émotion, j'ai parlé du mariage, comme un mari qui se complaît dans son bonheur; tu dois penser de même que moi aujourd'hui, cher Constantin, car tu es maintenant aussi heureux que je puis l'être moimême. Nous demanderons, si tu veux, à nos femmes, ce qu'elles pensent du divorce.

Le lendemain, le comte Mostowski, ministre de l'intérieur, travaillait avec l'empereur. Le ministre crut pouvoir représenter à Sa Majesté que l'Opposition menagait d'être redoutable dans la Chambre des nonces, et qu'on devait

Google

e'attacher à lui enlever le plus grand nombre de voix, pour que la majorité fût acquise au Gouvernement.

Nicolas, n'entendant pas d'abord ce que le ministre voulait dire, répliqua que l'Opposition était malheureusement une des conséquences inévitables du gouvernement constitutionnel, et qu'il fallait bien s'y résigner, comme on prend son parti d'une maladie organique et mourable. Mostowski jugen utile d'entrer alors dans des détails plus intimes et plus explicites, pour faire comprendre à l'empereur la nécessité de gagner environ soixante voix, avant l'ouverture de la Diète, sous peine de voir l'Opposition triompher sur tons les points et tenir en échec le Gouvernement. Nicolas fit un geste d'impatience et de colère

— Je ne sais pas, dit-il, quels moyens vous comptez employer pour gagner des voix. Le meilleur moyen, ce me semble, c'est de présenter de bons projets de lois et de les appuyer sur de bonnes raisons, afin de convaincre les nonces que nous n'avons a cœur que l'intérêt de la chose publique.

Je me suis permis de faire des promesses sous ma propre responsabilité, reprit le ministre en dépliant un papier qui contenait une liste de plus de cent noms; il faudrait que je fusse autorisé a distribuer un certain nombre de places, de décorations, de pensions; il y aurait même de l'argent comptant a donner...

— C'est assez, interrompit l'empereur avec indignation, je ne suis pas disposé à continuer le travail. Allez, je vous ferai connaître ma réponse.

Mostowski se retira tremblant et confus, il pensant qu'il n'avait plus qu'à déposer sa démission dans les mains de l'empereur.

Nicolas resta longtemps sous l'impression pénible que cet

entretien lui avait laissée. Le comte Nowossiltzoff, qui vene t prendre ses ordres, le trouva encore ému et indigné. L'empereur raconta brusquement la première confidence constitutionnelle (ce fut l'expression dont il se servit), que Mostowski venait de lui faire.

Je ne croyais pas, s'écria-t-il en colère, que la dignité d'un soi verain pût être méconnue et abaissée jusque-la!

- Sire, repartit Nowossiltzoff avec un certain courage, c'est fort triste, en effet, mais les choses ne se passent pas autrement dans tous les gouvernements constitutionnels
- Tant pis pour eux, répliqua l'empereur en haussant les épaules : ce sont là d'indignes manœuvres par lesquelles on trompe les peuples et on déshonore les souverains.
- Que deviendrions-nous, Sire, dit Nowossi tzoff, si l'Opposition allait l'emporter à la Diète!
- L'Opposition! répéta l'empereur, avec un sourire de dédain. Je devine que tu ne serais pas éloigné de soutenir la thèse de Mostowski sur l'achat des voix et des consciences. Au fait, c'est peut-être moi qui n'entends men à la politique constitutionnelle. Je te prie cependant de voir à ce sujet mon frère Constantin, et de lui dire de ma part qu'il s'arrange avec Mostowski pour terminer cette pitoyable affaire, dont je veux me tenir entièrement à l'écert.

L'empereur n'oublis jamais la proposition que Mostowski avait osé lui faire en face, disait-il, et plus d'une fois il en parla aux personnes de son entourage avec le même sentiment de dignité blessée.

— Croiriez-vous, disait-il, qu'un munstre, d'ailleurs recommandable sous plus d'un rappor, est venu me demander les moyens necessa res de gagner, c'est-à-dire d'acheter des voix à la Dicte de Pologne!

Ce fut là une des causes les plus vivaces de son mepris



pour le gouvernement constitutionnel et pour les hommes qui en avaient la gestion :

— Je comprends le gouvernement monarchique et le gouvernement républicam, disait-il foutes les fois que la conversation roulait sur les formes des gouvernements, mais le gouvernement constitutionnel, ,e ne le comprends pas. C'est une jouglerie unersante. Il faut être escamoteur pour s'en charger. Misérable rôle que celui d'un souverain qui ne peut gouverner qu'aver des tours de passe-passe!

Les membres du Conseil d'administration du royanne de Pologne pouvaient déjà prévoir de graves embarras et de sérieuses difficultés dans le gouvernement. Ils n'étaient pas même d'accord san la lagne poblique qu'ils devaient saivre vis-à-vis de la Dicte, et ils scataient fermenter l'esprit d'opposition jusque dans leurs délibérations particulières. Cette opposition, qui prenait dès lors un caractère ostensiblement national, s'était manifestée de la maisière la plus hostile par l'élection des députés radicalement opposés à la domination russe. Le palatinat de Kahsz n'avait pas manqué de se signaler, comme toujours, en choisissant ceux dont le nom seu, était une projectation et une menace. Ce n'étaient pas senlement des députés libéraux et patriotes qui al aient former la majorité dans les votes de l'assemblée tégislative, c'étaient des chefs de parti et des conspirateurs, tels que Niemojowski, Zwierkowski, Malakowski, et Joachun, Lelewel que l'Opposition avait mis à sa tête et qui se propossient d'engager une terrible luite parlementa re contre le Pouvoir L'Opposition s'était comptée; elle avait confiance clans ses forces, et le plan de campagne qu'elle venait d'arrêter, après de longues discussions secrètes, devait tendre, par toutes les voies ouvertes ou dissimulees, a l'affranchissement, à l'indépendance de la Pologne.

On comprend donc que dans cette atuation périlleuse les ministres, ou du moins ceux d'entre eux qu. avaient à cœur de défendre et de soutenir le Gouvernement, songeassent à contrebalancer les mences de l'Opposition et à se rattacher, par tous les moyens possibles, la partie flottante et indécise de la Diète.

Le grand-duc Constantin, au lieu de s'intéresser à ces mesures de prudence et d'intérêt public, se montrait de la plus complète indifférence sur les résultats de la session; il me manifestait aucune inquiétude à l'égard des dispositions malveillantes de la Chambre des nonces, et il disait dédaigneusement qu'il ne demandant à Dieu, que de devenir sourd pendant un mois.

— La Diete avait perdu la voix depuis cinq ans, ajoutait-il, et tout le monde s'en trouvait bien. El e va maintenant abuser de la parole, et il faudra lui couper la langue pour toujours.

Les préoccupations du césarévitch se tournaient d'un autre côté, et il semblait exclusivement absorbé par la surveillance qu'il exerçait lim-même, le jour et la nuit, dans tous les quartiers de Varsovie, comme s'il ent cherché à y découvrir les mystérieux agents d'un complot qu'il savait exister.

Sa police, en effet, était sur pied, mais elle avait renoncé au système d'arrestations arbitraires, qui ne servaient qu'à remplir les prisons sans amener la constatation du travail persévérant des Sociétés secretes dans toutes les classes de la population polonaise. Les rapports adressés à Constantin ne lui permettaient pus cépéndant de douter des progrès incessants que faisait autour de lui la faction révolutionnaire, qui empruntait ses principales forces au sentiment national.

- La conspiration gagne, dit-il un jour au général

Gendre: les femmes en sont à présent les âmes damnées, et bien peu d'hommes seront capables de leur résister. Par bonheur, nous avons l'armée polonaise, qui est la meilleure de toutes les armées; on n'a rien à cramdre tant que cette armée m'obéire

La conspiration dont parlait le grand-duc Constantin n'était autre que le vœu unanime des Polonais pour un changement radical dans l'esprit, sinon dans la forme du gouvernement; personne d'ailleurs, ne savait ce qu'on devait demander, mais tous aspiraient à voir la Pologne s'émanciper de la tuteile du gouvernement russe.

Quant a la conspiration réelle, dont Pierre Wisocki et Joseph Zeliwski étaient toujours les deux chefs, systématiquement et irrévocablement ennemis l'un de l'autre, elle n'avait pas cessé de se tramer dans l'ombre, sans aboutir a une tentative quelconque d'exécution; clie pouvait donc paraître à peu près moffensive, dans le cas où le césarévitch eût été averti de ses conciliabules, qui voyaient natire et mourir cent projets monstrueux on extravagants.

Cependant, ces deux chefs, tout en cherchant a s'annihier ou à se supplanter l'un l'autre, continuaient teur proséytisme, chacun de son côté, surtout parmi les jeunes officiers et sous-officiers de l'armée et parmi les étudiants des universités. La prochame réouverture de la Diéte et l'arrivee de l'empéreur avaient donné un rédoublement d'activité aux réunions des principaux conspirateurs, qui ne songeaient plus au régicide ou qui, du moins, ne parlaient pas d'y avoir recours pour la désivrance de leur pays.

L'empereur Nicolas était parti brusquement de Varsovie, le 22 mai, pour aller au-devant de l'impératrice, qu'on disait souffrante et que la fatigue avait forcre de s'arrêter en route. L'impératrice s'était fait violence pour continuer son pénible voyage, sachant bien l'inquiétude que le moindre retard causerait à son époux, qui devait l'attendre à Pultusk. Elle y arriva seulement à six heures du soir, et malgré les instances de l'empereur, qui voulait qu'elle prit un peu de repos, elle repartit avec lui, le soir même, pour Varsovie.

Elle pouvait à peine se soutenir, en descendant de voiture, et néanmoins elle souriait à tout le monde, avec cette grâce angélique qui lui gagnait les cœurs les plus rebelles.

- Vous voils brisée de fatigue! lui disait, d'un air de reproche, l'empereur, inquiet et chagrin de la trouver si pâle et si faible. Vous de vous ménagez pas, et vous tomberez malade.
- Sire, vous êtes ma force! reprit-elle, en affectant de paraître déjà remise dans son état ordinaire de santé; dès que je me retrouve près de vous, je ne sens plus ni fatigue ni souffrance. N'est-ce pas? ajouta-t-elle, en s'adressant à la princesse de Lowicz qui était venue la recevoir au château royal: nous autres femmes, nous savons tout souffrir, excepté l'éloignement des êtres chers qui font, en quelque sorte, partie intégrante de notre existence.

Le jour suivant, que l'impératrice passa renfermée dans ses appartements, suffit pour la reposer et lui rendre ses forces. L'empereur, qui ne s'était montré en public que pour entendre la messe a la chapelle du château et pour assister a la parade, resta, ce jour-là, en famille, près de sa femme, ou avec son frère Constantin.

Le lendemain, 24 mai, étant l'anniversaire de son couronnement comme roi de Pologne. à onze heures du matin, il se rendit, en grand apparat, avec l'impératrice, dans la selle du trône, pour y recevoir les félicitations des hauts fonctionnaires du royaume, de la noblesse polonaise, des officiers supérieurs de la garde et de l'armée. Le sénat,



ayant a sa tête son président le romte Stanislas Zamoyski, ne manqua pas de venir, en corps, à cette réception solennelle, mais on remarqua l'absence d'un assez grand nombre de membres de la Chambre des nonces.

Le bruit courait que l'Opposition avait exigé de tous ses adhérents la promesse, non-seulement de ne point paraître aux réceptions de l'empereur et de l'impératrice, ni aux fêtes de la cour, mais encore de refuser toutes les invitations qui leur seraient adressées par les présidents du sénat et de la Chambre élective.

Le comte Nostowski, ministre de l'intérieur, était, disactun, tellement dépité et contrarié dans les démarches qu'il avait faites, de concert avec son collegue le prince Lubecki, pour triompher du mauvais vouloir des députés libéraux, qu'il prétexta une indisposition aubite et s'abstint de f'gurer a son rang dans les réceptions officielles.

La journée du 25 mai fut donnée tout entière au repos de l'unpératrice qui avait encore à se remettre des fatigues de la veille, d'autant plus que le jour suivant devait lui apporter de nouvelles fatigues. Le prince royal de Prusse était arrive dans la soirée du 24 mai, pour inviter sa sœur à passer Jeux semaines en Silésie auprès du roi leur pere.

Le grand-duc Constantin avait ordonné une grande parade, en l'honneur des augustes hôtes que Varsovie semblait heureuse de possèder. Cette parade eut lieu le 26 mai, en présence de Leurs Majestés impériales et du prince royal de Prusse. Tous les régiments de la garde russe et polonaise, formant le corps de réserve, et tous ceux de l'armée polonaise, réunis alors à Varsovie, étaient sous les armées. Ils manœuvrérent avec un admirable ensemble, sous le commandement immédiat du césarévitch. Le prince



OI I UNIVERSIT A PAR portait, ainsi que son frère Michel, la décoration de l'Aigle-Noir de Prusse, et le prince royal portait celle de l'Aigle-Blanc de Pologne. Après la parade, les officiers, dont un grand nombre étaient décorés de l'ordre prussien de l'Aigle-Rouge, furent présentés à l'empereur par le grand-duc Constantin, qui parut très-sensible aux éloges unanimes que lui méritèrent la pelle tenue, l'instruction et l'élan de ses troupes.

— Ce sont mes élèves! répétant-il avec satisfaction.

Jamais, il est vrai, l'armée polonaise ne s'était montrée plus digne de sa renommée militaire, et la vue de l'empereur l'avait électrisée à ce point que son enthousiasme al.ait jusqu'au délire et pouvait passer pour un témoignage irrécusable de dévouement.

La présence de la princesse de Lowicz, accompagnant l'impératrice, n'était peut-être pas étrangere à ces transports de joie qui éclataient dans les rangs de l'armée et qui se communiquaient sympathiquement parmi la foule des spectateurs, car la princesse de Lowicz était alors aussi populaire en Pologne, que l'impératrice Alexandra le devint plus tard en Russie

Le lendemain, qui était fête de l'Ascension, l'empereur et l'impératrice, après avoir, de grand matin, entendu l'office divin dans la chapelle du château, se rendirent, avec le prince roya, de Prusse et le grand-duc Michel, à la place d'exercice près de la porte Powaski, ou toutes les troupes de la garnison éta ent ressemblées sous les ordres du grand-duc Constantin. Les augustes personnages, salués par de chaleureuses et incessantes acclamations, parcoururent les rangs et firent ensuite defiler devant eux ces magnifiques troupes que le césarévitch était fier de commander luimème. Une affluence énorme de peuple entourait la place

d'exercice, et toutés les fenêtres des maisons adjacentes se trouvaient occupées par l'élite de la société de Varsovie.

Il n'y eut pas un en séditieux, pas une marque de malveillance ou d'hostilité, au milieu de tant de spectateurs qui n'étaient pas tous favorables au tzar et à son gouvernement, d'autant plus que le ministère avait pris, à la dernière heure, des mesures très-habiles pour ne pas laisser la Diète à la merci de l'Opposition. Le sénat, chargé par la Charte, de vérifler les élections des nonces, avait usé largement de ses pouvoirs, en annulant plusieurs élections entachées d'irrégularité, entre autres celles de Niemojowski et de Zwierkowski.

L'ouverture de la Diète était fixée au lendemain 28 maiselle se fit avec beaucoup de pompe dans la forme indiquée par le programme du cérémonial. Après le service divin, célébré à l'église cathédrale et qui se termina par l'hymne Veni, Creator, les sénateurs et les nonces, qui y avaient assisté avec les ministres et les membres du Conseil d'État, se rassemblèrent séparément dans les heux de leurs séances respectives, pour répondre à l'appel nom nat qui devait constituer la réunion des deux Chambres.

Le maréchal de la Diète, nommé par un décret, que le ministre de l'intérieur lut à haute voix, procéda sur-le-champ a l'appel nominal ensuite, après avoir invité à sortir ceux des députés dont l'élection avait été cassée, il invita les autres, au nombre de cent quinze, à se réunir aux sénateurs dans la salle du sénat.

Pendant ce temps-là, l'empereur et roi, revêtu de l'uniforme de général polonais et portant les insignes des ordres militaires de Pologne, sortait de ses appartements, accompagné de l'impératrice, et suivi des grands-ducs Constantin et Michel et du prince royal de Prusse, le Conseil d'admi-

Google

nistration et les hauts fonctionnaires du royaume s'étaient joints au nombreux et brillant cortége qui se déployait autour de Leurs Majestés impénales et royales

Une députation de trois députes et de trois sénateurs, choisis par le président du sénat et le marechal de la Diète, allèrent préveur Sa Majesté que les Chambres étaient réunies. Une salve de vingt-cinq coups de canon annonca que l'empereur et roi se rendait à la salle du sénat; il fut reçu à la porte de cette salle par le président et le secrétaire du sénat, et il se dirigea vers le trône, au milieu des cris répétes de Vive le Roi et de Vive l'Empereur.

Quand il fut assis, ayant à ses côtés l'impératrice et dernère lui les deux grands ducs Constantin et Michel, les ministres et le Conseil d'État se placèrent à sa droite les personnes de sa suite à la gauche, et la cour en arrière du trône. Dès que le silence fut rétabli, Nicolas prit la parole et prononca d'une voix ferme et claire ce discours en langue française.

## « Représentants du royaume de Pologne,

« Cinq années se sont écoulées depuis votre dérmeré réunion. Des motifs indépendants de ma volonté m'ent empêché de vous convoquer avant ce terme; les causes de ce retard ont heureusement disparu, et c'est avec une véritable satisfaction que je me vois aujourd'hui entouré, pour la première fois, des représentants de la nation.

« Dans cet intervalle, il a plu à la divine Providence de rappeler à elle le Régénérateur de votre patrie; vous avez tous senti l'énormité de cette perte, et votre douleur a été profonde. Le senat, interprête de vos sentiments, m'a lémoigné le désir d'honorer à jamais le souvenir des plus nobles vertus et d'une grande reconnaissance. Tout l'oro-

Google

UNIVE A FAR

nais est appelé à concourr au monument, dont la proposition vous sera présentée.

- \* Le Tout-Puissant a béni nos armes dans deux guerres que l'Empire vient de soutenir; la Pologne n'a point eu à en supporter les charges; elle participe toutefois a leurs avantages, par cette confraterruté de gioire et d'intérêt, qui s'a tache désormais à son indissoluble union avec la Russie. L'armée polonaise n'a pas pris une part active à la guerre : ma confiance lui avait assigné un poste non moins important; elle formait l'avan.-garde de l'armée, chargée de veiller au salut de l'empire
- « Mon ministre de l'intérieur vous présentera le tableau de la situation du royaume, et le rapport que m'a fait mon Conseil d'État, sur les opérations adamnetratives, vous sers communiqué. Yous applaudirez, ¿e me plais à le croire, aux résultats marquants qui ont été obtenus sous plusieurs rapports.
- Ceux qu'a produits la loi sur l'association territoriale de crédit, out surpassé mon attente; ils effrent aujourd'hui une base solide à toutes les amé iorations successives de la fortone publique et particulière
- Les développements toujours crossants de l'industrie, l'extension de votre commerce extérieur, l'augmentation de vos échanges avec la Russie, sont autant d'avantages, dont vous jouissez déja et qui vous offrent la certitude d'un bien-être progressif.
- « Diverses liquidations restaient à terminer. Cette avec le Saxe est conclue. Les comptes avec la Russie sont fort avancés. La liquidation avec la France va être négociée. Des lors le montant de la dette nationale étant définitivement arrêté, une nouve le loi des finances pourra fixer les revenus et les charges de l'État.

"Un comité, choisi en partie dans votre sein, avait préparé le deuxième tivre du Code civil, mais ce travail n'a point acquis encore une parfaite maturité. J'ai ordonné, toutefois, que quekques parties, dont l'expérience indiquait les besoins, vous en fussent présentées.

1

« Les dispositions touchant les causes de nulli é en mariage et le divorce, contenues dans le premier livre du Code civil, votées à la dernière Dicte, out rencontré, dans leur application, des difficultés qui en réclament impérieusement la révision. L'appelle toute votre attention sur un objet qui intéresse si éminemment le premier des liens soc aux et le repos des consciences.

« Vous verrez qu'il a été satisfait a plusieurs de vos demandes; qu'il a fallu en ajourner d'autres, mais que toutes ont été prises en serieuse considération; et qu'ainsi le droit de pétition, renfermé dans de justes limites lorsqu'il éclaire le Gouvernement, concourt à la prospératé publique.

a Représentants du royaume de Pologne,

« En exécutant dans toute son étendue l'article 45 de la Charte constitutionnelle, je vous ai donné un gage de mes intentions. Il dépend de vous-même d'affermir l'œuvre du Régénérateur de votre patrie, en usant, avec sagesse et modération, des droits et priviléges qu'il vous a octroyés. Que la concordo et le calmo président à vos dispositions! l'accueillerai les améliorations que vous proposerez aux projets de loi qui vous seront présentés, et je me complais dans l'espoir que le Ciel bémra des travaux entrepris sous d'aussi heureux présages. »

Plusieurs passages de ce discours avaient été vivement applaudis. Le même discours, traduit en langue po onaise, fut lu ensuite par le ministre secrétaire d'État, mais cette

LN

seconde lecture ne provoqua point les mêmes applandissements.

Le maréchal de la Dié e prêta serment dans les mains de l'empereur, et un membre du Conseil d'État lui présenta le bâton de maréchal, au nom de Sa Majesté. Le president du sénat et le maréchal de la Diète adressèrent, l'un après l'autre, une allocution à l'empereur, qui se retira ensuite, reconduit jusqu'à ses appartements par le président du sénat et la députation des deux Chambres.

La Diete étant ouverte, la séance continua, sous la preadence de Stanislas Zamovski, président du sénat.

On entendit d'abord le ministre de l'intérieur, qui rendit un compte sommaire des opérations du Gouvernement, depuis la dernière Diète, tenue en 1825. Il présente ensuite un exposé de la situation du royaume, et il passa en revue les différents projets de lois qui devaient être soums aux délibérations des Chambres.

Le président annonça que Sa Majesté ordonnait que les Chambres réunies se rassemblassent encore le lendemain, pour entendre e rapport du Conseil d'État, et les Chambres se séparèrent en silence.

L'Exposé de la situation du royaume constatait l'état de prospérité crossante que le Gouvernement avait obtenue dans la période des cinq dernières années. Cet Exposé, trèsprécis, trèsnet et très-sommaire, correspondait à la division des départements ministériels.

Le ministère des cultes repoussait indirectement le reproche qu'on avait fait à l'administration russe, de favoriscr le rite grec aux dépens du rite romain : la population ca tholique comprenait 6,471,282 individus, répartis entre 1,917 paroisses; les frais du culte coûtaient au Trésor un million six cent mille florins; trois cent vingt cinq églises avaient éte restaurées, douze construites, et cent une autres mises en réparation, depuis l'année 1825.

Le ministère de l'instruction publique s'était attaché a répandre et à fortifier ,'instruction dans toutes les classes, en augmentant le nombre des écoles supérieures et des écoles primaires, surtout à Varsovie.

Depuis l'avénement de Nicolas, le ministère de la justice avait donné tous ses soms à la prompte et régulière expédition des affaires pendantes aux divers tribunaux : 13,493 causes avaient été terminées en conciliation par les justices de paix; les tribunaux civils avaient rendu 182,340 arrêts; le tribunai d'appel, 9,336; la Cour suprême, 1,046; les tribunaux de police avaient jugé 101,321 procès; la police correctionnelle, 70,231

Le ministère de l'intérieur pouvait se féliciter d'avoir aidé, de toutes manières, au développement de l'industrie et du commerce, en imprimant une énergie nouvelle aux diverses branches de l'économie rurale et en créant des chaussées en pierre a travers les sables mouvants et les marais fangeux. La situation des propriétaires et des fermiors s'était sonsiblement amélioree : « Cependant, disait le ministre, que gu'il sort juste et agréable de remarquer que beaucoup de propriétaires fonciers s'appliquent à améliorer aussi le sort de leurs paysans convéables, coux-cinéanmoins, privés en général d'une instruction élémentaire, na restent que trop exposés aux atteintes du vice et de la misère, inévitables effets de l'ignorance. » La production des laines avait décuplé, par suite de la prodigieuse multiplication. des bestiaux; ces lames îndigênes suffisatent à peine à la fabrication dans les manufactures, qui produisaient chaque année plus de sept millions d'aunes de draps. Ainsi la Pologne, qui comptant a peine en 1815 une centaine de métiers à tisser le drap commun, en avait alors plus de six mille, mus par l'eau ou par la vapeur, au moyen de machines perfectionnées. La population s'était considérablement accrue sous l'influence du bien-être général : le recensement de 1829 en avait fixé le chiffre à 4,088,289 individus, ce qui donnait une augmentation de près de quetre cent mille depuis l'année 1823.

Le ministère de la guerre avait le droit d'être tier des résultats qu'il avait obtenus, en marchant avec persévérance dans la carrière des perfectionnements qui pouvaient s'appliquer à chaque branche du service militaire. L'armée était digne des soins que son auguste chef, le césarévitch, lui avait prodigués. Les distinctions honorfiques et l'augmentation de la solde retenaient sous les drapeaux l'élite des vieux soldats. Le corps des cadets et les écoles des porte-enseignes fournissaient abondamment des officiers expérimentés et instruits. Enfin la construction de vastes et magnifiques casernes, tant à Varsovie que dans les principales villes du royaume, avait déchargé les habitants de la pénible et coûteuse servitude des logements militaires

Le ministère des finances devait s'applaudir cussi de l'accroissement des revenus de l'État, qui, de 1824 à 1828, avaient augmenté de près de sorvante-dix millions de florins. La Banque de Pologne, qui ne comptait pas plus d'une année d'existence, rendait déjà d'immenses services; elle avait prête un puissant concours a la Société territoriale, qui facilitait les mutations de propriété, sous la double garant e de l'hypothèque des terres et de la solidarité des actionnaires, elle devait bientôt venir en aide à l'exécution des grands travaux d'uti ité publique, offrir des capitaix à d'importantes opérations commerciales et industrielles, et garantir le payement des interèts de la dette nationale



Certes, un pareil exposé de la situation du royaume était bien fait, dans son ensemble comme dans ses détails, pour justifier le gouvernement de l'empereur contre toutes les défiances et toutes les calomaies. Le patriousme polonais pouvait sans vergogne se montrer satisfait de l'œuvre accomplie par l'administration russe au profit de la Pologne. Malheureusement, l'esprit de parti rendait aveugles et injustes les esprits les plus honnêtes et les plus éclairés.

Une fièvre d'opposition s'était emparée non-seulement de la Chambre des nonces, mais encore de toutes les classes de la population de Varsovie; l'anstocratie en donnait l'exemple, et la jeunesse s'y abandonnait à l'env. avec une fougue et une ardeur extraordinaires; les femmes ellesmèmes secondaient de tous leurs efforts l'éveil du sentiment national, et les couleurs polonaises qu'elles prodiguaient dans leur costume, avec une unanimité presque séditieuse, semblaient exciter les citoyens à courir aux armes et à proclamer l'indépendance de leur pays. On n'attendait pas moins de la Diete, il est vrai, qui venait de s'ouvrir sous les auspices d'un mouvement géneral de protestation et de résistance révolutionnaire.

Google

a green the agents of

## CXLVIII

Le jour même de l'ouverture de la session, le maréchal de la Diète donnait un grand d'îner, auquel il avait invité les chess des autorités militaires et civiles de Varsovie, toutes les personnes de la suite de Leurs Majestés impériales et les représentants des États du royaume de Pologoe.

Il y eut un grand nombre d'invités qui s'excuserent, au dernier moment; le tiers des nonces n'avait pas même repondu aux invitations qui leur avaient été adressées.

La même abstention systématique se fit remarquer dans la plupart des fêtes qu'on donna successivement à l'occasion du séjour de l'empereur à Varsovie. Les pals qui eurent lieu chez le président du Conseil et chez le président du senat, et qui furent honorés de la présence de Leurs Majestés, ne réunirent pas la moitié des personnes qu'on y attendait, et le bal de la cour, qui devait être le plus brillant et le plus nombreux de tous, fut encore plus délaissé et plus triste que les autres.

L'empéreur n'eut pas l'air de s'en apercevoir; il ne put se dispenser, toutefois, de faire une observation sur l'abus que les femmes avaient fait des couleurs et des emblèmes polonais dans leur toilette : — Cela peut être petriotique, dit-il au prince de Lubecki en se promenant dans le hal, mais cela n'est pas poli. On prend d'ordinaire les couleurs de son hôte, quand on se pique d'observer les usages de la vieille chevalerie. Avaiton peur que j'oubliasse que j'étais en Pologne?

L'abandon, la désertion dont ces fêtes avaient été l'objet de la part d'une partie de l'aristocratie polonaise, fut probablement la consequence des bruits sinistres qui s'étaient répandus dans la ville, au sujet d'un attentat projeté contre la vie de l'empereur

On disait que les conspirateurs voulaient mettre le feu aux quatre coins de la salle de bal, quand l'empereur y serait entré avec l'impératrice, et que l'explosion de plusieurs barils de poudre envelopperait tons les assistants dans la même catastrophe.

Le grand due Constantin avait été certainement averti, car il exerçait lui-même la surveillance la plus active et la plus minutieuse, toutes les fois que son augustofrere devait parattre dans une de ces fêtes préparées pour lui. Aussi, ne furent-elles troublées par aucun accident, par aucune alerte, et l'on put croire que les terreurs imaginaires, dont la haute société de Varsov e s'était émue, n'avaient été semées que pour la tenir à l'écart de ces réumons et pour lui donner ainsi l'apparence d'un complot de nationalité contre le tzar.

On ne doit pas mettre en coute aujourd'hui le danger auquel Nicolas eut le bonheur d'échapper.

Une conjuration avait été ourdre dans le groupe de conspirateurs determinés, qui entouraient Pierre Wisocht, et qui n'avaient pas renonce sans regret à l'assassinat de l'empereur. On leur avait bien fait comprendre que le sang de l'auguste victime retomberait sur la Pologne tout entière et

Google

£4

lui imprimerait une tache indélébile. Ils avaient donc consenti à respecter la vie du tzar, mais ils étaient résolus a s'emparer de sa personne pour s'en faire un otage, en vue de l'affranchissement de leur patrie.

Tout fut convenu et préparé dans ce but : dès que l'empereur aurait fait son entrée dans le hai que donnait en son homeur le comte Valentin Sobolewski, président du Conseil d'administration, le feu devait être mis au palais, où cent conjurés enssent pénétré à la faveur du désordre inséparable d'un incendie, pour enlever Nicolas et le porter, mort ou vif, dans une voiture qui eût disparu comme l'éclair et qui serait allée le cacher au fond des forêts épaisses voisines de Varsoyie

Le ba. eut lieu cependant, et l'empereur y passa plusieurs heures; mais les conjurés ne se montrèrent pas même aux alentours du palais : un contre-ordre, dont l'origine ne fut jamais connue, leur avait enjoint de ne pas se rendre à teurs postes, attendu que, l'empereur étant indisposé, le bal avait été remis.

Les conjurés soupçonnèrent de trahison plusieurs des leurs et pourtant aucun d'eux ne fut arrêté ni même inquiété. On prétendit que Lubowidzki, un des chefs de la police secrete du grand-duc, avait entre les mains tous les fils de cette trame criminelle et qu'il s'amusait à les embrouiller sans cesse, pour mettre obstacle à l'œuvre des conspirateurs, qui se reprochaient l'un à l'autre le mauvais succès de leurs plans et de teurs tentatives.

Il semblait, en effet, qu'un bon ange veillât sur les jours de l'empareur et de l'impératrice, qui ne craignaient pas de se montrer sans escorte dans les rues de Varsovie et qui se confiaient à la loyauté du peuple polonais

Chaque matin, Nicolas assistait à l'exercice de quelques





régiments, que le césarévitch en personne faisait manœu vier devant lui, et pendant tout le temps de l'exercice, il exposait sa poitrine aux coups des assassins.

Le 34 mai, on le vit, donnant le bras à l'impératrice, paraître à la promenade qui avait lieu tous les ans hors de la ville, près du monastère de Biéluna. Il fut entouré d'une foule innomprable, qui l'accompagnait de joyeuses acclamations. Pouvait-il prévoir la possibilité d'un attentat contre sa personne? Le grand-duc Constantin néanmoins ne le quittait pas une minute et, jetant autour de lui un regard scrutateur, forçait les indiscrets ou les individus suspects à se tenir à distance, ou à reculer en arrière

La Diéte avait commencé ses travaux; les deux Chambres se réunissaient tous les jours, chacune dans le local affecté à ses séances, et men n'avait troublé jusqu'alors le calme des délibérations

L'Opposition, qui perdait sans cesse des voix que lui enlevaient adroitement les agents officieux du parti conservateur, n'était pas encore sortie de la prudente réserve qu'elle s'imposait en attendant le départ de l'empereur, qui avait à faire un voyage dans les provinces méridionales de la Russie. L'Opposition était décides, d'ailleurs, à entamer une campagne décisive contre le ministère et à le forcer de se défendre sur le terrain constitutionnel.

La séance du 1<sup>ee</sup> juin, à laquelle l'empereur assiste mcognito, ne semblait pas annoncer ces projets hostiles, car le ministre des finances, qui remplaçait le ministre de l'intetieur, malade ou feignant de l'être, vint présenter à la Chambre des nonces une proposition, que le sénat avait accueille avec enthoususme, pour l'érection d'un monument à la mémoire de l'empereur Alexandre.

Cette proposition ne rencontra pas moins de sympathie

Go. gle

dans la Chambre des nonces que dans le sénat, et les députés, se levant à la fors, à l'exception de Lelewel et de deux on trois de ses amis, l'acclamèrent d'une voix unamme il fut décidé sur-le-champ qu'une adresse de la Chambre, relativement à cet objet, serait remise à Sa Majesté.

Peu de jours après, l'empereur ayant quité Varsovie, la proposition du monament d'Alexandre revint devant la Chambre des nonces et fut discutée assez froidement. Il était question de rénnir les fonds nécessaires, au moyen d'une cotisation générale proportionnelle sur tous les habitants de la Pologne, car le monament ne devant pas coûter moins de sept a huit millions de florins. Le vote fut toute-fois favorable, et la majorité des voix se proponça en favour du projet, destiné, suivant les termes du rapport, « à perpétuer la mémoire des plus nobles vertus et à consacrer à jamais celle de la plus vive reconnaissance »

On ne s'explique pas comment les députés de l'Opposition reconsurent ainsi explicitement les bienfaits dont la Pologne était redevable à l'empereur Alexandre.

Nicoles était parti de Varsovie, dans la soirée du 2 juin, peu d'heures auparavant, l'impératrice s'était mise en route pour se rendre en Silésie, où l'attendaient son père et la famille royale de Prusse. Leurs Majestés ne deva ent rentrer à Varsovie, que pour la ciôture de la Dièse.

Le voyage de l'empératir n'avait pas seulement pour objet l'inspection des principaux corps de la première armée, qui avait son quartier-général à Kiew: Nicolas se rendait directement à Élisabethgrad, où il avait donné rendezvous aux commandants en chef de la première et de la seconde armée, les feld-maréchaux Diebitsch et Osten-Sackén.

Des conférences de ces deux illustres hommes de guerre

Google

avec leur souverain, allait sortir probablement une organisation nouvelle des forces militaires de la Russie, en prévision des événements qui pouvaient surgir en Europe par le fait d'un bouleversement révolutionnaire

En outre, Nicolas avaità cœur de faire du sul an Mahmoud un allié fidèle et obéissant, ou du moins un voisin pacifique et immobile : le comte de Nesselvode, en arrivant de Saint-Pétersbourg, lui avait rapporté que les envoyés extraordinaires, Hatil-Pacha et Nedjib-Effendi, n'étaient pas satisfaits du résultat de leur mission, malgré les honneurs dont ils avaient été comblés et qui les survaient encore de ville en ville, depuis qu'ils étaient partis avec leur suite pour retourner à Constantinople. Le grand-seigneur leur avait écrit que la Turquie était trop épuisée par la guerre qu'elle avait soutenue pendant deux ans contre la Russie, pour pouvoir fouruir les sommes qui restaient à payer au trar : il se voyait donc dans l'alternative d'être détrôné par see sujets ou d'abdiquer, plutôt que d'exécuter le traité d'Andrinople.

Nicolas avait alors envoyé un courrier à Halil-Pacha, qui se trouvait de passage à Moscou, pour l'inv.ter à se rendre à Élisabethgrad, où il comptait arriver lui-même le 6 ou le 7 juin. On venait d'apprendre qu'Halil-Pacha avait été promu à la dignité de capitan-pacha et qu'il serait probablement, à son retour en Turquie, nommé grand-vizir.

Une lettre particuliere du vice-chancellar fit savoir à Halil-Pacha, que l'empereur était tout porte a donner salisfaction aux dernières demandes du sultan Mahmoud, et que le souverain de la Russie n'avait pas foit la paix avec l'Empire Ottoman pour lui croer des difficultés d'existence insurmontables. « Sa Majesté, disait le ministre, tiendra rigoureusement à l'exécution des traités sous le rapport pohitique,

7

mais elle se rend compte de la position délicate et difficile de Sa Hautesse, eu égard au pa<sub>i</sub> ement d'une indemnité onéreuse qui pèse sur les peuples de la Turquie et qui se traduit pour eux en impôts écrasants. Les concessions ne coûteront pas à Sa Majesté l'empereur, pour s'assurer l'amitié du sultan et la reconnaissance de la Porte.

Ces bonnes nouvelles avaient été immédiatement transmises à Constantinople par le secrétaire d'Halil-Pacha, et le sultan en avait éprouvé une telle joie, qu'il combla d'honneurs, de présents et de témoignages de gratitude, le comte Orloff et M. de R.beaupierre. Il les appelait saus cesse aupres de lui; malgré les empêchements de l'étiquette musulmane, il les consultait dans l'intérêt de ses propres affaires, et il ne voulant plus, disait-il, avoir d'autre allié que son bon voisin, l'empereur de Russie.

Le comte Orloff profita de ces amicales dispositions, pour terminer promptement et avantageusement, avec le reissetfendi et le Divan, la partie la plus épineuse et la plus ingrate de sa mission, qui avait pour objet d'étendre la protection du tzar, en quelque sorte, sur les sujets enrétiens du grand-seigneur.

Nicolas était profondément sensible aux efforts que Mahmond avant déjà fant pour adouchr le sort des chrétiens dans ses États, et il n'ignorait pas que c'était cette indulgence inusitée à l'égard des raïas, qui avait motivé un soulèvement en Albanie contre l'autorité du sultan.

- Le sultan fait ce qu'il peut! dit l'empereur au comte de Nesseirode, qui lui communiquait des dépêthes de M. de Ribeaupierre sur cette question Mais si j'avais à lui donner un conseil, je l'engagerais à se faire chrétien. Il faudrait peut-être qu'il eût un caractère d'une trempe plus forte. Certes, s'il se faisait chrétien, la masse de la nation le sui-

vrait, et ce serait la fin du mahométisme, par la renaissance de l'Empire grec

Les envoyés turcs avaient fait diligence pour arriver, avec eur suite, à Élisabethgrad, avant l'empereur Nicolas ils s'y trouvaient dès le 5 juin au soir, et le lendemain ils al érent au-devant de l'empereur jusqu'à Migorod, où le feldmaréchal comte Diebitsch-Zabalkansky les avait précédés pour rendre hommage à son souverain qu'il n'avait pas vu depuis plus de vingt mois

La première personne que Nicolas reconnut en descendant de catèche, ce fut Diebitsch : il lui tendit les bras et le serra étroitement sur sa poitrine. Les yeux du feldmaréchal s'étaient remplis de larmes.

- Ah! Sire, s'écria-t-il tremblant d'émotion, Votre Majesté me fait paus d'honneur que je n'en mérite!
- Mon brave Zahalkansky, bui dit l'empereur en lui serrant la main, tant que tu seras à la tête de mes armées, je serai sûr de la victoire.

Puis, il te présenta lui-même à Hahl-Pacha, qui se tenait respectueusement à distance :

— Voici le meilleur général de la Russie, dit-il à haute voix, le plus habile et le plus intrépide à la fois. Au reste, ajouta-t-il en souriant, Monsieur le capitan-pacha, ce n'est pas la première fois que vous vous renconfrez en face et que vous apprenez à vous estimer f'un l'autre.

Nicolas fit monter dans sa voiture le comte de Diebitsch, en lui disant qu'il le prenait pour son aide de camp de service jusqu'à leur arrivee à Elisabethgrad

C'était le dimanche 6 juin, fête de la Pentecôte, la population des villes et villages voisins était accourue en habits de fête au-devant de l'empereur, qui fut salué par les acclamations les plus chaleureuses. Il se rendrit d'abord à la

Google .

Organi fram UNIVERSITY OF CALIFOR 4 + cathédrale pour entendre l'office divin. Les généraux et commandants qui se trouvaient à Élisahethgrad furent admis à sa table, et, le soir, il se fit présenter les sous-officiers nobles du corps qu'il venait inspecter dans cette ville. La foule ne cessa de stationner devant la maison du gouverneur, où il était logé, dans l'espérance de l'entrevoir, de l'acctamer et de le bénir encore.

Le lendema n, 7 juin, des six heures du matin, l'empereur, accompagné du feld-maréchal Diebitsch et d'un grand nombre de généraux, passait en revue le cinquième corps colonisé de cavalerie de réserve, ainsi que les réserves de la cavalerie et de l'artilleme à cheval de la deuxième armée. Il fut très-satisfait de la tenue de l'instruction et du bel aspect des régiments qui manœuvierent sous ses yeux; il adressa de vifs remerciments au feld-maréchal, qui avait dans ses attributions les colonies militaires; au commandant du cinquième corps et à tous les généraux et colonels, qui avaient concouru à former ces magnifiques troupes.

Le capitan-pacha Halil-Pacha et son collègue Nedjib-Effendi avaient été specialement invités à cette revue, par l'empereur, qui les entoura d'égards et le politesses. Il les retint à diner, en petit comité, avec le comite de Diehitsch, le vice-chancelier et deux ou trois autres personnes; pendant tout le repas, il ne cessa de teur adresser la parole de l'air le plus affable, et, en sortant de table, il feur annonca qu'il avait fait remise à la Porte Ottomane de la plus grande partie de la contribution de guerre, car, leur ditail gracieusement, il ne voulait, en aucune manière, accroître les embarras de la situation du sultan, ni, comme on l'en accusait bien à tort, entraîner la ruine de l'Empire turc.

— Vous direz de ma part a votre maître, ajouta-t-il aver amémité, que je veux être pour lui un bon frere et un hon



ami, pourvu qu'il se montre généreux et paterne! à l'égard de ses sujats chrétiens, comme je me montrerai toujours moi-même à l'égard de mes sujets musulmans.

Le comte de Nesselrode fit savoir à Halil-Pacha, que l'empereur, loin de penser à prolonger l'occupation du territoire ture, avait hâte d'en retirer ses troupes, et qu'il exigeait, en conséquence, que les payements laissés à la charge de la Turquie fussent effectués dans un délai plus rapproché. En outre, le sultan devait abandonner, en compensation des sommes qu'on la dispensait de payer, quelques forteresses et quelques points du littoral en Asic Mineure, pour la rectification et la défense des frontières de l'Empire russe.

Les ambassadeurs ottomans souscrivirent avec reconstissance à ces conditions peu onéreuses, et le jour survant, qui était l'anniversaire du mémorable passage du Danube par l'armée russe sous le commandement de l'empereur de Russie, ils eurent leur audience de congé, après l'exercice du troisième corps de cavalerie de réserve, exercice anquel ils avaient eu l'honneur d'assister aux côtés du tear.

— Au moment où vous retournez auprès de votre auguste maître, teur dit Nicolas, je vous rappellerai encore que l'intérêt de la Turquie est de rester l'alhée de la Russie, et que je fais des vœux sincères pour que le sultan Mahmoud, qui est un organisateur politique comme l'était Pierre le Grand, réussisse dans la tâche difficile qu'il s'est imposée, car, à mon avis, le gouvernement ture ne saurait subsister qu'en se transformant. Dites-lui bien qu'il peut compter sur mes sympathies et, au besoin, sur mon assistance.

Ayant de quitter Elisabethgrad, Nicolas visita la pension des demoiselles nobles, établie dans cette ville, et il et plut à constater par ses propres yeux l'excellente administration de ce vaste établissement : il promit à la surin-

Google

Origina from UNIVERS TY OF CALIFORN

tendante de faire en sorte que l'impératrice consentit à prendre sous sa protection cet institut, qui avait déjà rendu tant de services et qui était appelé à en rendre dayantage.

Il apprit, en parcourant les établissements publics de la ville, que les habitants étaient débiteurs envers la Couronne d'une somme de 15,000 roubles, qu'ils ne parvenaient pas a solder : il ordonna que cette somme ne leur fût plus réclamée.

Il partit d'Élisabethgrad, dans la matinée du 9 juin, au milieu des bénédictions du peuple et des hourras de la troupe, pour se rendre à Kozeletz et y passer plusieurs jours.

L'impératnce Alexandra se trouvait alors dans le sem de sa famille, au château de Fischbach en Silésie. Son père, le roi de Prusse, impatient de la voir, était allé au-devant d'elle jusqu'à Sibyllenort et l'evoit emmenée de Breslau à Fischbach

L'impératrice, en y arrivant, avec le prince royal, avait rencontré le prince Guillaume et la princesse royale, la grande-duchesse héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin, l'electrice de Hesse-Cassel et la princesse Caronne, la princesse de Liegnitz et le landgrave Louis de Hesse-Hombourg; sa belle-sœur, la grande-duchesse de Saxe-Weimar, lui avait causé une agréable surprise, en venant aussi l'y rejo ndre.

L'impératrice, heureuse de se sentir entoutée des princes et princesses de sa famille, se proposait de donner exclusivement à la vie d'intérieur le peu de jours qu'elle avant à leur consacrer, elle s'était donc refusée à toutes les réceptions officielles, à toutes les fêtes de cour, qui auraient pris une partie du temps réservé à ces charmantes réunions, à ces plaisirs doux et faciles de l'intimité, qu'elle regrettait sans cesse au milieu des splendeurs et des fa-



tigues de son existence impériale. Elle était, d'ailleure, d'une santé bien frèle à cette époque, et elle avait, plus que jamais, besoin de repos physique et moral.

Elle voulut voir, néanmoins, toutes les personnes qu'elle avait connues dans sa jeunesse et qui se trouvaient à Fisch bach, durant son séjour, quelle que fût la condition subalterne de ces personnes; elle les reçut avec cette bienveillance, avec cette exquise bouté, qui lui étaient particulières; elle eut ainsi le plaisir de leur, adresser de ces mots heureux, qu'elle rencontrait sans les chercher, et qui, suivant son propre aveu, arrivaient tout naturellement de son cœur à ses lèvres.

- Je te prie, mon cher Harnisch, dit-elte à un vieux savant, qui avait été son professeur de langues, je te prie de venir à Saint-Pétersbourg, pour juger si j'ai bien profite de tes leçons.
- Ah! Madame, s'écria Harnisch, ne priez pas, commandez!
- Commander i reprit en souriant l'impératrice. Befehlen! je ne comprends cette expression que dans la bouche d'un empereur.

## CXLIX

L'empereur continuait cependant son voyage, qui lui fournissait l'occasion de déployer sa prodigieuse et infattgable activité.

Il s'était arrêté quelques instants, dans la journée du 9 juin, au village d'Adjamka, où il fut reçu par e clergé; il entra, pour faire sa priere, dans une petite chapelle construite en bols, et comme c'était la première église des colonies militaires de la troisième division de cuirassiers, qu'il eût visitée, il ordonna de la rebâtir en pierre.

Au village de Petrikovka, ou se trouvant l'état-major de cette division de currassiers, il inspecta quatre bataillons de cantonnistes, et parcourut l'hôpital, les haras et les magasins. Le jour même, il traversait, au milieu des joyeuses acclamations d'une foule immense, le pout et la ville de Krementchoug, magnifiquement iduminée, et il arrivait à Kozeletz, dans la nuit, toujours accompagné du feld-maréchal Diebitsch, qui ne l'avait presque pas quitté depuis cinq jours.

Le feld maréchal Osten Sacken s'était rendu à Kozeletz, avec les principaux généraux de la première armée, pour suivre l'empereur à Kiew, où se trouvait le quartier-général de cette armée. Le 10 juin, dès six heures du matin, il

fut introduit auprès de l'empereur, auquel il présenta les officiers de son état-major, qui eurent l'honneur de diner avec lui à la table impériale.

Ce jour-là, l'empereur passa en revue le cinquieme corps de cavalerie de réserve, l'artillerie qui en dépendait, et une division du régiment de gendarmes. Le lendemain, 11 juin, ces troupes exécutèrent de grandes manœuvres, en présence de Sa Majesté; le jour suivant, l'empereur commanda en personne l'exercice de la deuxieme division de dragons et partit pour Kievy, où il arriva dans l'après-midi.

Il alla descendre au monastère de Petchersky il y fut reçu par le métropolitain Eugène qui l'attendant, à la tête du clerge, avec la croix et l'eau bénite; le gouverneur militaire de Kiew, les généraux et les principales autorités civiles se trouvaient aussi, pour le recevoir, aux portes de l'église, remplie d'une foule considérable. L'empereur assista aux prières d'actions de grâce et baisa les saintes reliques. Ensuite, après s'être reposé quelques instants à peine dans l'appartement qu'on lui avant préparé, il sortit avec le gouverneur militaire pour examiner l'emplacement où devait être construite la nouvel e citadelle, et, suivant son habitude, il visita d'abord l'hôpital. Le soir, la ville fut entièrement illuminée.

Le lendemain, qui était un dimanche, 'empereur commença la journée par passer en revue la division de réserve du quatrième corps d'infanterie; il entendit la messe célébrée par le métropolitain à la basilique de Sainte-Sophie, et il alla ensuite faire ses dévotions à la basilique de Saint-Michel. Le reste du jour fut rempli par les réceptions officielles : le maire et les notables de Kiew eurent l'honneur d'offrir à Sa Majesté le pain et le sel.

Après les réceptions, il y eut chez l'empereur un grand

diner, auquel assistaient le métropolitain, les feld-maréchaux Diebitsch et Osten-Sacken, le gouverneur civil et le maréchal de la noblesse du gouvernement, et tous les généraux qui étaient alors à Kiew. Le soir, l'empereur se rendit, en calèche découverte, au bal que lui offrait la noblesse: la ville était illuminée; les rues regorges ent de monde, et la foule se pressait joyeusement pour contempler les traits de son bien-aimé monarque.

Le 13 juin, après avoir assisté à la parade et visité l'arsenal, l'empereur inspecta le bataillon des cantonistes militaires de Kiew et le détachement des ouvriers du génie. Il retourna ensuite au monastère de Petchersky, pour y entendre les prières, et il se remit en route avec les feldmaréchaux Diebitsch et Osten-Sacken.

li n'arriva que dans la soirée au village de Kodni, autour duquel étaient campés le deuxième corps d'infanterie et la division de hussards, qui revenaient de Turquie. Il les inspecta, le lendemain à sept heures du matin, et malgré les fatigues et les privations que ces troupes avaient éprouvées dans la dernière campagne, il les trouva en aussi bon état que si elles n'eussent pas quitté le territoire de l'empire. Les rangs toutefois s'étaient bien éclaircis et le cadre des régiments n'était plus au complet.

L'empereur réunit à sa table, ce jour-là, les généraux et les commandants de ces braves troupes, qui avaient pris une part si glorieuse à la guerre de Turquie. Après le diner, il les pris de l'accompagner, dans sa visite d'inspection, à l'hôpital militaire qu'on avait établi provisoirement à Kodni et qui contenait un grand nombre de malades; il consola, il encouragea les uns; il récompensa les autres, que lui désignaient leurs chefs; tous se soulevaient dans leurs lits et lui demandaient de les hémir

Un vieux médecin s'approcha précipitamment de N colas et le conjura de se retirer, en lui disant à voix basse que l'hôpital était infecté de maladies épidémiques et que le matin même on avait signalé un cas foudroyant de choléramorbus

Le nom seul de cette terrible maladie, qui menaçait ators d'envalur l'Europe, aurait fait reculer tout autre que l'empereur; il resta calme et impassible, tandis que les assistants pâlissaient et se regardaient d'un air inquiet.

— Monsieur! répondit l'empereur en s'adressant au médecin, qui avait cru devoir l'avertir; nous avons l'un et l'autre nos devoirs à remplir; faites le vôtre; je fais le mien.

Et il continua sa visite dans les salles dont les médecies auraient voulu l'éloigner

An sortir de l'hôpital, il manda suprès de lui le médecin qui s'était perm s de lui adresser la parole dans l'hôpital, et lui demanda si réellement le choléra-morbus s'y était déclaré, car, ajouta-t-il, on ne saurait trop se hâter d'établir des quarantaines.

- Sire l'reprit ce medecin qui avait vu, l'année précédente, le choléra-morbi s ravager le gouvernement d'Orenbourg : les quarantaines ne servent, à mon avis, qu'à rassurer les populations qui s'effrayent, lorsque l'épidémie existe déjà parmi elles. L'invasion du cho éra asiatique est imminente; nous n'avons eu jusqu'à présent que des cas isolés, mais j'ai la ferme conviction que dans deux mois au plus tard le fléau aura gagné les provinces méridionales.
- N'est-il pas de moyens préservatus à lui opposer? s'écria l'empereur avec émotion; n'est-il pas de remède?. . Je donnerais tout, non œurs, titres, fortune, à celui qui trouverait un remède!
  - -- Il n'en est pas, bire, répondit le vieux médecin en

Gougle

, -- - ·- · · - - ,

hochant la tête; j'ai étudié le choléra-morbus, aux lieux mêmes où il est né, dans l'Inde, sur les bords du Gange, et je pense que la scieuce humaine est impurssante contre cette effrayante maladie, plus dangereuse, plus meurtrière que la peste. Il faut s'incliner devant les volontes de la Providence et a conjurer d'arrêter, de combattre et d'a néantir le fléau qu'elle a déchaîné sur la terre, comme une puntion divine.

L'empereur fut vivement frappé de cet avertissement qui ressemblant à une prophètie. Il fit écrire sur-le-champ, a son ministre de l'intérieur qui étant resté à Saint-Péters-bourg, que l'uruption prochame du choléra-morbus en Russie paraissant inévitable, on n'avant pas de temps à perdre pour aviser aux précautions de salubrité qui pouvaient entraver la marche de l'épidémie, et pour réunir d'avance tous les secours dont les pauvres malades auraient besoin, dès qu'elle éclaterait sur un point de l'empire.

En même temps, l'empereur, dont le sentiment religieux acceptant le conseil indirect que lui avant offert le vieux médecin de Kodni, ordonna des prières publiques dans ses États, afin de remercier le ciel d'avoir fait cesser la peste en Crimée et en Bessarabie, et, aussi, afin d'obtenir de sa grâce, qu'il préservat la Russie de l'invasion du choléramorbus

Nicolas prit congé des feld-maréchaux Diebitsch et Osten-Sacken, le 16 juin, en quittant le village de Kodni, et pendant les trente-quatre heures qu'il passa en voiture de poste, à travers les steppes de la Wolhynie, il ne s'arrêta que pour changer de chevaux et pour prendre ses ropas dans des maisons de paysans.

Il étant toujours poursuru par de sombres pressentiments, parmi lesquels se dressait le fantôme du choléra-morbus, il gardait un silence morne, et s'i. adressait la parole à quelqu'un, en traversant un village, c'était pour s'informer de l'état sanitaire de la localité

— Sire, lui répondit un vieillard qu'il interrogeait à ce propos, nous faisons des vœux pour que votre santé soit aussi bonne que la nôtre; car on vit longtemps chez nous, grâce à Dieu; il n'y a pas ici moins de dix centenaires, qui ont encore assez de voix pour crier Vive l'empereur!

Nicolas sourit et demanda à ce vieillard quel était son âge :

— Je n'ai que quatre-vingt-cirq ans, répliqua-t-il presque honteux de s'avoner si jeune; mais mon père en a cent quatre, et mon grand-père, qui est né sous le règne du tzar Pierre et qui a servi jusqu'à l'époque de la guerre contre les Turcs sous le règne de l'impératrice Catherine, doit avoir bien près de cent trente ans.

Nicolas voulut voir cette famille de patriarches et leur laissa un souvenir de sa munificence, en leur disant :

— l'espère, mes enfants, vous retrouver en aussi bonne santé, la première fois que je passerai dans votre village; je prie Dieu qu'il vous conserve et vous protége, comme notre samte Russie L'empereur arriva, le 17 juin, à onze heures du soir, dans la ville de Brzesc-Litowski, où il était attendu par ses deux frères, les grands-ducs Constantin et Michel.

Ils furent heureux de le revoir en parfaite santé, mais la tristesse empreinte sur sa physionomie ne leur échappa point; ils s'en inquiétèrent et voulurent en connaître la cause.

- Je ne sais, reprit l'empereur; je suis tombé, malgré moi et sans motif sérieux, dans des humeurs noires dont rien ne peut me tirer. C'est le présage de quelque grand malheur!
- Voilà ce que me répète tous les jours la princesse de Lowicz, reprit le césarévitch avec impatience; e.le fait de mauvais rêves et elle en trouble ma vie Aussi, depuis l'ouverture de la Diète, je n'ai pas eu un moment de repos. Je donnerais beauconp, pour que cette ennuyeuse Diète fût déjà close!
- --- Parle-t-on du choiéra-morbus à Vorsovie? demanda machinalement l'empereur.
- On en parle à Varsovie comme partout, réprit le grandduc Michel; le bruit courait hier que l'épidémie s'était

montrée à Saratow, à Tzaritzine et sur quelques points du gouvernement de Simbirsk...

— Mon Dieu! laissons le choléra-morbus, répondit gaiement Constantin, ou bien envoyons-le aux orateurs de la Diète, pour les faire taire.

L'empereur apprit alors du grand-duc Constantin, que les séancez de la Diete avaient été souvent orageuses et que le parti de l'Opposition continuait à battre en breche le Gouvernement avec les armes constitutionnelles, dont elle se servait avec autant d'adresse que de perfidie. Le ministère était sur le point d'être renvoyé de vive force. Le césarévitch exprima l'espoir que le retour de l'empereur pourrait mettre un frein aux attaques des libéraux contre les ministres.

Nicolas et ses deux frères passèrent la nuit à Brzesc-Latowski.

Une grande revue était annoncée pour le lendemain A six heures du matin, les troupes se rassemblèrent dans le champ d'exercice, et le grand-duc Constantin, qui les commandant en chef, eut l'honneur de présenter à Sa Majesté les régiments et l'artillerie de la vingt-quatrième division d'infanterie du corps d'armée de Lithuanie, aussi que les régiments de grandiers et de carabiniers du corps de réserve, placés sous ses ordres immédiats. La revue fut trèsbrillante, comme toujours, et l'empereur en parut plemenement satisfait.

Il partit à deux heures de l'apres midi, avec ses frères et arriva, dans la nuit, à Varsovie.

La grande-duchesse Marie de Saxe-Weimar, leur sœur, y était arrivée, peu d'heures avant lui, avec sa fille, épouse du prince Charles de Prusse. Ce fut pour Nicolas une agréable surprise, que la visite d'une de ses sœurs, et il lui en témoigna une vive reconnaissance.

L'impératrice qui revenait de l'ischbach, en voyageant à petites journées, n'était pas encore de retour à Varsovie son auguste époux eut la bonne pensée d'aller au-devant d'elle jusqu'à Lowicz, où elle comptait faire une halte de vingt-quatre heures. Après l'avoir vue en meilleure santé qu'au moment de partir pour la Silésie, il revint, le soir même, à Varsovie.

Le jour suivant, 20 juin, qui était l'anniversaire de la restauration du royaume de Pologne, une grande parade devait avoir lieu, en l'honneur de cette fête nationale, aux environs de la ville. Tous les habitants s'étaient empressés d'y accourir. Le grand-duc Constantin fit manœuvrer, en présence de l'empereur, les troupes qui se trouvaient sous ses ordres, plusieurs divisions de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie de l'armée polonaise, ainsi que des régiments russes et polonais de la garde.

Les spectateurs se montrèrent ravis de cette solennité militaire, dans laquelle l'armée polonaise ne recueillest que des acclamations patriotiques. On aurait pu croire, à ces cris enthoussastes qui saluaient le drapeau de la Pologne, que l'empereur de Russie n'avast plus un seul adversaire parmi ses sujets de Varsovie.

Le prince Charles de Prusse, arrivé pendant la nuit, assistait à cette belle parade.

L'impératrice, qui évitait toute espèce de fatigue, n'arriva que le soir et s'excusa de ne pouvoir se montrer aux autres parades qui se succéderent tous les jours jusqu'au départ de l'empereur Elle ne se montra pas davantage dans les réceptions de cour, les diners de gala et les bass.

Ella ne put toutefois se dispenser de paraître, pendant quelques instants, appuyée sur le bras de l'empereur, au bal délicieux qui fut donné au château de plaisance de Lazienski, le 26 juin. La noblesse et la haute bourgeoisie avaient été convoquées à ce bal, et l'on remarqua qu'aucun des invités ne s'était fait excuser.

Personne ne semblait soupçonner que les conspirateurs étaient encore a leur poste, toujours poussés et dirigés par l'infatigable Pierre Wisoçki; mais ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur les moyens à employer contre l'empereur et ses frères : les uns voulaient faire sauter la salle de bal; les autres persistaient à s'emparer de la personne de Nicolas. On avait discuté jusqu'au deraier moment, et le bal finissait, que rien n'était résolu. Au reste, toute tentative criminelle eût échous, grâce aux précautions que la police avait prises, sous la surveillance personnelle du césarévitch.

Dans la soirée, l'empereur, que les dernières nouvolles venues de Crimée avaient presque rassuré, en lui faisant espérer la cessation complete de la peste à Odessa et sur le littoral de la Nouvelle-Russie, apprit par un courrier du comte Worontzoff la catastrophe, aussi terrible qu'inattendue, dont la ville de Sébastopol avait été le théâtre

Cette ville n'avait pas été plus épargnée par le fléau qu'Odessa et les autres ports de la mer Noire, mais, grâce à des mesures intelligentes et décisives ordonnées par les autorités, l'épidémie ne s'était pas propagée et avait rapidement disparu. La ville et quelques-uns de ses faubourgs étaient déjà délivrés du cordon sanitaire, qu'on avait jugé nécessaire d'établir, matgré les murmures du peuple qui doutait toujours de l'existence de la peste, quand elle ne frappait pas de nombreuses victimes, et qui regardait les précautions sanitaires comme une entrave tyranaque et inutile aux transactions commerciales et aux habitudes de la vie sociale.



Un seul quartier, la slobode, nommée Korabelnaïa, n'avait pas encore fini sa quarantaine. Ce quartier, habité par des matelots retraités et des marins de la flotte, fut tout à coup remis en surveillance, par suite de la mort de plusieurs malades : on constata qu'ils avaient succombé aux atteintes du ficau.

Le général Stolypme, gouverneur militaire provisoire, dut prendre à cet égard les dispositions qu'ex.geart la prudence, en prolongeant les délais de la quarantaine. Il envoya, en outre, des médecins charges de procéder à l'autopsie d'une femme qui venait de mourir en présentant tous les symptômes de la peste. Les femmes du voisinage se rassemblèrent en tumulte, refusèrent de livrer le corps, chassèrent les médecins et demandèrent à grands ens qu'on rouvrit les églises fermées à cause de la contagion.

L'émente prit bientôt un caractère général : les habitants de la slobode déclarèrent qu'ils a'opposaient à toute mesure de police sanitaire et qu'ils ne se rendraient pas hors de la ville dans le camp disposé pour les recevoir, pendant qu'on purifierait leurs maisons. La fermentation allait tous jours croissant.

Le 18 juin, à sept heures du soir, une révolte terrible éclata dans la alobode et se répandit à l'instant dans tous les quartiers de la ville, où les rebelles se précipitèrent, aux sons du tocsin, en demandant la levée immédiate de la quarantaine et la réouverture des églises. Ils étaient armés, et ils se portèrent à d'épouyantables exces; ils massacrèrent le gouverneur militaire lieutenant-général Stolypine, le colonel Vorobieff, commandant de brigade, le commissaire Stépanoff et le conseiller Stoulli, inspecteur de la quarantaine; ils démolirent et pitlèrent les maisons des autontés, ils mirent en fuite et poursusurent les employés de la



police jusque sur les vansseaux amarrés dans le port, et ils se livrèrent ensuite à toutes sortes d'orgies.

Il y avait bien, dans la ville et aux environs, un nombre de troupes suffisant pour tenir en respect ces misérables, mais, faute d'ordres et d'impulsion, les troupes restèrent spectatrices de la rébellion, sans y mettre obstacle

Par bonheur, le cordon sanitaire qui environnait la ville et les faubourgs ne fut pas franchi par un seul des révoltés, et la peste, qu'on voyait reparaître avec une redoutable recrudescence, se trouva concentrée dans Sébastopol.

Le comte Worontzoff, gouverneur général de la Nouvelle-Russie, était accouru sur le champ, avec l'amiral Greig, et les mesures les plus énergiques avaient été prises pour réprimer la rébellion. Tout était déjà rentré dans l'ordre, et les principaux coupables avaient été mis entre les mains de la justice : une commission d'enquête allait décider de leur sort.

L'empereur écrivit au comte Worontzoff, qu'il le priaît de rechercher les causes de cette sanglante révolte, d'en poursuivre les fauteurs, et de leur infliger dans toute sa rigueur le châtiment qu'ils avaient mérité.

Amsi s'etaient réalisés les sinistres pressentiments dont Nicolas avait été obsédé pendant toute la Jurée de sou voyage dans les provinces méridionales. Il avait hâte de retourner à Saint-Pétersbourg, et il n'attendant, pour partir, que la clôture de la Diète, qui touchait enfin à son terme, après un mois de aession

Cette courte session ne permettait pas de donner, aux débats, de longs développements; néaumoins, la plupart des projets de loi, présentés par le Gouvernement, ne furent adoptés qu'avec des modifications importantes, auxquelles l'empereur ne refusa point son approbation.



Les membres les plus influents de l'Opposition s'étaient preserit heaucoup de réserve et de modération, dans la crainte de compromettre l'existence des institutions constitutionnelles qui sauvegardaient l'autonomie de la Pologne; toutefois, à travers les ménagements de langage que s'imposaient les orateurs, il s'était produit, à la tribune, dans le cours de la discussion, des plaintes vagues contre la violation du pacte fondamental et contre les empiétements de l'autorité russe, des vœux hautement exprimés et amèrement formulés pour la renvoi du ministère, et même des espérances impatientes pour la réunion de la Lithuanie et des anciennes provinces polonaises au royaume de Potogne. Mais ce fut à l'occasion de la nouvelle toi du divorce, que l'Opposition se souleva tout entière

On savait que l'empereur s'était déclaré formellement en faveur de cette nouvelle loi, qui remettait aux tribunaux occlésiastiques la décision de toutes les questions relatives à la dissolution du mariage.

L'Opposition, enharche par le succès de quélques-unes de ses entreprises contre le ministère, qui semblait prêt à se dissoudre, déploya autant d'activité que d'éloquence pour combattre le projet de loi, que le sénat avait adopté, en dépit des répugnances du sentiment public. Les nonces Wolowski, Joachim Lelewel et Wenzyk défendirent avec énergie la cause des vie lles mœurs polonaises, et les principes du Code civil que Napoléon avait donné à la Polégne. La lutte fut vive et achamée de part et d'autre. Les ministres firent des efforts inouïs pour créer une majorité en faveur de la loi; mais ils ne réussirent qu'à gagner un peut nombre de voix, et quand on en vint au vote, quaire-vingt-douze nonces se prononcèrent contre vingt-trois, pour le rejet de cette loi, que le Gouvernement avait sontenue avec tant

d'opiniâtreté contre la répulsion unanime de la Dieta.

Les ministres résistèrent pourtant à cet échee, et l'empereur leur annonça lui-même qu'il n'accepterait pas leur démission. La Diète n'ayait plus qu'un jour à vivre; les chefs de l'Opposition, échauffés par plusieurs séances de bataille législative, formèrent le dessein de mettre en accusation tous les ministres.

Dans la dernière séance du 27 juin, Gustave Malachowski monte à la tribune et dépose un acte d'accusation contre le ministre de la justice Woznicki, pour avoir arrêté la publication du décret de la Haute-Cour nationale dans le procès de la Société patriotique; contre le prince Lubecki, ministre des finances, pour avoir contre signé la dissolution du conseil général du palatinat de Kalisz, et contre le palatin Stranslas Grabowski, ministre de l'instruction publique, pour avoir contre-signé l'ordonnance qui rétablissait la censure.

La Chambre était en proie à la plus turbulente agitation; les chefs du complot se consultaient entre eux pour constituer la Diète en permanence, et la transformer en Convention. Les ministres, au lieu de repousser ces attaques injustes et passionnées, s'étaient retirés en silence, et personne n'osait ouvertement prendre leur défense. Le nombre des voix se trouvait égal pour et contre la mise en accusation. Les meneurs, encouragés par le succès de leur plan d'attaque, préparaient déjà, contre le général Hauke, ministre de la guerre, et le comte Stanislas Zamoyski, président du sénat, un nouvel acte d'accusation; mais on n'eut pas le temps d'en donner lecture devant la Chambre. Il était trois heures du matin; le président leva la séance, en proclamant la clôture de la Diète.

Les membres les plus actifs de l'Opposition étaient dé-

sormais sans force et sans pouvoir; le Gouvernement ne songea pas même à leur demander compte de leurs machinations révolutionnaires.

La séance royale, pour la cloture officielle de la Diète, avait été fixée au 28 juin. À dix heures du matin, nonces et sénateurs étaient rassemblés séparément dans les heux respectifs de leurs séances; ils se réunirent d'abord dans la chambre des nonces, sous la conduite du maréchal de la Diète, qui les amena ensuite dans la chambre du sénat, préparée pour la séance royale. Une députation de trois sénateurs et de trois nonces fut nommée pour annoncer à Sa Majesté que les deux Chambres étalent réunies. Le cérémonial de la séance de clôture fut à peu près conforme à celui de la séance d'ouverture. Le président et le scerétaire du sénat allèrent recevoir l'empereur à la porte de la salle, et le conduisirent à son trône; les ministres et le Conseil d'État étaient placés à sa droite, sa suite à sa gauche, et la cour derrière le trône.

Le président du sénat, et après lui le maréchal de la Chambre des nonces, rendirent compte sommairement des travaux de la Dicte, sans faire même aliusion au rôle agressif que l'Opposition avait osé prendre à la fin de la session Puis, un membre du Conseil d'État déclara que la sanction royale était accordée aux projets de loi adoptés par les deux Chambres.

L'empereur, promenant sur l'assemblée un regard froid et sévere, prononça ensuite le discours suivant en langue française :

- « Représentants du royaume de Pologne,
- « En résumant les travaux de votre session actuelle, Je dois d'abord vous félici en le l'heureuse unanimité avec

laquelle, remplissant le vœu émis anténeurement par le senat, vous avez laissé un mémorable exemple de reconnaissance nationale envers le Régénérateur de votre patrie

- « Un supplément aux lois des hypothèques avait été jugé nécessaire, vous l'avez voté.
- De nombreuses contestations se trouvent prévenues, et la paix des propriétés assurée par la loi qui règle l'usage de la vance pâture et de l'affouage.
- Vous avez réprimé le vagabondage, en plaçant toutefois la liberté individuelle sous la garantie des lois et de leurs formes protectrices.
  - « Tel est le bien qui est résulté de vos délibérations.
- « Le sénat, ce premier corps de l'État, avait justifié toute ma confiance, en accueillant à l'unammité un projet qui obviait à une partie des inconvénients de la loi décrétée en 1825 sur la nullité du mariage et sur le d.vorce.
- « Il est à regretter que la Chambre des nonces ait jugé devoir la rejeter, et maintenir ainsi une disposition qui compromet essentiellement le repos des familles, qui trouble les consciences, et dont la révision est imperieusement réclamée par les plus puissantes considérations.
- « Vos diverses demandes seront mûrement examinées, et le vous ferai connaître mes décisions a leur égard. Elles seront fondées sur des motifs de justice, d'ordre public, et sur la sollicitude avec laquelle Je ne cesserar, quoique loin de vous, de veiller à votre véritable bonheur. »

Ce discours fut accueilli par de bruyants applaudissements et par de chaleureuses acclamations; mais on remarqua qu'une grande partie des nonces restait silencieuse et affectait une contenance hostile.

Le ministre secrétaire d'État lut une traduction polonaise

du discours royal; après cette lecture, écoutée avec une indifférence presque générale, un membre du Conseil d'État déclara, au nom de Sa Majesté, que la Diéte était close.

L'empereur fut reconduit dans ses appartements avec le même cérémonial qu'à sa venue, et les deux Chambres se rendirent processionnel ement dans l'éguse cathédrale, où l'on célébra une messe d'actions de grâces, après laquelle un évêque, en habits pontificaux, entonne le *Te Deum*.

— Il me semple, dit Lelewel à Malachowski, que ce Te Deum, qui se chante devant nous, est la voix de la patrie proclamant la résurrection de la Pologne!

L'impératrice partit de Varsovie, le jour même, avec son frere le prince Charles de Prusse; mais l'empereur resta jusqu'au tendemain soir.

Le 29 juin, toutes les troupes qui se trouvaient dans la capitale et aux environs avaient été mises sous les armes; l'empereur les fit manœuvrer devant lui et fut enchanté de leur instruction. Après la manœuvre, il daigna leur adres ser ses adieux avec une bonté paternelle; les troupes, émues, électrisées, répondirent à leur pere par des hourras enthousiastes, auxquels la foule des spectateurs mêla les plus sympathiques démonstrations de respect et de joie. L'empereur en fut profondément touché.

— Je sens dans mon cœur, dit-il à son frère Constantin, qui paraissait sombre et pensif, je sens que je suis roi de Pologne, et je finirai tôt ou tard, je l'espere, par me faire nimer de mes sujets polonais, en les subjuguant à force de bienfaits

Le césarévitch ne répondit pas : il était devenu soucieux et préoccupé. On aurait pu croire qu'il éprouvaitune sorte de jalonsie, en voyant les hommages passionnés dont le peuple et l'armée entouraient le roi de Pologne.

Gougle

— Sire, dit-il tout à coup en rentrant à Varsovie, vous savez quel est mon rêve de bonheur? Ce sorait de me refirer à Francfort-sur-le-Mein et d'y vivre en simple particulier. Mais, ajouta-t-il gaiement, pour executer ce projet, qui ne dépla t pas à la princesse de Lowicz, il faut d'abord que j'aie terminé mes quarante ans de service.

Nicolas ne qu'tta pas Varsovie, sans avoir distribué une multitude de faveurs et de présents à toutes les personnes qui avaient en l'honneur de l'approcher, pendant son séjour en Pologne.

Il n'avait pas épargné surtout les décorations russes dans l'armée poionaise - les généraux Lopokhine, Krakowiecki, Zoltowski et d'autres avaient été nommés chevaliers de Sainte-Anne de première classe avec les insignes ornés de la couronne impériale. Le colonel Boguelawski devenait aide de camp de l'empéreur, et le brave général comté Szembek était attaché à la suite de Sa Majesté, en conservant ses autres grades et commandements.

Plusieurs charges de la cour furent attribuées aussi à des représentants de la vieille noblesse de Pologne. L'impératrice, de son côté, avait choisi pour dame d'honneur la comtesse Marie Gudakowska, et pour demoiselles d'honneur les jeunes comtesses Émilie Grabowska et Anne Ozarowska. C'étaient autant de liens que l'empereur croyait établir entre la Russie et la Pologne.

Il passa la journée du 29 avec son frère Constantin, et il s'occupa moins des affaires du royaume, dans ce long tête-à-tête, que des intanes épanchements de l'amitié frater-nelle Il éprouvait une sorte d'inquiétude vague, au moment

de s'éloigner du césarévitch, et celui-ci n'était pas moins troublé et attristé par ses pressentiments.

- Tu viendras avec la princesse de Lowicz, lui dit Nicolas, passer les fêtes du nouvel au à Saint-Pétersbourg, comme tu avais l'habitude d'y venir, du vivant de notre vénèrée mère et de son bien-aimé fils, l'empereur Alexandre?
- l'accepte ta bonne invitation, répondit Constantin, dont le caractère rude et farouche semblait s'adoucir chaque jour davantage; mais sait-on ce qui peut arriver d'ici-là!
- Gageons que tu penses au choléra-morbus, qui nous menace! s'écria l'empereur, en affectant de sourire. Ce serait, en effet, un visiteur peu agréable; mais, Dieu soit loué' il est encore bien loin de nous. Ainsi donc, je compte te revoir aux fêtes de Noël.

Les deux freres se séparèrent, pénétrés de la même tristesse instinctive et se demandant tout bas s'ils ne s'étaient pas vus pour la dernière fois.

L'empereur rejoignit le surlendemain l'impératrice, qui s'était arrêtée à Wolmar pour l'attendre; ils continuèrent leur voyage ensemble, et, par égard pour sa femme, dont la frèle santé avait besoin de ménagements. Nicolas eut l'attention de faire ralentir plus d'une fois la vitesse que ses cochers étaient habitués à demander aux chevaux de sa voiture. Ils arriverent à Dorpat, le 4 juillet.

Le célèbre astronome Strave v nt les prier de visiter l'observatoire, dont il se plut à leur montrer les admirables instruments. L'impératrice passant la journée à Dorpat pour se reposer, l'empereur inspecta dans le plus grand détail l'Université, où il laissa des traces éclatantes de son passage, en ordonnant de nouvelles constructions pour agrandir ce bel établissement et en y fondant une chaire de médecine vetérinaire

Le savant professeur Parrot, qui eut l'honneur de lui servir de guide dans cette inspection, fut décoré de l'ordre de Sainte-Anne de la deuxième classe, et l'emporeur, après l'avoir interrogé sur les circonstances de son voyage scientifique au mont Ararat, lui annonça que tous les frais de ce voyage seraient payés par le Trésor.

L'imperatrice et le prince de Prusse étaient repartis en avant, et l'empereur les eut bientôt rejoints, à peu de distance de Dorpat, pour faire route avec eux jusqu'à Péterhow, où ils arrivèrent, le 6 juillet, à cinq heures du soir.

Le famille impériale étant réume au château de Péterhow, et l'impératrice oublia son extrême fatigue en embrassant ses enfants. L'empereur ne fut pas moins réjoui de les revoir et de trouver au miheu d'eux le feld-maréchal Paskewitch d'Érivan, qui était à Saint-Petersbourg depuis la veille.

Paskewitch, dont la tâche paraissait terminée dans les nouvelles provinces russes du Cancase, qu'il avant pacifiées et organisées, était mandé auprès de l'empereur, disait-on, pour présider avec Diebitsch à la reconstitution de l'armee, en prévision des événements politiques qui ponvaient d'un jour à l'autre changer la face de l'Europe.

La paix était assurée du côté de l'Orient; le schah de Perse et le sultan Mahmoud avaient accepté une espèce de protectorat de la part de la Russie, et le tzar, leur prissant allié, s'était senti assez sût de leur fidébité, pour renoncer a l'occupation de leur territoire avant les termes fixes par les traités de Tourkmantchai et d'Andrinople. Il avait donc simultanément fait retirer ses troupes des provinces turques situées au dela du Danube et des pachaliks de l'Asie Minoure appartenant à l'Empire Ottoman.

Cette generause concession, faite spontanément au sultan



Mahmond, devait être, en ce moment même, un fait accompli. Depuis les premiers jours de juin, le corps d'occupation, dont le quartier-général était établi à Bourgas, avait commencé un mouvement rétrograde vers le Danube, et depuis le t<sup>er</sup> juillet il ne devait plus y avoir un seul soldat russe sur la rive droite de ce fleuve. La Valachie et la Moidavie seulement restaient occupées par les Russes, sous la direction mulitaire et politique du général Paul de Kisseleff, président temporaire des principautés danubleanes.

A partir du 17 juin, la province d'Erzeroum avait été rendue solennellement à la Turquie, et le général Pankratieff, qui gouvernait cette province au nom de l'empereur, était sorti de la ville d'Erzeroum avec les troupes impériales, au milieu des bénédictions et des temoignages de reconnaissance qui attestaient les bienfaits de l'administration russe. Quant aux villes et aux provinces conquises que les traités avaient aunexées à l'empire de Russie, elles y étaient déja incorporées par la puissance seule de l'organisation administrative locale.

Ainsi, l'Empire Ottoman, quoique diminué et affaibli par la dermère guerre, pouvait s'appuyer désormais avec confiance, pour reprendre ses forces et sa vitalité, sur le concours loyal et desmtéressé de la Russie.

Le lendemain de l'arrivée de Leurs Majestés impériales à Péterhow était le jour anniversaire de la naissance de l'empereur (7 juillet). Le gouverneur genéral de Saint-Pétersbourg, les aides de camp généraux et les généraux de la suite de Sa Majesté, eurent l'honneur de lui présenter l'hommage de leurs felicitations, à l'occasion de son heureux retour. Ils l'accompagnèrent à la parade, où il fut accueilli par les joyeux hourras des troupes, qui lui rendirent les honneurs militaires.

Le fetd-maréchal Paskewitch était là; l'empereur le prit par la main et le conduisit au centre des régiments rangés en ligne de bataille :

Soldats! cna tal d'une voix éclatante, voici le brave et glorieux vainqueur de l'Euphrate! Soldats, à genoux! présentez les armes!

Les soldats obéirent avec enthousiasme à ce commandement, en poussant de nouveaux hourras; les tambours battirent, les trompettes sonnérent, les drapeaux s'inclinèrent, tandis que l'empereur et le feld-maréchal passaient devant le front des troupes.

Le lendemain, 8 juillet, à onze heures du matin, Leurs Majestés et le grand-duc héritier rentrerent dans la capitale, sans aucune cérémonie, et allèrent descendre incognito au palais d'Anitchkow, où le gouverneur général de Saint-Pétersbourg fut seul admis à leur présenter ses hommages.

L'empereur avait désiré passer cette journée en famille avec le prince Charles de Prusse et le prince royal Oscar de Suède, qui était arrivé depuis peu de jours pour répondre à une invitation que le tzer lui avait plus d'une fois adressée avec la plus gracieuse cordialité.

Le soir même devait avoir heu, selon l'usage, la promenade publique annuelle a l'île d'Yelagaine, promenade qu'on avait différée d'un jour à cause de l'absence de l'empereur. La famille impériale s'y montra, au milieu d'une foule immense en habits de fête.

L'anniversaire de la naissance de l'impératrice ne fut pas célébré avec moins de sympathie et de joie populaires, que l'anniversaire de la naissance de l'empereur.

Leurs Mejestes étaient retournées à Péterhow; elles assistèrent, le 13 juillet, à une messe solennelle, qui réunissait tous les grands dignitaires de l'État et toutes les personnes de la cour, et qui fut suivie de la cerc mome du baise-main. Pendant toute la journée et toute la nuit, les jardins du palais, décores et illuminés d'une manière féerique, furent ouverts au peuple, qui s'y précipitait à flots bruyants et qui y trouvait mille divertissements et mille spectacles. Le soir, il y eut mascarade publique dans les appartements du palais, pour la noblesse et le corps des marchands. L'empereur se promena dans les salles de bal, comme il s'était promené dans les jardins : il recueillit sur son passage les témoignages flatteurs de l'amour et du respect de ses sujets.

Nicolas s'etait montré partout accompagné du feld-marécha. Paskewitch et de l'aide de camp genéral comte Orloff, que le succès complet de sa mission extraordinaire à Constantinople avait mis en faveur auprès de son souverain et en relief à la cour de Russie. Le comte Orloff était arrivé d'Odessa, la veille, avec le conseiller d'État Bouteneff, et Nicolas, qui l'honorait de la plus cordiale amitié, avait en avec lui plusieurs longues conférences.

On en conclusit que l'heureux plémpotentiaire, après avoir mené à bonne fin les affaires de son Gouvernement avec la Porte Ottomane, serait nommé à quelque ambassade de premier ordre ou prendrait place au Conscil des ministres. Le rescrit suivant, que l'empereur lui adressa, en date du 1<sup>ee</sup>, 13 juillet 1830, fut considéré comme le point de depart de sa nouvelle carrière politique.

« Les prenves nombreuses que vous avez données de votre zele exemplaire et de votre devouement au trône et à la patrie, ont toujours dirige sur vous mon attention et vous ont acquis des droits à ma confiance. Vous venez de la justifier encore une fois, en remplissant avec succès la mission dont vous avez eté charge a Constantinople, ou vous êtes parvenu, par la sagesse de votre conduite, à con-

solider la honne harmonie et l'amitié entre moi et le sultan En vous témoignant ma complète satisfaction, Je vous envoie, comme preuve de ma bienveillance, une tabatière ornée de mon portrait.

« Je suis pour toujours votre affectionne, Nicolas. »

Le comte Orloff, en effet, avait fast preuve d'une incontestable habileté dans ses négociations avec la Sublime Porte, et l'on pouvait dire que, grâce à lui, grâce à l'influence personnelle qu'il avait exercée sur l'esprit du sultan, la paix d'Andrinople allait réaliser et consacrer tous les avantages que la politique russe osait à peine espérer d'avoir obtenus par la guerre de Turquie.

L'alliance la plus solide existait désormais entre le tzar et le grand seigneur, celui ci s'appuyant avec confiance sur la protection de son prissant allié et se tenant en gardo contre les promesses intéressées de l'Autriche et de l'Angleterre. La Russie n'avait donc plus rien a craindre du côté de l'Orient, soit en Europe, soit en Asie; la Porse et la Turquie eussent été, d'ailleurs, hors d'état de reprendre les armes et de lui disputer les belles provinces qu'elle leur avait enlevées et qui se tronvaient placées à toujours sous la garantie des traités.

Dans cette situation, l'empereur avait eru pouvoir sans danger diminuer l'effectif de ses forces militaires, et cet ulase, en date du 1<sup>st</sup> 13 juillet, adressee au Sénat-dirigeant, avait supprime le cadre d'une armée entière

« Dés que les relations d'amitié eurent éte rétablies entre Nous et la Porte Ottomane, Nous jugeâmes utile de réunir au cadre de la premiere armée, au fur et à mesure de leur rentrée dans les limites de Notre empire, les troupes de la seconde armée qui avaient opéré contre cette puissaire. En conséquence, toutes les troupes ayant été retirées des provinces turques situées au delà du Danubo, le cadre de la seconde armée est et demeure supprimé, conservant toujours jusqu'à nouvel ordre le quartier-général de cette armée, pour la liquidation de sa comptabilité et l'achèvement des affaires qui la concernent, Nous avons confie la direction dudit quartier-général au général d'artitleme baron de Lœwenstern. »

En même temps, toutes les troupes qui avaient etc employées contre la Turquie pendant la derniere guerre, se trouvant alors rentrées en Russie, à l'exception de celles que l'occupation des Principautés devait y maintenir encore durant deux années, les gouvernements de Podolie et de Kherson et la province de Bessarabie cessaient d'être sur le pied de guerre.

La premiere armée, dans laquelle la seconde armée allaît se fondre en partie, conservait son organisation, sons le commandement de son illustre chef le feld-maréchal Osten-Sacken, et son quartier-général était transfère de Mohilew à Kiew, avec l'intendance et l'administration des vivres. C'était, en quelque sorte, un changement de front général, que l'armée russe venait d'exécuter, en tournant le dos à l'Orient et en faisant face à l'Europe, comme si d'un jour à l'autre les événements pouvaiert la mettre en marche vers les États de l'Occident.

De la les rumeurs inquiétantes qui furent repandues et accreditées par les feuilles liberales ou révolutionnaires. On répetait, dans des articles perfides et insultants, que les rois, signataires du pacte de la Sainte-Alliance, allacent réunir une armée formidable, destinée à retablir d'ordre et la tranquillité dans tous les pays ou fermentait encore le tevain de la révolution.

L'empereur de Russie, il est vrai, accordant une sincere sympathie au gouvernement du roi Charles X, qui avait engagé resolument la lutte contre les partis anarchiques et qui semblait détermine a ne sortir de cette lutte suprême que vainqueur ou vaincu. Nicolas lui avait pourtant conscilté, à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Russie, Pozzo di Horgo, de se retrancher dernière la Constitution et de s'y tenir sur la defensive, en attendant l'occasion favorable de triompher de ses empenis qui étaient aussi ceux de la paix et de l'ordre public en Europe.

L'empereur venait d'apprendre, avec la plus sincère satisfaction, que l'expedition d'Alger, qu'il avait approuvée et encouragée, en oépit du gouvernement britannique, était dès lors un fait accompli. l'armée française, après son debasquement sur la côte d'Afrique, n'avait pas trouvé une longue résistance de la part des Turcs et des Arabes indigènes, et elle était maîtresse de la ville d'Alger depuis le 4 juillet.

Cette nouvelle était parvenne à Nicolas, pendant qu'il passait en revue une division de la garde, aux environs de Tzarskoé-Selo. Il envoya aussitôt chercher à Saint-Petersbourg, par une estafette, M. de Bourgoing, premier secrétaire de l'ambassade de France, lequel remplissait les fonctions de chargé d'affaires, en l'absence du doc de Mortemart.

M. de Bourgoing se rendit sur-le-champ à l'appel de l'empereur; mais, comme la revue s'etait terminée avant qu'il ne fût arrivé. Nicolas, accompagné de ses aides de camp et de son état-major, se porta lui-même, à cheval, au-devent du chargé d'affaires de France. Quand il l'aperçut, il mit pied a terre et viut à lui le visage radieux.

- Pai voulu, lut dit-il en l'embrassant, vous annoncer moi-même une bonne nouvelle, la prise d'Alger

- --- Sire, répondit M. de Bourgoing avec émotion, le roi mon maître sera profondément touché de l'intérêt que Votre Majesté daigne prendre au succès de nos armes.
- Faites-lui savoir, je vous prie, répliqua l'empereur, que la prise d'Alger me fait autant de plaisir que si cette grande victoire avait été remportée par mos troupes.

Puis, il ajouta d'un accent pénétré, en serrant la main de M. de Bourgoing :

— l'espère que ce besu triomplis affermira le trône de mon frere bien-aimé Charles X!

L'empereur écrivit de sa mam à Charles X, pour le léticiter de cette éclatante victoire et pour l'inviter à cu requeillir les fruits. « Dieu soit loué! disait-il dans sa lettre, la piraterie barbaresque est anéantie; toutes les nations civilisées doivent applaudir au succès de l'expédition entreprise par le gouvernement français, au nom de la civilisation et de l'humanité. »

On avait heu de s'étonner que la Porte Ottomane ne se fût pas opposée à cette expédition dirigée contre le dey d'Alger, qui était un de ses tributaires et qui croyait pouvoir invoquer sa protection; il semblait vraiment inexplicable que le sultan eût laissé sans secons ses coreligionnaires aux prises avec les chrétièns.

On sut, plus tard, que l'empereur Nicolas avait use de tout son crédit auprès de Mahmoud pour l'engager a rester neutre, en lui faisant entendre, par l'entrem se du comte Orloff, que le gouvernement turc s'exposerait a faire renaltre la guerro en Orient, s'il avait l'imprudence d'envoyer un seul de ses vaisseaux, un seul de ses soldats, au dey d'Algèr, qui devait porter la peine des insultes que ses sujets avaient faites depuis si longtemps à tous les pavillons des puissances europeennes.

## CLU

L'empereur de Russie venait d'envoyer, en ce moment même, en Prusse, le comte de Nesselrode, pour préparer le nouveau traité de Sainte-Al iance, qu'il voulait opposer aux entreprises des libéraux et des révolutionnaires de l'Europe.

Deux jours apres que la prise d'Alger fut connue à Saint-Pétersbourg, le chargé d'affaires de France assistant, avec quelques membres du corps diplomatique, à une parade qui avait beu en présence de l'empereur.

L'empereur adressa de loin un gracieux salut à M. de Bourgoing, et s'approchant de lui tout à coup, lui demanda à voix basse si on avait reçu, à l'ambassade, des nouvelles de Paris:

- On parle d'un coup d'État, ajouta-t-il, et j'en serais désolé.
- le n'ai pas eu d'autres dépêches, repondit M. de Bourgoing, que celle qui m'annonce le succès de l'expéd tion d'Alger.
- Oui, reprit l'empereur, c'est une helle conquête, e. je souhaite que le ro. la conserve aussi bien, ne serait-ce que la récompense du service qu'il a rendu à toutes es

Puissances, en détruisant ce nid de pirates! Tout le monde, il est vrai, ne pense pas comme moi! ajouta-t-il, en regardant l'ambassadeur d'Angleterre, qui se trouvait à peu de distance.

Il fit mine de s'éloigner, mais il revint brusquement sur ses pas .

— Si vous n'avez pas vu Cronstedt, dit-il à M. de Bourgoing, je vous offre de vous y conduire demain?

Le chargé d'affaires de France accep a certe invitation avec empressement.

— Je dois y moner le capitaine A'Court, frère de lord Heytesbury, dit l'empereur. Je suis persuadé que vous ne regarderez pas les canons et les fortifications de Cronstadt, avec les mêmes yeux qu'un officier de la mampe britan nique. Au reste, dans les circonstances que nous avons traversées depuis deux ans, j'ai pu reconnaitre quels étaient à mon égard les sentiments de la France et ceux des autres Puissences!

Le lendemain, l'empereur, accompagné de quelques officiers de sa maison, monta sur le yacht imperial où l'attendaient le capitaine anglais et le chargé d'affaires de France. On fit voile vers Cronstadt

En approchant de la flotte russe, qui était à l'ancre dans la baie, Nicolas déploya lui-même son pavillon de soie jaune portant l'aigle noir a deux têtes et l'achora de sa propre main au mût de son yacht à ce signal, vingt cinq vaisseaux de haut bord et quinze frégates rangés en ligne firent feu de toutes leurs batteries.

La visite des fortifications et des arsenaux de Cronstalt ne dura pas moins de deux heures; l'empereur se faisait un plaisir de montrer et d'expliquer tous les travaux qu'on avait accomplis pour readre cette place imprenable. Le capitame A'Couet examinait en silence, avec un soin mientieux, les moindres ilétails de ce formidable armement; il possait en revue es pièces d'artillerie, les affâts, le materiel de siège, la construction des remparts en blocs de granit, et l'empereur, se penchant vers le charge d'affaires de France, lui disait à demi-voir :

— Qu'en pense, croyez-vous, notre capitaine anglais? Ce fut toutefois sons preméditation et par un simple effet du hasard, que l'empereur de Russie fit exécuter alors, en sa présence, de grandes manœuvres par les troupes du corps détaché de la garde. Ces manœuvres eurent lieu sans interruption, pendant cinq jours, du 24 au 30 juillet, en re Péterhow et Gatchioa.

. Plus de quarante mille hommes étatent sous les armes : on les avait divisés en deux corps, qui simulaient les operations de deux armées en campagne; l'un, dit le corps de Saint-Peterbourg, comprenait vingt et un batailons, trente-six escadrons et anquante-six pièces de canons, sous les ordres du genéral Soukhozanet; l'antre corps, dit le corps de la Russie-Blancke n'avait que seixe bataillons, quinze escadrons et trente-six pièces d'artillerie, commandés par le général Se ienschine. La ville de Gatchina avait été chaisie comme le point central que le corps de Saint-Pétersbourg avait à défendre et que le corps de la Russie-Blanche se proposait d'occuper

Les deux corps manœuvrèrent l'un contre l'autre, avec de merveilleuses combinaisons strateg ques, qui étaient, dit-on, l'ouvrage du genéral lomini, un des plus savants tacticiens de l'armée russe; il y cut des marches et des contre-marches, passages de rivières, escarmouches, combats en plaine, attaque de redoutes, prise et reprise de Gatchina.



Chaque soir, les deux corps prenaient position et passaient la nuit au bivouac. Les troupes se réjouissaient de voir paraître au mi ieu d'elles l'empereur et le grand-duc Michel, qui ava ent suivi tout le jour avec un vif intérêt et un soin minutieux les péripéties de ce drame militaire.

Le feld-maréchal Paskewitch et les généraux Depreradovitch, comte Tchemycheff et Neidhardt étaient les jugesarbitres qui décidaient de toutes les contestations que pouvait faire naître la position respective des deux corps, en cas d'attaque et de retraite

Le grand-duc héritier, qui entrait alors dans sa treizième année, suivait à cheval tous les exercices et dirigeau parfois les manœuvres; il portait l'uniforme des Cosaques du Don ou celui des chevaliers-gardes; on ne se lassait pas d'admirer la noblesse de son maintien, l'élégance de sa tournure et la beauté de ses traits fins et réguliers, qui rappelaient ceux de sa mère.

L'impératrice n'avait garde de se priver d'un spectacle dans lequel son fils et son auguste époux étaient acteurs et remplissaient leurs rôles avec tant d'avantages. Elle assistait en calèche aux mouvements des troupes, si rapides qu'ils fussent; ses dames et ses demoiselles d'honneur, la plupart brillantes de jeunesse et de heauté, lui faisaient cortége dans les voitures de la cour et dans de longs chars-à-baues, inventés expres pour mettre en montre leurs charmantes toilettes, car une multitude d'équipages venus de Saint-Pétershourg et des châteaux voisins amenaient sur le terrain des manœuvres une fouls innombrable de curieux.

La sorrée et une partie de la nuit, malgré les fatigues de la journée, donnaient encore carrière au plaisir : le palais de Gatchina et le pa ais de Péterhoye, où l'impératrice te nait cour plénière, comme aux beaux temps de la chevalerie,



étaient alternativement le rendez-vous des officiers, qui avaient participé aux manœuvres durant dix heures consécutives et qui devaient se retrouver le lendemain à leur poste. Les bals, les spectacles, les sonpers et les concerts se succéderent ainsi jusqu'à la fin de cette petite guerre, qui se termina par la rentrée des troupes au camp de Krasnoé-Sélo.

Le prince Charles de Prusse et le prince Oscar de Suèdo, qui avaient été les témoins de ces belles fêtes mili a res, prirent congé de Leurs Majestés, au château de Péterhow; le premier s'embarqua pour Stettin, le 3 août; le second, pour la Suede, le 7 août; l'empereur devant partir lui-même, peu de jours après, pour la Finlande, tandis que le grand-duc Michel se mettait en route,, de son côté, pour aller à Moscou, avant de se rendre à Carlshad où il prendrait les eaux. Son voyage accusait, d'ailleurs, un but politique, puisque le vice-chancelier l'avait déjà précèdé à Carlshad et que les ministres de Prusse et d'Autriche se disposaient à l'y rejoindre.

Ces conférences diplomatiques avaient pour objet de prévoir des événements qui menaçaient de troubler la paix de l'Europe

En effet, pendant les manœuvres du camp de Krasneé-Selo, l'empereur l'ucolas n'avant pas cessé d'être tres-préoccupé et tres-attristé des nouve.les qu'il recevait de son ministre près la cour de France.

Un jour (c'était justement le 27 juil et), au moment où il s'arrêtait devant un bataillon du régiment de Finlande, pour adresser la parole en langue finnoise aux soklats qui lui présentaient les armes, M. de Bourgoing se trouva placé aupres de lui. Tout à coup l'empereur se tourne du côté du chargé d'affaires, le prend à part et lui dit avec tristesse;

- Parler à mes soldats, m'informer de leurs besoins, m'assurer de eur instruction et de leurs progrès, ce sont là, vous le savez, mes plus grands plaisirs. Et liten i aujourd'hui tout cela ne peut pas me distraire des plus lugubres pensées.
- Votre Najesté, reprit M. de Bourgoing, aurait-elle de mauvaises nouvelles?
- Très-mauvaises | repartit l'empereur, nous en causerons ce soir.

Le soir, pendant le bal de la cour, Nicolas vint à la rencontre de M. de Bourgoing et l'emmena dans un petit salon où il le fit asseoir à ses côtés

- l'etais bien triste ce matin, lui dit-il, je le suis davantage ce soir. Les nouvelles de Paris s'aggravent de jour en jour, d'heure en heure. Pozzo di Borgo m'envoie les dépèches les plus désolantes. Il paraît que le coup d'État était décidé, et il a eu heu certainement.
- Je ne sais nen, je n'ai reçu aucune depèche, répondit le chargé d'affaires.
- Les conseits d'ami que j'ai donnés à votre roi, reprit l'empereur, n'ont pas été entendus. Vous n'ignorez pas combien je m'intéresse à la France, combien j'aime le roi Charles X, mais je crains qu'il ne coure à sa perte.
- Je ne sais rien, répéta M. de Bourgoing, et je voudrais croire que Votre Majesté est mal instrute ou du moins qu'elle s'exagère, par suite de son amilié pour mon souverain, les dangers de la situation.
- Non, non, je no m'abuso pas, interrompit l'empereur; mes informations sont de la plus rigoureuse exactitude. B'ail eurs, mes pressentiments ne me trompeut jamais. Répondez franchement à la question que je veux vous faire?
  - Sire, dit M. de Bourgoing, je supplie Votre Majesté de



se rappeler que je n'ai en aucun avis de mon Gouvernement au sujet des éventualités qu'on paraît craindre.

- Ce n'est pas l'empereur de Russie qui interroge le représentant de la France, repartit le tzar, d'un air affectueux, c'est Nicolas qui s'adresse à Bourgoing. Que feront los troupes, si une révolte éclate à Paris?
- Sire, la question est plus militaire que politique, reprit le chargé d'affaires. Les troupes, je l'espère, feront leur devoir, et si les dispositions sont bien prises par les chefs, la révolte ou plutôt l'émeute sera comprimée.
- Dieu fasse que ce ne soit qu'une émeute! dit l'empereur, en se levant. En tout cas, je vous tiendrai au courant les nouvelles qui me parviendront.

Neuf jours après cet entretien, le chargé d'affaires de France fut invité a se rendre en toute hâte au palais d'Anitchkow, que l'empereur habitait avant son départ pour la Finlande. M. de Bourgoing, en traversant le salon de service, put lire sur le visage des ailes de camp généraux les nouvelles que l'empereur avant voulu lui communiquer de sa propre bouche.

- En bien! Lui dit Nicolas, en verant au-devant de lui : tout ce que j'avais prévu se réalise, l'insurrection a éclaté à Paris, voila le fatal résultat des Ordonnances!
- Le prince de Polignac, reprit le chargé d'affaires ému et consterné, m'a transmis sans commentaires les Ordonnances du roi; je ne sais rien de plus. Peut-être ne faut-il pas accepter des neuvelles...
- Qui m'arrivent par la voie de Berlin, intercompit Nicolas, et qui, en effet, ne sont pas venues par un courrier de mon ambassadeur à Paris. Cela prouve que la révolte triomphe et que les communications sont intercompues. Lisez!



Nicolas remit à M, de Bourgoing la dépêche de Paris, qu'on avait reçue à Berlin et qui annoncait les commencements de l'insurrection à la suite de la promulgation des Ordonnances et les combats de la garde royale contre la peuple.

- Qu'arrivera-t-il si Charles X est renversé! s'écria Nicolas. Qui mottra-t-on à sa place? son fils, le due d'Angoulème? son petit-fils, le due de Bordeaux? Aurez-vous la république?
- Ah! Sire, Dieu merci! nous n'en sommes pas là, repartit vivement M. de Bourgoing, la lutte est engagée, et comme je n'en puis douter, la garde royale a fait et fera son devoir.
- Oui, reprit l'empereur avec feu, ves braves grenadiers de la garde royale se sont battus comme des hons. Je voudrais élever une statue d'or à chacun d'eux!
- Espérons que force restera à la loi, dit M. de Bourgo ng en cachant mal l'inquiétude qu'il ressentait : si ce n'est qu'une émente, elle sera vaincue, comme tant d'autres.
- Et si c'est une révolution? répliqua l'empereur. Espérons du moins que l'élément monarchique sern sauvé. Je ne puis me dispenser de partir pour la Finlande; mais je reviendrat promptement. Il me tarde d'avoir des nouvelles plus certaines, et plus complètes. Toutes celles qui me viendront yous seront transmises aussitôt. Nessetrode ne tardera pas à être ici à son poste, et nous aviserons à ce qu'on pourra faire dans l'intérêt du pauvre roi Charles X et de sa famille, comme dans l'intérêt de la paix du monde.

Lorsque l'empereur avait reçu, le matin même, la dépêche du hazon Maltitz, son chargé d'affaires à Berlin, qui, en l'absence du comte Alopéus, lui donnait avis de ce qui se passait à Paris, il avait ressent: un profond chagrin, mais il n'avait éprouvé aucune surprise.

 Je m'y attendais! j'en étais sûr! murmurant-il, en parcourant la dépêche.

Pâle, agité, il se promenait à grands pas dans son cabinet, en répétant : « C'étart écrit " »

Puis, il entra précipitamment dans un salon ou se tenait l'impératrice avec deux dames d'honneur.

- Mon Dieu! lui demanda l'impératrice alarmée, en voyant les traits altérés de son epoux : Sire, que vous est-il arrivé!
- La catastrophe dont je vous parlais hier, répondit-il d'un accent solennel : il y a une insurrection à Paris.

Et il lut à haute volx la dépêche qui ne contenait que des détails vagues et incomplets sur cette insurrection.

- Vos paroles étaient prophétiques, dit tristement l'impératrice : « Il me semble, me disiez-vous le soir de notre retour de Varsovie à Tzarskoé-Sélo, il me semble que nous sommes à la veille de quelque grand événement. Diou veuille que nous ne nous révedlions pas, un de ces matins, en face d'une terrible catastrophe! »
- Ce n'est pas seulement une révolution en France i mur mura l'empereur, qui était tombé dans une neire mélancolie; c'est la révolution en Europe i Qui suit si la Russie elle-même ne sero pas attente par le ficau...
- Vous voulez parler du choléra-morbus, Sire? interrompit l'impératrice, dont toutes les préoccupations se tournaient alors vers cette terrible épidémie, qui commencait, disait-on, à pénétrer dans les provinces orientales de l'empire.
- Oh! s'écria l'empereur, qu'est-ce que le choléra-morbus auprès d'une révolution!

Nicolas aurait voulu pouvoir ajourner son voyage de Finlande et ne pas s'éloigner de la capitale dans des circonstances ausai graves. Mais il était esclave de sa parole. il partit pour Sveaborg, dans la matince du 41 août, quoique impatient de recevoir des nouvelles de France, qui n'arrivaient pas.

Ce voyage de Finlande n'avait pourtant pas d'autre objet que de voir le pays, de juger de son état de prospérité, d'étudier ses besoins, d'éconter les vœux des populations et surtout de se montrer à elles, comme il le leur avait promis après son avénement.

Son ministre de l'intérieur, le général Zakrewsky, qui était aussi gouverneur de Finlande, lui rappelait souvent sa promesse, et quand ce ministre annonca enfin aux Finlandais la prochaine arrivée du tzar, il y ent dans la province une joie et un enthousiesme inexprimables. On fit de grands préparatifs pour sa réception, sur toute la route qu'i devait parcourir jusqu'à Helsingfors.

Des arcs de triomphe en verdure, avec des inscriptions et des emblèmes, furent éleyés à l'entree des villes et des moindres vil ages.

L'empereur, qui était attendu le 12 août à Friedrichsham, s'ecacta de deux verstes, avant la station de poste de Pitterlax, pour aller visiter les carrières de granit où l'on travaitlait à la colonne colossale destince au monument qui devait être érige, sur une des places de Saint-Pétersbourg, à la mémoire d'Alexandre Pr.

La route qui conduisait aux carrieres était fort escarpee et en tres-mauvais etat : la calcebe de l'empereur, atteles de cinq vigoureux chevaux, n'avançait pas sans difficulté On vit alors deux certs paysans réunir leurs efforts pour trainer eux-mèmes la voiture, en s'animant aux cris de Five tempereur, pour gravir avec celerite les chemins les plus impraticables.

La visite de Nicolas aux carrieres de grant n'avait pas été annoncée d'trouva les ouvriers au travail; il les pra de ne pas s'interrompre et de redoubler d'ardeur, car, leur dit-il. « Nous avons tous hâte de voir s'achever le plus tôt possible ce monament, qui durera moins longtemps que la gloire de notre bienfaiteur Alexandre! »

L'empereur n'arriva a Friedrichsham que dans la soirée. Le générol-major Anikieff, commandant de la ville, était venu à sa rencontre, avec les autorités civiles et multaires. Il se rendit d'abord a l'église gréco-russe, toutes les cloches de la ville sonuant à grandes volées; la population, éche-lonnée sur son passège, le saluent d'acclomations joyeuses. I fut reçu aux portes de l'église, par le clergé, avec la croix et l'eau benité. En sortant de l'église, pour aller occuper la maison qu'on avait préparée pour lui, il voulut percourr à pied, au milieu de la foule, une partie de la ville illuminée : la clarté d'une muit d'été favorisait peu ces i luminations, au milieu desquelles resplendissait au sommet de la tour de l'hôtel de ville le chiffre de Nicolas.

Le tendema n, l'empereur visita l'ecole des cadets de Finlande et les passa en revue; il alta inspecter hors de la ville un bataillon d'infanterie et une batterie d'artiflerie.

Tout a coup, il aperçoit sur la route un homme étendu sans mouvement et haigné dans le sang. Il fait arrêter sa voiture, en descend v vement et s'approche de cet homme, qu'il relève lu-même et qu'il examine avec bonté. C'était un cocher dont les chevaux avaient pris le mors aux dents et qui s'était évanous dans sa chute.

Le médecin de l'empereur constata que ce malheureux vorait encore et s'empressa de pratiquer une saignée qui



lui fit rouvrir les yeux. Le moriboné reconnut le père, et s'évanouit de nouveau, en poussant un hourra inarticulé L'emporeur na remonta dans sa caleche, qu'après s'être assuré que ce pauvre homme pourrait être rappelé à la vie, et il lui laissa un don en argent.

- Si Votre Majesté n'avait point passé par là, dit le modecin à l'empereur, c'était un homme mort.
- le devrai donc remercier la divine Providence, repartit Nicolas, puisqu'elle a permis que je vinsse ici tout expres pour conserver la vie d'un de mes sujets

Après la revue, l'empereur était parti pour Helsingfors; à trois heures, il traversa la ville de Lowiza, mais il ne put s'arrêter que quelques instants, pour inspecter un bataillon d'infanter, e du regiment de Neuchslot, rangé en bataille en avant de la barnère. Il devait diner à Perno et continuer sa route, avec la même rapidité, jusqu'à Helsingfors, où il n'arriva qu'à onze heures du soir.

Tous les habitants étaient sur pieu, pour accueillir leur bien-simé monarque, non-seulement ceux de la capitale, mais encore ceux que son arrivée avait fait accourir, de tous les points de la finlande. Nicolas descencit de voiture, a l'entree de l'église gréco-russe, où s'étaient rassemblées toutes les antorites, ayant à leur tête le gouverneur général de Finlande, aide de camp général Zakrewsky, le comte de Rehbinder, secrétaire d'État de Finlande, le commandant général major Southoff et plusieurs autres généraux. Le magistrat et les anciens de la ville eurent l'honneur d'offair a Sa Majoste, suivant l'antique usage, le pain et le sel sur un plat d'argent. Après avoir entendu les prières, l'empereur fut conduit à l'hôtel du gouverneur général, où ses appartements avaient été préparés. Sur son passage, la foule qui se pressait autour de lui, pour contempler ses traits,



poussait des cris d'allégresse et se prosternait avec émotion devant son auguste maître.

Les rues étaient jonchées d'herbe et de feuillage; les fleurs pleuvaient des croisées, et toutes les maisons, ingénicusement décorées et ornées de drapeaux, de devises et d'emblèmes, ressemblaient à des amphitheâtres garn s de spectateurs qui avaient envani jusqu'aux toits. La ville entière était illuminée, et les cloches ne cessaient de mêler leur voix sonore au bruit des salves d'artilleue.

Une garde d'honneur, formée de chasseurs du régiment de Finlande, avait été placée à la porte de l'hôtel du gouverneur général; l'empereur renvoya la troupe, et déclara qu'il ne voi lait pas d'autre garde que l'affection de ses sujets. La foule stationna une partie de la nuit devant les fenètres des appartements de l'empereur. Nicolas dit, en a'éveillant, qu'il n'avait jamais mieux dormi, et qu'il n'avait jamais été mieux gardé.

Le sénat du grand-duché de Fielande fut admis, le matin, en sa présence, et lui presenta deux adresses : la première avait pour objet de solliciter l'autorisation de frapper une médail e en souvenir de la visite de Sa Majesté en Finlande

 C'est inutile, répondit Nicolas, puisque ce souvenu restera gravé dans le cœur de mes fideles Finlandais.

La seconde adresse du sénat de Finlande était formulee ainsi :

a Le sénat, animé des seatiments de justice et de reconnaissance, ose exprimer le vœu de pouvoir compter parmi ses compatriotes i homme qui, sous les augustes auspices de Votre Majesté impériale, avec une activité infatigable, a contribué au bien-être et à la prospérité de la Finlande. Le sénat supplie Votre Majesté impériale de doigner, à cette



cocasion si hourouse pour le pays, accueillir gracieusement son humble demande, et élever à la dignité de comte du grand-duché de Finlande S. Exc. M. le gouverneur général Zakrewsky. Nous prenons la respectueuse liberté de solliciter cette grâce, non comme une récompense des mérites de M le genéral Zakrewski, mais pour témoigner que les sujets finlandais de Yotre Majesté impériale savent remplir les devoirs de la reconnaissance.

Nicolas répond.t sur-le-champ qu'il remerciant le sénat de lui avoir offert le plaisir de récompenser avec éclat les services du général Zakrewski, et le jour même, il remit de sa propre main au général le rescrit suivant, qui donnait pleme satisfaction aux vœux exprimes par le sénat.

a Vos services distingués, l'infatigable activité que vous avez déployée, à Notre entière satisfaction, pendant la longue carrière de votre administration des affaires de Notre grand-duché de Finlande, et l'exacutude avec laquelle votts avez rempli nos intentions paternelles pour le bien-être de cette contrée, vous donnent de justes titres à Notre reconnaissance particulière et à celle du grand-duché; en conséquence, Nous avons trouvé juste de vous élever, avec votre postérité, à la dignité de comte de ce duché. Nous vous accordons cette marque de bienveillance emprème avec d'autant plus de satisfaction, qu'elle répond au vœu, manifesté par Notre sénat de Finlande, de vous unir par des liens plus étroits à la nation finlandaise, et de vous compter parmi ses membres.

 $\alpha$  Je suis, avec une haute bienveillance, votre affectionné,

« NECOLAS.

ь

Beisingfors, le 2 (14, nouv. st.) sont (430 m



## CLIII

Nicolas aurait desiré pouvoir prolonger son séjour en Finlande, et visiter quelques autres villes, notamment Abo, qui l'attendaient avec joie, avec impatience, et qui avaient espéré le possèder dans leurs murs; mais il était resté déjà trop longtemps éloigne du siège de son gouvernement, et il avait besoin le reloumer à Saint-Pétersbourg, ou son premier ministre, le comte de Nesselvode, devait être de retour.

Chaque courrier qui lui apportant des nouvelles de Paris n'avant fant qu'accroître son anxiété. Ces nouvelles ne lui parvenaient que vieilles de douze à treize jours, et il sentait que les événements qui se succéda ent fatalement en France devaient entraîner des consequences encore plus douloureuses; il savait que la garde royale, après un combat de trois jours dans les rues de Paris, s'était retirée, faute de nourriture et de munitions, en abandonnant la ville au pouvoir du peuple en armes; il savait que le roi Charles X, réfugié à Saint-Cloud, avait abdiqué en faveur de son petit-fils le duc de Bordeaux, et qu'il avait nommé son cousin, le duc d'Orleans, heutenant-général du royaume. Il n'en savait pas davantage, quand il rentra, le 17 août, à Saint-Péters-bourg.

Le comte de Nesselrode n'y était pas encore arrivé. Le prince Charles de Lieven, qui le remplaçait momentanement au ministère des affaires étrangères, vint à la rencontre de l'empereur, avec le ministre de la guerre, comte Tchernycheff.

Ces deux ministres représentaient les deux partis politiques qui s'étaient formés cans la haute société de Saint-Pétersbourg, dès qu'on avait appris l'insurrection de Paris : le parti de la guerre voulait ressusciter la coalition de 1813, et ne songeaut qu'à mettre sur pied les armées qui devaient marcher contre la France; le parti de la paix osait à peme prêcher la modération et la patience.

- Quelles nouvelles, Lieven? demanda Nicolas, en descendant de son yacht devant le palais d'Hiver.
- Sire, répondit le prince de Lieven avec une extrême réserve, l'ordre est rétable à Paris; mais on ne sait pas en core qui sera roi.
- Le seul roi égitime, c'est le due de Bordeaux! s'écria l'empereur.

On assure que ce doit être le duc d'Oriéans, reprit le général Tchernycheff.

- C'est impossible, dit l'empereur; le duc d'Orléans est un honnète homme. Je l'ai beaucoup connu en 1814 et en 1816. N'a t-il pas été nommé lieutenant-général du royaume par le roi Charles X?
- Il n'a pas accepté, reprit Tchernycheff, ou du moirs le général La Fayette, le révolutionnaire des deux mondes, n'a pas souffert que le due d'Orléans acceptât.
- Ce La Fayette a fait bien du mal, dit Nicolas en hochant la tête; j'augure qu'il en fera beaucoup encore. Ma s n'importe, je maintiens, jusqu'à preuve du contraire, que le duc d'Orléans est un honnête homme.

Google

UNIVE & Far

Il demeura pensif, l'air sombre et attristé, jusqu'à son arrivée au palais d'Yélaguine, sa résidence d'été. Quand il fut entré dans ses appartements, avec quelques-uns de ses aides de camp, l'impératrice vint, toute émue, se jeter dans ses bras.

- Ah! Sire, lui dit-elle, le cholcra-morbus est à Tiflis, où il cause d'horribles ravages
- La volonté de Dieu soit faite! répliqua solennellement l'empereur. En bien! ajouta-t-il avec amertume, la révolution fait des siennes, en France! Je crains bien qu'il me soit impossible de reconnaître ce qui s'est passé; le roi Charles X est en fuite, chassé, poursuivi, outragé par ses su jets rebelles ...

Le prince de Lieven arriva, sur ces entrefaites, tenant une dépèche ouverte qu'il remit en silence a l'empereur. Nicolas la parcourut d'un coup d'œil et, la froissant entro ses mairs, en proie a une violente agitation, il se promenait à grands pas dans le salon.

- Le duc d'Orléans nommé roi des Français! répétait-il en s'exaltant de plus en plus. C'était donc un ambitieux, un conspirateur!
- Ah! Sire! reprit l'impératrice avec sa voix douce et persuasive, vous aviez pour lui de l'amitié, de l'estime... Esperons qu'il en est toujours digne.
- Louis-Philippe roi de France! repéta-t-il encore. Mais c'est une ocheuse usurpa ion! Qu'en pensez-vous, Messieurs? demanda t-il à ses aides de camp, qui s'inclinèrent en signe d'assentiment.
- Les dépèches du comte Pozzo di Borgo sont pourtant assez rassurantes, repartit le prince de Lieven, que l'impératrice invitait du regard à s'efforcer d'apaiser la colere de l'empereur : la république n'a pas été proclamée à Paris,





comme on avait sujet de le craindre; la Chambre des députés a choisi un roi, qui paraît avoir été bien accueilli par le peuple...

- La Chambre des députés n'est qu'une assemblée de fact eux! s'écria Dicolas avec véhemence. Il n'y a qu'un roi légitime pour succéder à Charles X, qui alkhque : c'est le duc de Bordeaux, sous la tutelle du licutenant-général du royaume
- Sire, répliqua le prince de Lieven, les conseils de Votre Majes-é n'ont pas manqué au malheureux roi Charles X; il n'a pas vu, it n'a pas voulu voir l'abime ou le poussait le parti des moyens extrêmes, lorsque Votre Majeste cherchait à le retemir au bord du précipice. Votre Majesté avait bien jugé la situation, et si l'on cût écouté ses sages avis, Charles X serait encore sur le trône.
- En effet, dit l'empereur, qui commençait à se calmer, j'ai tout fait pour empécher une catastrophe! Les Ordonnances de juillet ne pouvaient mener à rien de bon; ç'a été de la maladresse, de la démence! . Aucune mesure de prévoyance, d'ailleurs; la garde royale sans cartouches et sans vivres! Tout le montle était donc devenu fou dans ce moment-là, excepté les révolutionnaires, qui avaient pristoutes leurs mesures, si bien qu'ils ont réussi. Mais les souverains de l'Europe ne souffriront pas ce renversement de l'autorité légiture… Je ferai ce qu'aurait fait en parcille occurrence mon bien-aimé frère l'empereur Alexandre, de glorieuse mémoire!

Les témoins de cette seene solennelle restaient immolates et muets: ils altendaient avec anxiété, que leur auguste maître leur déclarât la conduite qu'il se proposait de suivre à l'égard de la France revolutionnaire. Personne n'eût osé, par un mot, par un geste, par un regard, essayer d'influen-

Google

CM Jesse : Train

cer l'opinion de l'empereur, qui semblait demander ses inspirations à la sagesse divine.

Tout à coup, au mi.iou de ce silonce plein d'émotions et d'inquiétudes, un légor soupir se fit entendre, et tous les yeux se tournèrent vers l'impératrice, qui n'avait pu retenir ses larmes. Nicolas avait été le premier à sen apercevoir; il s'approcha d'elle, lui prit la mam et lui dit à demivoix :

- Charles X aurait dû se faire tuer sur la dernière marche de son tròne i Voità ce que j'eusse fait, à sa place!
- Sire, reprit l'impératnce en donnant à sa voix l'expression la plus pénétrante, il n'a manqué au roi de France que de recevoir ou plutôt d'écouter des conseils aussi nobles et aussi généreux que les vôtres. Mais je vous supplie de ne pas rendre la France responsable des fautes de quelques conspirateurs!
- L'avenir aécidera ma résolution, répondit l'empereur, et l'avenir, c'est peut-être demain. Oui, demain, nous saurons sans doute s'il faut envoyer ses passe-ports au chargé d'affaires de France et si je dois interrompre toute relation avec un pays qui a détrôné son roi légitime.

Plusieurs ministres s'approchèrent à la fois de l'empereur et lui demandèrent des ordres : deux naviros français s'étaient présentés, avec le drapeau tricolore, devant Cronstadt, et le gouverneur mantaire avait refusé de les admettre dans le port. Plusieurs courriers, portant aussi la cocarde tricolore, avaient été arrêtés à la frontière et n'avaient pu parvenir à l'ambassade de France qu'après avoir subi des retards et deschifficultés de toute nature.

— Messieurs, dit Nucolas au comte Cancrine et au général Tchernycheff, nous travaillerons ensemble ce soir, et, s'il se peut, on avisera au plus urgent.



UNIVERST FUEL IN A

- Sire, reprit avec insistance le prince de Lieven, Pozzo di Borgo n'a pas d'instructions, ou plutôt celles que Votre Majesté lui avait fait adresser, avant de partir pour la Finlande, ne cadrent plus avec les nouveaux faits qui se sont produits et qui vont se produire.
- Toute notre politique, dit le trar, se trouve renfermée dans ce seul mot : attendre.

Au même instant, le grand-duc héritier entra dans le salon, avec son gouverneur, le général Morder : sa figure riante contrastant avec le caractère grave, sérieux ou triste de toutes les physionomies. Il courut embrasser son père, qui le serra tendrement sur son cœux :

- Mon fils! lui dit l'empereur, d'un ton et d'un air majestueux, qui laissèrent une impression profonde dans l'esprit des assistants, un jour, sans doute, vous me remplacerez sur le trône de Pierre le Grand et d'Alexandre l'1; alors vous aurez de grands devoirs à remplir, comme père, comme souveram de vos peuples; vous vous devrez tout entier à la prospérité, à la gloire de la patrie, au bien-être, au bonheur de vos sujets. Mais rappelez-vous bien, dans cette position suprême, qu'un monarque, à qui la Providence a remis un sceptre et une épée, ne doit jamais transiger avec l'émeute, sous peine de voir l'émeute se changer en révolution. Le chef d'un État monarch que se perd et se déshonore en cédant un pouce de terrain à l'insurrection. Son devoir est de maintenir par la force ses droits et ceux de ses successeurs; son devoir est de se faire tuer, s'il le faut, sur les marches de son trône

Cet entretion, qui avait en heu en présence de quelques personnes de l'entourage, retentit le soir même dans les salons de Saint-Pétersbourg et fut plus ou moins dénaturé en passant de bouche en bouche. Il paraissant donner satisfaction au parti de la guerre, et il est des échos exagérés dans différents journaux de l'Europe. On alla jusqu'à prétendre que Nicolas aurait dit à ses aides de camp généraux . « Messieurs, tenez-vous prêts à monter à cheval; mais la route pour aller à Paris sera moins longue et plus facile qu'en 1814. »

Le lendemain, l'empereur avait prêté l'oreille aux prudentes représentations de son ministre des finances Cancrine, qui n'hésita pas à déclarer que la Russie, après avoir fait d'immenses sacrifices pour soutenur deux grandes guerres contre la Perse et la Turquie, avait besoin de repos et d'économie : aussi bien, dit-il avec franchese, une lutte avec la France était inutile, sinon contraire aux intérêts du gouvernement russe, et cette guerre formidable pouvait épuiser les ressources de l'empire, sans lui procurer le moindre avantage.

Nicolas eut l'air de se rendre à ces raisons; néanmoins, il supposait que les souverains qui avaient adhéré au pacte de la Sainte-Altiance ne voudraient pas tolérer le triomphe do la Révolution. Il avait donc résolu d'envoyer à Vienne le comte Orloff, pour sonder les intentions du cabinet autrichien, et à Berlin le maréchat D'ebitsch, pour inviter le roi. Frédéric-Guillaume à mettre sur pied l'armée que la Prusse devait fournir à la coalition. Cependant l'empereur, malgrél'absence de son ministre des affaires étrangères, n'avait pas refusé d'accorder une audience particulière au chargé d'affaires de France, qui la lui demandait par l'intermédisire du prince de Lieven Cetto audience, dans laquelle M de Bourgoing plaida la cause du gouvernement de Juillet et do la royauté de Louis-Philippe, avec beaucoup de se is, d'habileté et de patriotisme, eut pour résultat de faire accepter tacitement, par la politique russe, le fait accompli, et de





préparer la reconnaissance du nouveau gouvernement qui venant de s'établir en France.

L'empereur alla recevoir M. de Bourgoing jusque sur le seuil de la porte et lui dit d'une voix sombre, profondément accentuée :

— Eh bien¹ avez-vous des nouvelles de votre gouvernement, de M. le lieutenant-général du royaume? car vous savez déjà que je ne reconnais aucun autre ordre de choses : celui-là seul est légal, parce qu'il découle de l'autorité royale légitime.

En parlant ainsi, l'empereur regardait fixement le ministre, qui avait osé se présenter devant lui avec les trois couleurs nationales, emblèmes de la monarchie nouvelle :

— Sire, répondit M. de Bourgoing avec tristesse, je suis douloureusement surpris de voir que Votre Majesté envisage ainsi une question jugée désormais irrévocablement par la France.

L'empereur, qui marchait à côté de M. de Bourgoing, s'arrêta brusquement près d'une table, et la frappant avec force :

- Out, telle est ma façon de penser, dat-il d'un ton de voix très-élevé; le principe de la légitimité, voilà ce qui me guidera en toute circonstance.
- Sire, répliqua M de Bourgoing avec une respectueuse fermeté; j'ai cessé, il est vrai, de représenter le roi Charles X auprès de la cour de Russie, mais je représente toujours la France, et c'est en son nom que j'ai sollicité cette audience de Votre Majesté.
- Jamais! interrompit Nicolas, frappant de nouveau la table avec plus de violence; jamais je ne pourrai reconnaître ce qui s'est passé en France.
  - -- Sire, il ne faut pas dire jamair, réplique vivement le

Google

e John Le Gerber chargé d'affaires; c'est un mot dangereux et imprudent; ear les événements dominent les plus fermes résistances.

- Jamais, répéta l'empereur avec la même chaleur d'expression, jamais je ne me départirai de mes principes.
- Je sais que la parole de Votre Majesté est immuable, repartit M. de Bourgoing; c'est pourquoi je conjure Votre Majesté de pe pas se her par un engagement précipité, qui deviendrait un embarras et un obstacle pour l'avenir.

De ce moment-là, l'entretien put un autre tour et se changea en une conférence presque intime, dans laquelle M. de Bourgoing usa de toute son éloquence, de toute son alresse, pour convaincre l'empereur, que la France n'avait mon à craindre d'une coalition des Pulssances, et que la Russie aurait tout à perdre en tournant ses armes contre une nation alliée qui lui avait prêté un loyal concours pendant la guerre de Turquie et qui, pour défendre le principe de non-intervention, n'avait pas balancé à braver la coalition de l'Autriche et de l'Angleterre avec la Porte Ottomane.

- Comment voulez-vous que nous prenions notre parti de ce qui vient de se passer à Paris dit avec impatience Nicolas, qui sentait imblir ses tendances et ses résolutions vis-à-vis des habiles manœuvres de la tactique d'un diplomate. Nesselrode sera ici demain, et nous aurons une nouvelle conversation à ce sujet.
- Si je sors de ce cabinet sans vous avoir convaincu, Sire, s'écria M. de Bourgoing avec l'accent le plus persuasif, il en résultera une guerre plus tongue, plus étendue, plus sanglante que colles de la Révolution et de l'Empire. Calculons combien de millions d'hommes ces affrenses guerres ont dévoré? En bien celle que vous aurez fait naître, Sire, sera plus épouvantable encore, et vous en aurez la responsabilité devant Dieu.



- —Non, répond t l'empereur en élevant les yeux au ciel, je désire que Dieu mette cette responsabilité effrayante sur une autre tête que la mienne. Au reste, ajouta-t-il en paraissant plus calme, je ne sais pas encore ce que nous ferons, mes collegues et moi de leur ferai connaître mon option sur les affaires de France. Le cointe Orloff la dira sous peu à Vienne; j'ai écrit hier au roi de Prusse et au prince d'Orange Nous ne vous déclarerons pas la guerre, acceptez-en l'assurance; mais quant à reconnaître un gouvernement né d'une émeute, fondé sur une trahison...
- Sire, au nom du ciel, interrompit M. de Bourgong, je supplie Votre Majesté de s'absteuir de toute parole irritante, de toute déclaration qui soit de nature à blesser le pays, le gouvernement, que je représente!

Je défends la cause du roi Charles X, que vous défendiez vous-même il y a peu de jours. .

- Mes sentiments n'ont pas changé; comme Votre Majesté, j'ai déploré les mesures extrêmes qui ont perdu Charles X; comme Votre Majesté, j'ai de l'admiration et de la reconnaissance pour cette brave garde royale qui a vainement combattu pour son roi. Mais Charles X, que j'aimais et que je respecte, a eu le tort irréparable de laisser ses ministres attaquer le pacte fondamental.
- Sans doute, reprit l'empereur; telle est bien ma manière de voir, et si dans vos glorieuses journées de Juillet, le peuple avait pillé l'embassade de Russie et publié mes dépèches, on est eté grandement surpris de voir que je préchais contre le coup d'État; on se fut fort étonné d'apprendre que l'autocrate de Russie avait chargé son ambassadeur de recommander au roi de France l'observation stricte et rigoureuse des constitutions établies et jurées.

Nicolas se leva, pour congédier M. de Bourgoing qui avait

Google

, -- - - - .

causé pendant une houre avec lu.; l'empereur avait repris toute sa bienveillance; il tendit la main à son interlocuteur :

- Dans notre discussion politique, lui dit-il en souriant, vous avez oublié l'objet de votre visite, des navires français portant le pavillon tricolore n'avaient pas été reçus dans le port de Cronstalt; j'étais absent, mais j'ai donné des ordres.
- Sire, demanda M. de Bourgoing, Votre Majesté, avant son départ pour la Finlande, m'avait invité à l'accompagner dans le voyage qu'elle comptait faire pour inspecter les counies mintaires de Novogorod?

Puisque vous étiez invité, lui dit Nicolas avec bonté, il est mutile que je vous renouvelle mon invitation

Et il embrassa cordialement M. de Bourgoing.

Le chargé d'affaires de France, en rentrant à l'hôtel de l'ambassade, vit accourir chez lui les ambassadeurs d'Autriche, d'Angleterre et de Prusse, qui lui demandèrent avec une maligne curiosité, en affectant des airs de condoléance :

- Est-il yra: que vous alliez nous quitter?
- Oui, sans doute, repartit tranquillement M. de Bourgoing: je pars dans trois jours. J'ai l'honneur d'accompagner l'empereur dans un petit voyage qu'il va faire aux colonies militaires.

On en augura naturellement que le tzar n'était pas aussi hostile qu'on le dispit, a l'égard du gouvernement de Juillet, et l'on pensa que la coalition des Puissances, dont tout le monde parlait a Saint-Pétersbourg, pourrait bien rester à l'état de projet, jusqu'a ce q l'elle se fût évanouie en fumée.

On savait, cependant, que l'empereur de Russie avait fait annoncer au roi de Prusse, qu'une armée de cent mille hommes serait sur la frontière de Pologne au prem er appel et que l'armée de la coantion devait être réunie sur le Rhin avant le printemps. Ces bruits de guerre avaient retentidans tous les cantonnements de l'armée russe, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire, depuis les monts Ourals jusqu'à la Vistule; les jeunes officiers, qui entendaient perler sans cesse des campagnes de 1813 et 1814, comptaient déjà les étapes qui allaient encore une fois les conduire à Paris; un souffle belliqueux circulait parmi les troupes, qui commençaient à se mettre en marche sur différents points de l'empire.

On ne s'apercevait pas autrement, il est vrai, des préparatifs d'une campagne prochaine, mais déjà un ukaso impérial avait ordonné une levée générale de recrues, en motivant cette mesure normale sur la nécessité de remplir des vides que les dermères guerres et les épidémies avaient faits dans l'armée.

Nicolas avait réflechi et il semblait moins impatient de livrer à la chance des armes les questions de droit politique international, que la révolution de Juillet avait posées devant les souverains signataires du pacte de la Sainte-Alliance. Les dépêches du comte Pozzo di Borgo, par leur modération et leur tendance pacifique, n'avaient pas peu contribué à modifier sensiblement les idées et les intentions de l'empereur. Le comte de Nesselrode, à son retour de Prusse où il avait en plusieurs conferences avec le roi Guillaume, n'agissait pas avec moins de prudence et de sagesse, pour déterminer son auguste moître à ne pas sortir d'un système absolu d'expectative et de neutralité.

## CLIV

L'empereur, dans le cercle des personnes de son entourage et dans le sem de sa famille, ne s'imposait aucune réserve au sujet des sontiments d'indignation et d'antipathie que iui inspirait la condaite du nouveau roi des Français dans les circonstances fatales qui l'avaient porté au trône; il était sans doute injuste à l'égard du duc d'Oriéans, car non-seulement il ne faisait pas la part des événements imprévus et irrésistibles, que ce prince avait subis plutôt qu'exploités, mais encore il ne lui pardonnait point d'avoir renoncé, par pusillanimité ou par ambition, au noble rôle qu'il aurait pu remplir en refusant la couronne pour rester lieutenant-genéral du royaume pendant la minorité du duc de Bordeaux.

C'était là le sujet de toutes ses conversations avec l'impératrice, avec ses ministres et surfout avec ses aides de camp.

Dans une promenade où l'accompagnait son aide de camp, le général Adlerberg, devant lequel il ne songeait jamais à déguiser ses plus secrétes pensées :

— Je t'ai souvent raconté, lui dit-il familièrement, mes visites au château de Neuilly en 1814, lorsque je sis connaissance avec le duc d'Orléans; Louis-Philippe me paraissait alors le type de l'homme honnête et de l'homme heureux. Je l'avais vu bon époux et bon père au milieu de sa belle famille, et je ne croyais pas qu'il pût avoir d'autre ambition que celle de jouir en paix du bonneur domestique qu'il s'était donné. Tu le souviens que je l'avais pour modèle et que j'annais voulu, quand je n'etais que grand-due, pouvoir calquer ma vie sur la sienne, tant il m'avait inspiré d'estime et de sympathie. Mais voilà qu'il me faut revenir sur mes premières impressions, qui, pour dater de quatorze ans, n'étaient pas moins vives qu'a l'époque où j'ai connu le duc d'Orléans; aujourd'hui, qu'il vient d'escamoter, par un tour de jonglerie, la couronne de son neveu et de son roi, au lieu de defendre cet enfant dont il était le tuteur et le protecteur naturel. Oh! je ne veux plus avoir de relations avec cet homme, qui peut être un grand politique, mais qui ne sera jamais mon ami.

L'empereur partit de Saint-Pétersbourg pour les colonies militaires de Novogorod, dans le cours du mois d'août.

Ce voyage, quoique projeté depuis longtemps, se rattachait évidemment, dans les circonstances présentes, au besoin d'apprécier les ressources immédiates que ces colonics militaires devaient fournir à l'armée active, en cas ile guerre.

Le maréchal Dielatsch, qui avait sons sa direction, comme chef de l'état-major genéral, toutes les colonies militaires de l'empire, eut le regret de ne point accompagner l'emporeur, car il avait dû se rendre en toute lâte à Berlin pour s'entendre avec le roi de Prusse sur l'eventualité imminente d'une coalition de la Sainte-Alliance; il s'était donc feit remplacer, auprès du tzar, par le géneral Kleinmichel, qui avait et la plus grande part à la première organisation des colonies militaires sous les ordres d'Araktcheieff.

1. N.

Ce fut le voyage de Novogorod qui poussa Kleinmichel dans les bonnes grâces de l'empereur et qui l'éleva rapidement à ce haut degré de faveur où il sut se maintenir si longtemps, malgré tant de rivalités hostiles, en se faisant craindre et détester de tout le monde

Ce n'etait pourtant pas un court.san, et l'on doit dire, à son éloge, qu'il n'avait pas fait son chemm dans la confiance et l'amité de son souverain par les voies tortueuses de l'intrigue et de la flatterie. Revêche, brutal, grossier avec tous, même avec les plus puissants de la cour, il se montrait froid, réservé, quelquefois maussade et bourru vis-à-vis de l'empereur.

Nicolas avant en haute estime les qualités solides et réelles de Kienmichel, son ardeur au travail, son zèle pour le service, sa rigide probité, son caractère inflexible et surtout son devouement sans bornes. Kleinmichel s'était, d'ailleurs, tellement identifié avec l'institution des colonies mil taires en Russie, qu'on pouvait le croire nécessaire, indispensable à cette institution, qui ne vivait, qui ne prospérait que par son énergique et dominante personnalité.

Les colonies de Novogorod offraient, en ce moment, l'aspect le plus grandiose et le plus imposant : ces villages uniformes et symétriques, qui se succédaient sans interruption, sur un espace de vingt henes ; ces steppes immenses transformées en champs bien cultivés ; ces pépinières de soldats agricoles, qui ne quittaient la charrue que pour se mettre sous les armes ; ces quarante mille granadiers dont l'instruction militaire égalait celle des troupes d'élite de la garde impériale, tout cela pouvait être, à juste titre, considéré comme l'œuvre pormanente du général Kleinmichel.

L'empereur fut enchanté, émervesllé : tous les jours il assistait aux exercices, et il constata, dans cette longue et

Google

minutieuse inspection, que les manœuvres les plus compliquées et les plus difficiles étaient exécutées avec un ensemble et une régularité remarquables.

Le chargé d'affaires de France, M. de Bourgoing, se trouvait au nombre des personnes que l'empereur avait emmenées avec lui. Sa présence ne laissait pas que d'être parfois anormale au milieu des généraux qui formaient le cortége impérial et qui semblaient impatients de voir la Russie en guerre avec la France. Aussi, ces officiers se tenaient-ils à distance du ministre français, que Nicolas, au contraire, gardait le plus possible à ses côtes : il le faisait d'îner a sa table; il le priait de se joindre à l'état-major pour suivre les manœuvres et les exercices.

La position de M. de Bourgoing n'en était pas moins lélicate, et il devait souvent fermer l'oreille à des paroles imprudentes qu'il aurait été forcé de relever comme injurieuses à son Gouvernement, s'il avait voulu les entendre. Cependant, il ne put s'empêcher de donner une verte leçon au général Kleinmiche...

- Je me demande, disast tout haut ce général au milieu d'un groupe d'officiers, je me demande ce que fait ici le chargé d'affaires de France : nous le génons et il nous gêne
- Général, repartit M. de Bourgoing avec un geste de dédain, vous me gênez si peu, que je n'aurais jamais pris garde à vous, sans votre réflexion incongrue et malveillante. Si vous ne respectez pas en moi le représentant de la France, vous devriez du moins avoir plus d'égards pour l'hôte de votre souverain.

Kleinmichel alla se plaindre à Nicolas, qui eut beaucoup de peine à le calmor; l'affaire en rosta là, mais l'empereur dit à M. de Bourgoing :

- Yous avez eu tort de vous amouvoir d'une boutade

Google

de Kleinmichel. C'est un paysan du Danube, qui ne sait pas cacher ce qu'il pense; c'est ce que vous appelez en France un ours mai léché : n'importe! c'est un fidèle et loyal serviteur.

M. de Bourgeing ne dissimula pas à l'empereur, qu'il avait eu l'intention de provoquer en duel le général Kleinmichel.

— Oh! s'écria l'empereur en affectant de tourner la chose en plaisanterie, il n'y a pas de duel dans mes États. Comment! vous qui prèchez si bien la paix entre les peuples et les souverains, vous avez l'humeur aussi batailleuse pour votre propre compte?

Le lendemain, avant de se rendre aux exercices, Nicolas reçut des dépêches de Paris : son ambassadeur mi écrivait que cent mille gardes nationaux avaient été passés en revue, le 29 août, par le roi Louis-Philippe, au Champ de Mars, en présence d'une population électrisée et frémissante d'enthousiasme patriotique. Le chargé d'affaires de France avait reçu, en même temps, les mêmes nouvelles.

Trente mille hommes étaient en ligne devant l'empereur, qui les fit manœuvrer sous ses yeux avec une admirable perfection.

- En bien! cher ami, dit-il tout à coup en s'adressant à Vi de Bourgoing qui se tenait près de lui : avouez-moi, bien en conscience et la main sur le cœur, que de pareils solcats valent mieux que des gardes nationaux?
- Sire, je ne voudrais pas faire la comparaison, répondit M. de Bourgoing qui comprit cette allusion à la revue du Champ de Mars; les gardes nationatix deviennent bien vite d'excellents soldats quand la patrie est en danger, témoin nos volontaires de 1792 qui ont fuit de bien grandes choses.
  - Nous ne sommes plus en 1792, Dieu merci¹ rephqua



OI I UNIVERSIT 22 7 3 l'empereur qui n'eut pas l'air de prendre en mauvaise part un souvenir historique qu'il aurait pu rattacher à la circonstance. Au reste, vous êtes un homme du métier, et vous ne voudriez pas comparer mes grenadiers à vos gardes nationaux sous le rapport de l'instruction militaire; car un bon soldat ne s'improvise pas.

Nicolas, avant de rentrer dans sa capitale, fut pémblement affecté par les nouvelles imprévues qui lui vinrent de la cour des Pays-Bas : des lettres de son beau-frère le prince d'Orange et de so sœur Anne Paulovna, femme de ce prince, des dépêches de son ambassadeur à La Haye lui apprirent qu'une révolution avait éclaté a Bruxelles, dans la soirée du 28 août; que le peuple révolté avait chassé de la ville, après un combat acharné, les troupes hollandaises, et que les couleurs brabançonnes étaient arborées à Liége et dans les principales villes de la Belgique, qui voulait se séparer du royaume des Pays-Bas.

- Voilà, dit-il avec amertume à M. de Bourgoing, voilà l'inévitable conséquence de votre révolution de Paris! Tout est remis en question, et l'Europe ne saurait plus compter sur un jour de repos.
- Je n'ai pas à défendre la révolution de Bruxelles, répliqua le chargé d'affaires de France. Quant à la nôtre, Sire, elle n'aura duré que quelques jours; le torrent est rentré dans son lit, sans avoir causé de grands dégâts. Nous avons un roi constitutionnel acclamé par la nation tout entière; Louis-Philippe ne menace personne et rassure tout le monde, en adoptant cette devise : Ordre et liberté.
- Vous ne faites là que répéter les dépêches de Pozzo di Borgo, interrompit froidement l'empereur. Je ne cesserat jamais de m'intéresser aux destinées de votre heau pays; parlez-moi de la France, je vous écouterai avec plaisir, avec

Google

UNIVERSIT .

sympathie; mais, s'il se peut, ne me parlez pas de son roi, que je ne veux plus connaître.

— Vous le jugez mal, Sire, reprit M. de Bourgoing avec une respectueuse fermeté : le duc d'Orléans est resté absolument étranger aux actes de la révolution de Juillet; il s'est trouvé là, par bonheur, pour sauver la France de l'anarchie ou de la république. Un jour, bientôt, j'espère, Votre Majesté lui rendra justice.

L'empereur revint précipitamment à Saint-Pétersbourg, où le rappetaient en toute hête les nouvelles qu'il recevait de différents gouvernements de l'empire, sur les ravages et la marche irrésistible du choléra-morbus. L'épidémie, qui avait fait irruption depuis deux mois dans les provinces du Caucase, s'avançait, avec la rapidité d'un incendie, yers le centre de la Russie.

Cette effrayante maladie, déjà localisée et acclimatée dans l'Inde depuis emq ou six ans, s'était déclarée avec violence à Tauris dans les premiers jours de juillet et n'avait pas tardé à pénétrer dans les provinces russes de Bakou et du Schirvan; puis, côtoyant la rive occidentale de la mer Caspienne, et suivant les s'euves du Kour et du Volga, elle s'était montrée presque simultanément, a Astrakan, à Tzaritsyne, à Saratow et enfin à Tisis, en faisant partout un nombre considérable de victimes.

La moitié de ceux qui en étaient frappés mourait dans l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Les secours de l'art semblaient tout à fait impuissants; la nature seule sauvait parfois le malade. Tout concourait à favoriser, à propager le fléau : la chaieur de la saison, la pauvreté des habitants, les mauvaises conditions hygiéniques des villes et des villages, l'épouvante et le découragement que l'épidémie semait autour d'elle, le petit nombre et l'inex-

pénence des médecins, qu' succomherent presque tous en soignant les cholériques.

Rien n'était plus redoutable que les symptômes et l'aspect du choléra-morbus, qui changeait presque à l'instant en moribond un homme sain et vigoureux, et qui se manifestait par des vomissements subits, des crampes atroces et un refroidissement général : le song se glaçait dans les veines, la face se contractait d'une manière hornble, le corps devenait noirâtre et s'amaigrissait à vue d'œil; l'être vivant n'était plus qu'un cadavre.

Les malheureux mours ent sans secours; on les jets t tout habiliés dans des fosses profondes; souvent même on les laissant sans sépulture. La terreur avant chassé d'Astrakan et de Tiffis les trois quarts de la population, les bazars, les caravansérails, les étab issements publics étaient déserts ou fermés, les maisons n'avaient plus d'habitants.

Le peuple avait cru d'abord, dans son ignorance, qu'on l'empoisonnait, et il s'étuit rué, comme une bête féroce, sur les médecies sur les hommes de police, sur tous les agents de l'autonté. Il y eut partout des massacres, des troubles, des excès déplorables. Les autontes civiles et militaires avaient cependant rempli courageusement leur devoir; elles étaient restées à leur poste; elles avaient payé de leur personne; beaucoup avaient péri, entre autres le gouverneur civil d'Astrakan et son fils.

On disait, on semblait croire que le choléra morbus n'était pas contagieux, et néanmoins on agissait de manière à prouver le contraire cordons sanitaires établis autour des endroits infectés; voies de communications interceptées; ponts détruits ou enloyés; toutes relations de société et de commerce interrompus. Rien cependant n'arrêtait la propagation de l'épidémie.

L'empereur, en arrivant à Samt-Petersbourg, cù ces nouvelles désolantes avaient produit une consternation générale, nomma une commission composée de hauts forctionnaires, de savants et de médecins, qui devaient se transporter dans les provinces où régnait le cholére-morbus, non-seulement pour étudier la maladre et pour porter secours aux malades, mais encore pour prendre des mesures énergiques et employer les précautions nécessaires dans le but de faire cesser le fléau. Cette commission, dont le conseiller-privé Engel devait être le chef, fut armée des pouvoirs les plus étendus

L'empereur, dans des circonstances aussi graves, ne trouva qu'un dévouement absolu chez tous ceux qu'il désignait pour remplir un péri, leux devoir. Son ministre de l'intérieur, le comte Zakrewsky, vint lui demander comme une grâce d'être aesocié aux travaux et aux dangers de la commission

- Mon ami! lui dit Nicolas, touché de voir chez un de ses plus dévoués serviteurs cette noble et généreuse abnégation de sei-même : es-tu donc si pressé de me quitter pour toulours?
- Ah ' Sire, répondit le m'n stre ému jusqu'aux larmes, fût-ce aux dépens de ma vie, je veux, s'il est possible, empêcher le choléra-morbus d'arriver jusqu'à Votre Majeste.
- Va donc, et que Dieu te protége! s'écria Nicolas, en le bénissant. Je te remercie de vouloir bien m'aider à socourir mes sujets : un leur diras de ma part, que, s'ils ont besoin de moi, je ne me ferai pas attendre.

L'empereur adressa au Sénat-dirigeant l'ukase suivant, daté du 4/16 septembre :

« Afin de mettre un terme aux ravages de l'epiderme du

Google

i

choléra-morbus, qui a pénétré sur quelques points de notre empire, Nous avons jugé utile d'envoyer sur les lieux notre aide de camp général comte Zakrewsky, ministre de l'intérieur, en l'autorisant à prendre toutes les mesures décisives pour faire cesser cette maladie, et à donner aux malades tous les secours nécessaires pour leur guérison. Il reprendre ses fonctions de ministre de l'intérieur, à son retour dans cette capitale, après avoir rempli ladite mission Pendant son absence, Nous confions la direction ducht ministère au conseiller-privé actuel Enget, membre du Conseil de l'Empire.

« Nicolas. »

En même temps, il adressait ce rescrit au comte Zakrewsky:

- « Votre zèle éprouvé pour les intérêts de l'État, et la confiance particulière que Je vous porte, me détermine à vous confier une mission d'une haute importance, et qui se he immédiatement aux attributions de votre ministère.
- « l'ai vu avec la plus vive douleur, que, malgré toutes les mesures dictées par la plus active sollicitude. la maladie connue sous le nom de choléra-morbus, qui avait pénétré vers le mil eu du mois de juin dans nos provinces limitrophes de la Perse, s'est propagée des deux côtés du Caucase, dans le gouvernement d'Astrakan, d'Orenbourg et de Saratow, et dans le territoire des Cosaques du Don.
- « Jugeant donc nécessaire que tous les moyens employés pour faire cesser la maladie émanent d'une seule et même autorité, Je vous autorise à prendre sous votre direction supérieure la commission centrale établie à cet effet, à déployer une autorité entière, et à prendre toutes les mesures décisives que les circonstances et la nécessité exigeront sous ce rapport. Quoique vous deviez prendre pour base de votre

conduite les instructions données à ladite commission, Je vous autorise pleinement à les changer, en cas de nécessité indispensable, et à agir en conséquence, en m'adressant votre rapport à ce sujet.

- « Dans ce but, il est enjoint à tous les chefs militaires, et aux autorités navales des lieux susmentionnés et de ceux qui leur sont limitrophes, d'obtempérer ponctuellement à vos réquisitions; en votre qualité de ministre de l'intérieur, vous donnerez aux gouverneurs civils les ordres opportuns, et vous ne négligerez rien pour concourir de tous vos moyens aux efforts du feld-maréchal comte Paskewitch d'Érivan, afin de faire cesser l'épidémie dans les provinces méridionales du Caucase.
- a Je vous charge de m'adresser chaque semaine un rapport sur toutes les mesures que vous aurez prises, ainsi que sur l'état de la santé publique dans les contrées infectées par le choléra-morbus, et confiées a vos soins. Lorsque cette maladie aura cessé, vous me demanderez Mes ordres pour votre retour à Saint-Pétersbourg; après quoi vous reprendrez la direction du ministère de l'intérieur, que Je confie, pendant votre absence de la capitale, au conseiller-privé actuel Engel, membre du Conseil de l'Empire. Quant à vos fonctions de gouverneur général et de commandant du corps d'armée détaché de l'inlande, vous continuerez à les exercer de la même manière que pendant le congé que vous aviez obtenu en 1829 comme ministre de l'intérieur.
- « En yous entourant aussi de toute Ma confiance, l'ai l'espoir le plus fondé que votre experience, votre activité et votre zèle justifieront complétement Mon attente.
  - ' « Je suis toujours votre affectionné,

« NICOLAS

« Sajnt-Pétembeurg, 4-16, nouv at.) septembre 1630. »



Zakrewsky, devenu ainsi chef de la commission de secours à la place du conseiller-privé Engel, partit, peu de jours après, avec tout le personnel de cette commission, et se dirigea en toute hâte vers le gouvernement de Simbirskoù le choléra-morbus sévissant avec plus de violence qu'a Tiflis, à Astrakan et à Saratow.

Le jour de son départ, l'empereur reçut des dépèches du prince Galitsyne, gouverneur de Moscou, qui lui annonçait que la santé publique était encore excel ente dans cette capitale, mais qu'on avait pourtant constaté un cas de choléra presque foudroyant, parmi les individus nouvellement arrivés des provinces méridionales, et tenus en quarantaine dans une espece de camp formé hors de l'enceinte de la ville : « Je crains que l'invasion de la maladie, disait-il, ne soit imminente; mais nous sommes sur nos gardes et prêts à la combattre. »

Nicolas fit ordonner des prières publiques dans toutes les églises de ses États, pour demander à Dieu la cessation du fléau.

Ce fut sous ces tristes auspices que le général Athalin, aide de camp du roi Louis-Phit ppe, arriva enfla à Saint-Pétersbourg.

## CLY

Quoique le général Athalin fut chargé d'une mission extraordinaire et porteur d'une lettre autographe du roi des Français, lettre qu'il devait remettre en propre main au tzar, son voyage avait été entravé et retardé, depu s la frontière russe, sous prétexte des formalités de polure que nécessitait l'approche du choléra-morbus. Il avait fallu faire venir ses passe-ports, qui se firent attendre pendant plusieurs jours. Son départ de Paris et l'objet de sa mission avaient été pourtant annoncés de la man ère la plus bienveillante par le comte Pozzo di Borgo, qui s'était piu à rendre justice au caractère honorable du général, à son mérite personnel et à ses connaissances militaires.

- M. de Bourgoing indiqua très-adroitement au général Athalin, arrivant à Saint-Péterbourg, la conduite qu'il deveit tenir et les ménagements qu'il avait à garder vis-à-vis de l'empereur
- Je vous promets, lui dit-il, l'accueil le plus flatteur à la cour de Russie. Je ne doute pas que l'empereur ne vous prenne en affection, des qu'il aura traité avec vous des questions d'art militaire. Mais il vous parlera de la révolution de Juillet, et vous aurez sans doute à subir quelque



boutade peu agréable; le mieux serait de faire la sourde oreille. Attendez-vous à ce qu'il s'emporte contre le général La Fayette, qu'il déteste; je souhaite de tout mon cœur qu'il ne vous dise rien du roi, qu'il juge mal, avec injustice, avec prévention...

Je n'aurai pas de peure, je l'espère, reprit Athalia, à le ramener à une opinion plus juste et à des sentiments mous hostiles. Je ne reculerai pas devant des explications sinceres et catégoriques, c'est là surtout le principal objet de la mission que le roi m'a confiée.

Le général, en effet, obbat très-promptement une audience particulière de Nicolas, qui le reçut de la façon la plus cordiale, mais qui évita même de prononcer le nom du roi des Français. Athalin lui avait pourtant remis la lettre autographe de Louis-Philippe, laquelle était conçue en ces termes.

## Monsieur mon frère.

« J'annonce mon avenement a la couronne, à Votre Majesté, par la lettre que le général Athalin lui présentera en mon nom. Mais j'en besom de lui perler avec une entière confiance sur les suites de la catastrophe que j'aurais tant voulu prévenir.

« Il y avait longtemps que je regrettais que le roi Charles et son gouvernement ne suivissent pas une marche mieux calculée, pour répondre à l'attente et au vœu de la nation. I'étais bien loin pourtant de prévoir les prodigieux événements qui viennent de se passer; je croyais même, qu'à défaut de cette allure franche et loyale, dans l'esprit de la Charte et de nos institutions, qu'il était impossible d'obtenir, il aurait suffi d'un peu de prudence et de modération, pour que ce gouvernement pût aller longtemps comme il al-

lait. Mais, depuis le 8 août 1829, la nouvelle composition du nouveau ministère m'avait fort plarmé. Je voyais à quel point cette composition était odieuse et suspecte à la nation, et je partageais les inquiétudes générales sur les mesures que nous devions en attendre. Néanmoins, l'attachement aux lois, l'amour de l'ordre, ont fait de tels progrès en France, que la résistance à ce ministère ne serait certainement pas sortie des voies parlementaires, si, dans son délire, ce ministère n'eût donné lui-même le fatal signal par la plus audacieuse violation de la Charte et par l'abolition de toutes les garanties de notre liberté nationale, pour lesquelles il n'est guère de Français qui ne soit prêt à verser son sang. Aucun excès n'a suivi cette lutte terrible.

- « Mais il était difficile qu'il n'en résultât pas quelque ébronlement dans notre état social, et cette même exaltation des esprits, qui les avait détournés de tout désordre, les portait en même temps vers des essais de théorie politique, qui auraient précipité la France, et peut-être l'Europe, dans de terribles calamités.
- C'est dans cette situation, Sire, que tous les yeux se sont tournés vers moi. Les vaineus eux-mêmes m'ont ern nécessaire à leur salut. Je l'étais peut-être plus encore pour que les vainqueurs ne laissassent pas dégénérer la victoire. l'ai donc accepté cette tâche noble et pénible, et j'ai écarté toutes les considérations qui se réunissaient pour me faire désirer d'en être dispensé, parce que j'ai senti que la moindre hésitation de ma part pourrait compromettre l'avenir de la France et le repos de tout nos voisins. Le titre de lieutenant-général, qui laissait tout en question, excitait une défiance dangereuse, et il fallait se hâter de sortir de l'état provisoire, tant pour inspirer la confiance nécessaire, que pour sauver cette Charle, si essentielle à conserver, dont

feu l'empereur votre auguste frère connaissait si bien l'importance, et qui aurait été très-compromise si on n'eût promptement satisfait et rassuré tous les esprits.

« Il n'échappera, ni a la perspicacité de votre esprit, ni à sa haute sagesse, que, pour attendre ce but salutaire, il est bien nécessaire que les affaires de Paris soient envisagées sous leur véritable aspect et que l'Europe, rendant jusuce aux motifs qui m'ont dirigé, entoure mon gouvernement de la confiance qu'il a le droit inspirer

« Que Votre Majesté veuille bien ne pas perdre de vue que, tant que le roi Charles X a régné sur la France, j'ai été le plus soumis et le plus tidele de tous ses sujets, et que ce n'est qu'au moment où j'ai vu l'action des lois paralysée et l'exercice de l'autonté royale complétement anéanti, que j'ai eru de mon devoir de déférer au vœu national en acceptant la couronne à laquelle j'ai été appelé. C'est sur vous, Sire, que la France a surtout les yeux fixés. Elle aime à voir dans la Russie son allié le plus naturel et le plus puissant. J'en ai pour garantie le noble caractère et toutes les qualités qui distinguent Votre Majesté impériale.

« Je la prie d'agréer les assurances de la haute estime et de l'inaliénable amitié, avec laquelle je suis, Monsieur mon frère,

k De Votre Majesté impériale,

Le bon frère,

« Louis-Philippe. »

L'empereur affecta de ne pas ouvrir cette lettre, en présence de l'envoye du roi Louis-Philippe, et se contenta de répondre froidement qu'il était réso u à ne se mèler en rien des affaires interieures de la France, ce qui équivalant, de

Google

sa part, à une reconnaissance taute de l'état de choses que la révolution de Juillet avait étable dans ce pays.

Cependant, comme le général Athalin insistait sur les garantics de sécurité que l'avénement du duc d'Orléans offrait à la paix de l'Europe, l'empereur ne put se défendre d'un mouvement d'impatience et ferma la bouche au général, en prononçant ces mots avec un accent prophé.ique :

— Souvenez-vous, Monsieur, que celui qui sème les vents récolte les tempètes!

Le géneral fut accueilli par l'imperatrice avec beaucoup de grâce et de bonté. Sa réputation de dessinateur habile l'avait precédé à la cour, et l'impératrice fut la première à lui facre des éloges à ce sujet : le lendemain, Athalia lui envoya pour son album deux charmants dessins au crayon, qu'il avait esquissés d'après nature depuis son entrée en Russie. Ces deux dessins enrent peut-être plus d'influence que la question politique, sur les dispositions bienvullantes de la cour et de l'aristocratie russe, à l'égard de l'envoyé extraordinaire du roi Louis-Philippe. Il fut recherché et reçu partout avec autant d'empressement que de distinction.

L'empereur l'invita personnellement aux revues et aux manœuvres des troupes; il se montrait volontiers avec lui en public, et il lui accorda plusieurs auchences, dans lesquelles le général Athalin eut l'occasion de justifier très-habitement le duc d'Orleans du réproché d'ingratitude et de trahison envers les Bourbons de la branche ainée.

Acolas l'écoutait en silence, avec intérêt, sans toutefois faire abandon de ses prejugés et de ses répugnances. Il reconnut, néanmoins, que la branche sinée des Bourbons avait plus d'une fois, par maladresse et par entétement, comprom s la sûreté de l'Europe. Mais il persistant à dire que les droits de Charles X restaient intacts, malgré « l'événement du 7 août. » C'est ainsi qu'il quantiant l'élévation de Louis-Philippe au trône de France, par suite du vote presque unanime des membres présents de la Chambre des députés.

La réponse qu'il fit à la lettre du roi, sous la date du 18,30 septembre, ne témoignait pas d'une sympathie bien vive pour le chef de la monarchie de Juillet. Voici cette lettre, qui précipita sans doute le départ du général Athalin :

 J'ai reçu des mains du genéral Athalin la missive dont. il était porteur. Des événements à jameis déplorables ont placé Votre Majesté dans une cruelle alternative. Votre Majesté a pris une résolution qui seule lui paraissait propre à épargner à la France de plus grands maux, et je ne dirai rien des motifs qui ont conduit. Votre Majesté dans cette occasion: mais l'adresse les vœux les plus ardents à la divine Providence, pour qu'il lui plaise de bénir les desseins de Votre Majesté et vos efforts pour le bien-être du peuple français. De concert avec mes alliés, je reçois avec satisfaction le désir exprimé par Votre Majesté d'entretenir des relations de paix et d'amitié avec les États européens. Aussi longtemps que ces relations seront fondées sur les traités existants et sur la ferme volonté d'en maintenir les droits et les obligations, solennellement reconnues par ceux ci, ainsi que les propriétes territoriales, l'Europe y verra une garantie de la paix, qui est nécessaire même pour le repos de la France. Appelé conjointement avec mes alliés à continuer avec la France, sous son nouveau gouvernement, ces relations conservatures, je m'empresserai, de mon côte, de mettre non-seulement tous les soins qu'elles exigent, mais je manifesterar encore sans cesse les sentiments de la sincé--

Google

or ginal from NIVERSITY OF CALIFORNIA

rité Jesquels je me fais un plaisir d'assurer Votre Majes é, en échange de ceux qu'elle m'à exprimés. Que Votre Majesté veuille agréer, etc.

Nicolas.

Tsarskoé-Sélo, 6 (18, nouv. st.) septembre 1830 »

Cette lettre, froide et polie, où l'empereur de Russie affectant la plus grande réserve dans les sentiments comme dans les expressions, n'étant pas faite pour donner satisfaction à la France, exaltée et surexcitée par les événements qui venaient de s'accomplir, elle allait soulever, dans cette france, qui devenait tous les jours plus irritable et plus agressive, un orage de récriminations et de me laces contre la Russie et contre la Sainte-Alliance.

On voyait, il est vrai, grandir à l'horizon le fantôme de la Sairte-Alliance, qui avait donné le signal des armements sur différents points de l'Europe. On savait que le feid-ma-réchat Diebitsch ne restait à Berlin, que pour déterminer le roi de Prusse à fournir son contingent à la grande armée d'observation, que les l'aussances devaient réunir sur le Rhin, au printemps, on savait que l'Autriche de refusait pas son concours a cette démonstration solonnelle, en faveur du principe de la légitimité et en haine du principe de la révolution, quoique le prince de Mettermeh, dans ses correspondances diplomatiques avec le comte de Nesselrode, essayât de faire accepter le fait accompli.

Ces dépèches n'étaient, d'ailleurs, qu'un éche de celles de Pozzo di Borgo, qui écrivait de Paris, sous la aictée du prince de Talteyrand : « Il faut opter entre trois gouvernements pour la France : la république avec le général La Fayette et les révolutionnaires ; l'empire avec les nonapartistes et le nom du duc de Reichstadt ; ou b en la monarchie

Ų

constitutionnelle avec un prince habile, éclairé et honnête »

On raconte que Nicolas, en lisant cette dépèche, prit une plume et rature le mothemete. L'anecdote est d'autant moins invraisemblable, qu'il était alors très-troublé, très-impressionné et très-ammé, par les lettres pressantes qu'il recevait de son beau-frère le prince d'Orange, qui avait toujours en tant d'influence sur lui et qui, par suite des derniers houleversements survenus à Bruxelles, ne cessait de le pousser à se mettre à la tête de ses armées, pour rétablir l'ordre en France et en Belgique

Les relations entre la France et la Russie étaient donc foncièrement hostiles, et si le choléra-morbus n'était pas venu faire obstacle aux mouvements des troupes et à leur agglomération, l'armée russe aurait été prête à marcher, avant que la saison d'hiver eût empêche son entrée en campagne. On assurait, toutefois, que les généraux Baudrand, Lobau et Beltiard, envoyés par le Gouvernement de Juillet à Berlin, à Vienne et à Londres, avaient complétement réussi dans leur mission pacifique et que le roi Louis-Philippe ne ter derait pas à être reconnu simultanément par l'Angleterre, l'Antriche et le Prusse

La Russie seule restait dans une position expectante visà-vis de la France et continuait sans bruit ses armements.

L'empereur commençait à se tranquilliser, au sujet de l'irruption du choléra, qui n'avait causé de grands ravages qu'en certaines localites, et qui, dans la plupart des villes où il avait éclaté, s'était éteint de lui-même, en ne faisant qu'un nombre restreint de victimes. Le ministre de l'intérieur Zakrewsky avait adressé, de Moscou, qu'il n'avait fait que traverser avec la commission dont il était chef, les rapports les plus rassurants sur la maladie qui semblait domptée et vaincue, lui écrivait en de toutes parts.

Le genéral Strekaloff a Tiflis, le sénateur Lawroff a Astrakan, le comte Suchtelen à Orenhourg et d'autres gouverneurs civils et militaires avaient, par leur exemple et leurs efforts intrépides, relevé le courage des populations; déjà l'épidémie avait disparu à Astrakan et à Tiflis, et l'on pouvait espérer que le fléau épargnerait les provinces où il ne s'était pas encore montré.

L'empereur, qui résidait alors avec sa famille à Tzars-koé-Sélo, rendit publiques ces consolantes nouvelles, pour calmer les inquiétudes des habitants de Saint-Pétersbourg, où l'on disait que le choléra avait déjà paru; il fit célébrer des prières d'actions de grâces dans toutes les églises de la capitale, et il adressa ce resent au heutenant-général Strekaloff, gouverneur militaire de Tifbs, qui avait montré une rare énergie et un admirable dévouement dans cette ville en proie à toutes les horreurs de l'épidémie.

« L'infatigable activité que vous ne cessez de déployer dans l'accomphissement des nombreux et pénibles devoirs de votre place, et dont le feld-maréchal comte Paskewitch d'Érivan, commandant en chef du corps d'armée détaclé du Caucase, Nous a plus d'une fois rendu témosgnage, vous a acquis des droits à Notre haute sat sfaction. Les sages mesures que vous avez prises pour faire cesser les maladies épidémiques qui s'étaient déclarées avec violence nu dela du Caucase, et l'obnégation de vous-même, avec laquelle, au milieu des dangers de la contagion auxquels vous étiez personnellement exposé, vous vous êtes dévoué sans relâche a porter des socours aux infortunés ju'elle menaçait, Nous ont offert une nouvelle preuve du zêle ardent et maltérable qui vous anime, et un nouveau motif de reconnaissance particulière envers vous. Prenant en juste considération des

services si éminents. Nous vous avons nommé chevaker de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky, dont Nous vous adressons ci-joint les insignes. En vous assurant de notre bienveillance impériale, Nous sommes pour toujours votre affectionné,

« NICOLAS

« Spint-Pétersbourg 11 septembre (4 octobre) 1820 a

La joie et l'espérance de l'empereur furent de courte durée le jour même où le peuple de Saint-Pétersbourg remplissait les églises pour remorcier le ciel d'avoir délivré la Russie du choléra-morbus, un courrier apportait la nouvelle de l'appartion du choléra dans la ville de Moscou.

Le choléra n'avant encore atteint que dix ou douze personnes, mais il frappait comme la foudre, et aucun de ceux qu'il avait frappés ne s'en était relevé. Le prince Dmitry Ga itsyne, gouverneur militaire de Moscou, avait pris sur-le-champ, de sa propre autorité, les mesures les plus décisives pour arrêter le mal ou du moins pour la restreindre il avait étable un cordon sanitaire le long des frontières du gouvernement de Moscou, avec des postes de quarantaine; vingt hôpitaux temporaires étaient ouverts dans les vingt quartières de la ville et disposés pour recevoir deux a trois mille malades. Tous les notables de Moscou, sénateurs, généraux, nobles, négociants, ayant à leur tête le métropolitain Philarète, avaient été convoqués extraordinairement chez le gouverneur militaire, et s'étaient offerts à seconder l'action bienfaisante de l'autorité.

Un conseil général, composé de vingt membres formant deux sections, l'une administrative et l'autre médicale, fut délégné pour examiner et décider toutes les questions intéressant la santé publique. Chacune des sections devait se



réunir tous les jours, sous la présidence du prince Galitsyne, et présenter ses rapports sur les faits de la journee Dès qu'un cas de choléra était signalé, e commissaire du quartier arrivait avec un médecin, et selon l'état du malade, on lui amenait un prêtre ou on le portait à l'hôpital.

Jusqu'alors, il est vra , l'épidémie n'avait fait périr qu'un petit nombre de personnes, mais on pouvait prévoir qu'elle se développerait d'un instant à l'autre, surtout dans la classe pauvre, qui ne voulait se soumettre à aucune précaution hygiénique et qui croyait a peine à l'existence de la maladie. Les familles riches ou aisées s'empressaient donc de fuir hors de la ville ou se renfermaient dans leurs maisons.

L'empereur, vivement affigé des malheurs qui menaçaient sa seconde capitale, ecrivit aussitôt la lettre suivante au gouverneur militaire de Moscou:

« l'ai reçu avec une profonde douleur l'affligeante non velle que vous m'annoncez. Rendez moi compte, par esta fette, des progres de la maladie. Mon départ sera régle d'après les avis que vous me transmettrez. Je viendrai partager vos dangers et vos travaux. Soumettons-nons aux decrets du Tout-Puissant! L'approuve toutes les mesures que vous avez puises. Remerciez en mon nom les personnes qui, dans cette circonstance, joignent leurs efforts aux vôtres. Maintenant je fonde sur eux mes plus fermes espérances. »

Cette lettre, datée du 24 septembre/6 octobre, venait a peine d'être expédiée, qu'arrive un second courrier du prince Galitsyne, avec des nouvelles plus manvaises que cettes de la dernière dépêche : le nombre des choiéraques avait augmenté ; les malades succombaient presque tous en quelques heures; le people s'agitait sourdement et

s'obstinant à voir, dans les termbies symptômes du mal, la preuve d'un abominable complot, tramé par des empoisonneurs!

Nicolas résolut sur-le-champ de partir.

Informée, la premiere, de cette résolution, l'impératrice supplie vainement son auguste époux ne ne pas s'exposer sans nécessité aux atteintes du fléau et de ne point l'aller braver, comme pour vouloir changer les lois de la Providence.

- Au nom du ciel, Sire! lui disait-elle, ayez seulement patience; au lieu de vous jeter au-devant du choléra, que toute votre puissance ne saurait arrêter dans sa marche fatale, attendez-le ici de pied ferme, avec le courage d'un homme de cœur et la résignation d'un chrétien.
- Mon devoir m'appellé à Moscou ét je dois m'y rendre!
   repondit tristement l'empereur
- En bien 'Sire, emmenez-moi avec vous 'reprit l'impératrice avec un éloquent désespoir.
- Non, repliqua l'empereur; votre devoir est de ne pas quitter vos enfants.
- Mes enfants! s'écria l'imperatrice, en les appelant autour d'elle et en les poussant dans les bras de leur père. Sire, c'est vous qui devez rester avec eux et ne pas les abanconner; votre vie appartient à vos enfants, et vous devez nous la conserver...
- C'est parce que je suis père, interrompit Nicolas avec une de ces sublimes inspirations qu'il puisait dans un intime sentiment de sa mission provident e le sur la terre, oui, c'est parce que je suis père, que je veux aller à Moscou! Voilà trois de mes enfants que je confie à leur mere, ajouta-t-il en repoussant doucement la grande-duchesse Marie, la prande-duchesse Olga et le grand-duc Constantin, qui se

pressaient contre lui, mais j'en ai trois cent mille autres à Moscou, en péril de mort, qui m'invoquent et qui ont besoin de moi!

L'impératrice, émue, exaltée par ces touchantes et mémorables paroles, comprit qu'elle avait sa part dans le sacrifice que le tzar allait faire à ses sujets; elle embrassa l'empereur, en ne versant plus que des larmes d'admiration.

- Sire! vous êtes grand! lui disait-elle tendrement; c'est Dien qui vous inspire et qui parle par votre bouche. Je n'ai pas le droit de vous retenir; allez faire votre devoir de père et de souverain. Le Ciel vous conduira et vous ramènera sain et sauf. Souvenez-vous de ceux qui restent ici et qui vous attendent en prant pour vous!
- Comptons sur la Providence, dit l'empereur avec calme; que sa divine volonté s'accomplisse!

Il partit, le soir même, avec le général Benkendorff et deux de ses aides de camp.

La saison favorisait encore son voyage, et il put le rendre encore plus rapide qu'à l'ordinaire, en ne se montrant jamais satisfait de la vitesse extraordinaire que ses cochers s'efforçaient d'accroître à chaque poste, pour obéir à ses désire.

A son entrée dans le gouvernement de Moscou, il apprit avec joie que le choléra-morbus ne s'était manifesté sur aucun point de ce gouvernement, excepté dans la capitale, et que les gouvernements voisins de Twer et de Novogorod n'avaient pas un seul cholérique. Il arriva, dans la matinée du 11 octobre, à Moscou, avant même que sa lettre, datée du 24 septembre, 6 octobre, eût été publiée en tête du bulletin sanitaire, qui donnait tous les jours l'état de la maladie et le nombre des décès.



La nouvelle de son arrivée se repardit dans la ville, avec la rapidité de l'éclair, et vola de bouche en bouche. Tous les habitants sortirent de leurs demeures pour saluer l'empereurs, le choléra-morbus fut oublié pour un moment.

L'empereur, avant d'entrer au Kremlin, descendit de voiture à a porte lversky, et s'agenoui.la devant la sainte image miracu ense de la Vierge. La population, en voyant le tzar au milieu d'elle, n'en croyait pas ses yeux

- C'est lui! c'est l'empereur! disait-on dans la foule, accontant de toutes parts avec un concert de benédictions pour le monarque qui venant au serours de ses sijets.
- Beni, beni soit notre pere! s'écriaient ceux qui avaient le bonheur le l'approcher, et qui le contemplaient en répandant des larmes de joie et de reconnaissance. Oh! pere, nous savious bien que tu n'abandonnerais pas tes enfants! I. n'y a plus de cholera, puisque nous te possédous au milieu de nous! En tous cas, notre hon seigneur et père, si Dien nous rappelle à l'ii, tu seras la pour nous bénir!

Le pavillon imperial flottant, comme un signe d'esperance, sur la grande tour du Kremlin; les clocnes sonnaient à toute volce dans les églises; le canon proclamant la venue de l'empereur.

Nicolas ne fit qu'une courte station dans son palais, ou le gouverneur militaire de Moscou et quelques-uns des principaux fonctionnaires civils et militaires s'étaient réunis à la bâie pour le recevoir. Il sortit a pied, au milieu de la fonte qui encombrait les avenues du Krembu, et se dangea vers l'église de l'Assomption.

— Il va puer pour nous! repétant-on dons la fonte Notre pure va demander au Seigneur d'avon puns de ses enfants, et le Seigneur l'examera. lamais la présence d'un souverain n'avait excité pareil enthousiasme.

Le métropositain de Moscou, Philarète, à le tê e de son clergé, attendait l'empereur, aux portes de l'eglise.

— Sire, la dit-il, nous venons au-devant de toi avec a croix et l'eau nénite, on prant le Seignour de veiller sur tes jours et de t'entourer de sa divine protection Puisses-tu apporter avec toi la résurrection et la vie!

L'empereur éta t arrive dans la seconde capitale de son Empire, au moment ou la terreur et le vertige s'emparaient de la population : les classes pauvres et souffrantes alla ent peut-être se la sser entraîner aux plus coupables exces : des menaces d'incendie, Je pillage et de meurtre, se faisaient entendre autour du lit de mort des cholériques; on accusait le Gouvernement et les gens riches Ceux-ci, voyant qu'ils n'étaient plus en sûreté, se tennient renfermés chez eux ou se hâtaient de quitter la ville; la pénune d'argent mettait seule obstacle à une désertion presque générale.

Ce déplorable état de choses changes tout a coup e peuple reprit confiance dans le Gouvernement ainsi que dans la Providence; it se soumit sans reserve à toutes les prescriptions d'hygiène et de police, que l'Autorité avait recommandées pour combattre la malade; l'exemple de l'emperent donnait du courage aux plus pusillangues.

Nicolas, il est vrai, avait commencé à faire entourer a ville d'un cordon samtaire, en ordonnant que personne ne pût y pénétrer ni en sortir jusqu'a nouve, ordre.

On vit alors toutes les classes de la société rivatiser de zele pour répondre à la généreuse impulsion de l'empereur Les ambolances destinées aux choleriques, les établissements de charité se multipliaient comme par enchantement : c'était, entre les nobles et les marchands, une lutte active de dévouement et de libéralité. Les uns sol icitaient l'honneur de servir d'adjoints aux commissaires du conseil de santé; les autres offraient gratuitement leurs maisons pour en faire des hôpitaux : des dons considérables en numéraire, en linge, en literie, en objets divers, affluaient de toutes parts.

Un des plus riches négociants de Moscou, nommé Ovtchinnikoff, ému de voir l'empereur partager les souffrances de ses sujets, demanda comme une grâce de remplir les fonctions d'infirmier dans un hôpital; plusieurs étudiants de l'Université avaient reclamé la même faveur. Le bulletin sanitaire de Moscou ne suffisait plus pour recueillir la liste de ceux qui concouraient de leur fortune et de leurs services personnels à seconder les efforts de l'assistance publique.

— Mes amis, dit l'empereur, qui avant voulu présider une des séances du conseil général de santé, je veux savoir les noms des personnes qui nous a dent d'une manière ou d'autre à soulager les maux de mes enfants : la reconnaissance écrira ces noms en caracteres ineffaçables dans mon cœur.

Grâce à cette émulation de soins et de bienfaisance, les progres de l'épidémie furent plus lents et moins meurtriers; le chiffre journalier des décès ne s'éleva pas à plus de cent, et le maladie atte gnait sa période décroissante, lorsque l'empereur, qui avait bravé le fléau en visitant chaque jour les cholériques, songea enfin à retourner auprès de sa famille. « Sire, nous gémissons de votre absence, lui écrivait l'impératrice; ce serait à en mourir, si elle devait se prolonger. Je passe ma vie à compter les heures et les minutes qui me séparent du moment où nous nous reverrons. Ayez pitié des absents, et revenez! Vos enfants se portent à merveille; mass, moi, je meurs d'inquiétude »

## CLYL

Nicolas n'avait pas négligé, pendant son absence, de prendre toutes les mesures possibles pour garantir du choléramorbus la capitale de l'Empire. Un double cordon militaire avait été formé sur toutes les routes qui about saient à Saint-Pétersbourg. L'ne rigoureuse quarantaine de douze jours était imposée à tout individu arrivant des provinces infectées ou suspectes. On pouvait donc espérer que le choléra, s'il était contagieux comme la peste, ne pénétrerait pas jusqu'à Saint Pétersbourg, où tout était préparé d'ailleurs pour le recevoir : conseil administratif d'hygiène, service médical, hôpitaux et ambulances.

Le redouteble fléau ne semblait pas devoir s'arrêter devant les mesures de prudence et de précaution qu'on lui opposait, et qui parvenaient à peine à retarder sa marche mystérieuse et irrésistible. Il avait presque cessé dans les provinces du Caucase, en Ukraine et dans les gouvernements de Koursk et de Simbirsk, mais il venait d'envahir tout à coup plusieurs gouvernements du midi, sans y faire toutefois autant de victimes qu'on surait pu le craindre, car on guérissait environ la moitie des malades, et le nombre des morts ne s'élevant pas encore à dix mitle, en





totalité, depuis le commencement de l'épidémie; aussi, les populations commençaient-elles à s'accoutumer, en quelque sorte, au fléau qui frappait au hasard parmi elles. C'était déjà heaucoup que d'être délivré du mal de la peur

Une quantité de familles avaient déjà, il est vras, quitté la Russie pour ailler passer l'hiver dans des pays qui oc paraissaient pas encore menacés par le choléra, et cette émigration eût été deux ou trois fois plus considérable, si l'argent n'était pas devenu rare, si l'impôt des passe-ports n'avait pas été exorbitant, et surtout si la loi eût permis l'exportation du numéraire

Des plaintes, des réclamations a ce sujet furent adressees à l'empereur, qui répondit avec impatience .

— Je youdrais que tous les esprits faibles et tous les gens temorés fussent bien loin, car la peur et la pasillanimité sont aussi contagieuses que le cho éra. Nous sommes, pour ainsi dire, embarqués sur un navire en détresse : tout le monde sur le pent, et que chacun, à son tour, travaille aux pompes! Aidons-nous les uns es autres, pour le salut le tous et pour la conservation du navire. Courage, espoir, et le reste à la grâce de Dieu!

Ce fut donc pour donner satisfaction à une nécessité de moment, que Nicolas, par un ukase date de Moscon (1/16 octobre), fit cesser la prohibition générale qui s'opposait à l'exportation des monneies russes d'or et d'argent.

Trois semaines anparavant, pour obvier à la diminution du numéraire, il avait ordonné de frapper de nouvelles montaires de platine, ayant le modète du rouble d'argent et valant douze roubles, mais cet essui monétaire ne réussit pas mieux que les précédents.

L'empereur, en sortant du gouvernement de Moscou pour retourner à Saint-Petersbourg, s'était renfermé avec sa suite



dans le palais de Twer, pour y passer sa quarantaine; il se conforma scrupuleusement à tous les règlements de la police sanctaire, et il ne se remit en route, avec sa suite, qu'après avoir passé six jours sous le régime d'une séquestration absolue.

Il arriva, en bonne santé, à Tzarskoé-Sélo, dans la sourée du 31 octobre, et il eut la joie de se retrouver au sein de se famille, qui l'attendant avec anxiété et qui avent trouvé bien long le temps de son absence. Il ne se pressa pas de rentrer à Saint-Pétersbourg, ou un Tr Deum fut chanté à l'eglise de Notre-Dame de Kasan, en actions de grâces pour son beureux retour, le grand duc Michel assis ort à cette cérémonie, où le métropolitain Séraphim officiait, à la tête de son clergé. L'impératnce, cette fois, n'avant pas eu de peine à retenir le père au mabeu de ses enfants.

Le cholérs-morbus n'avait pas fait longtemps diversion aux projets et aux préoccupations politiques du tzar : dès que la Russie se fut, en quelque sorte, aguerrie et resignée à l'épidémie qui l'enveloppeit de tous côtés, lorsque l'expérience eut prouvé que cette épidémie, si terrible qu'elle fût, n'était pas aussi meurtrière, aussi impitoyable que la peste d'Orient, l'empereur ne songes plus qu'à obtenir de l'Altemagne une levée de bouchers, non pas contre la France en particulier, mais contre la Révolution en généra.. Ce n'était pas encore une déclaration de guerre, qui ne pouvait manquer d'éclater, si Louis-Philippe ne tenait pas ses promesses secrètes vis-a-vis des puissances alhées, et s'il n'était point assez fort pour enchaîner la démagogie.

Le tzar avait enjoint, à ses sujets voyageant ou résidant en France, d'en sortir le plus promptement possible et, dans tous les cas, avant le 15 décembre. Il avait, en outre, ordonne de mettre sur le pied de guerre le premier et le deuxième corps d'infanterie, le troisième et le cinquième corps de cavalerie de réserve, le corps détaché de Lithuanie, le corps de réserve placé sous les ordres du grand-due Constantin, l'armée polonaise et un certain nombre de régiments de Cosiques. Toutes ces troupes formaient une armée de cent cinquante mille hommes prêts à marcher au premier signal. Le troisième et le cinquième corps de la cavalerie de réserve devaient seuls quitter immediatement leurs quartiers, qui se trouvaient dans les Gouvernements de Kherson et de Koursk, pour s'avancer vers les frontières occidentales de l'Empire et venir prendre des cantonnements permanents en Podolie et en Wolhynie

En même temps, l'empereur faisait publier, dans les journaux de Varsovie, un manifeste daté de Saint-Pétersbourg, dans lequel it annonçait solennellement l'antention de réprimer la Révolution qui menagait de bouleverser l'Europe. Une note très-ferme et très-catégorique, qui émanait. sans doute de la même source, fut adressée aux journaux officiels de l'Allemagne; on y remarquait, entre autres, ce passage significatif: « L'empereur Nicolas, qui a compris l'esprit de son siècle, ne commettra pas une injustice, mais il maintiendra les droits qu'il a hérités de son frère, et il continuera d'agir dans le sens de cette politique, à laquelle l'Europe a dû une longue paix. Il veillers sur le maintieu des traités existants et sur la conservation du principe monarchique, et il sera toujours prêt à les défendre contre une miraction quelconque. Il faut esperer que les autres Puissances de l'Europe prendront les mêmes mesures de précaution. »

Les gouvernements de l'Atlemagne, malgré leur répugnance pour une intervention armée dans les affaires de la



France et de la Belgaque, se voyaient donc forcés de céder, d'obéir aux objurgations du gouvernement russe; on armait de toutes parts, mais rien n'était encore décidé sur le moment de la réunion des contingents multaires de la Sainte-Alliance.

Le feld-maréchal Diebitsch, un des plus ardents provocateurs du parti de la guerre, n'avait pas toutefois réussi complétement dans sa mission secrète auprès du roi de Prusse:
une maladie grave qui mitses jours en danger, dès son arrivée
à Berlin, n'était pas le principal obstacle qu'il eût rencontré
au succes de ses négociations avec le roi. Frédéric-Guillaume III, tout en comblant d'honneurs et de prévenances
l'illustre représentant du tzar, accueillant avec répugnance
les projets d'une coalition analogue à celle de 1813, il
les éloignait, sans les repousser tout à fait, en disant qu'il
fallant voir venir les événements et ne recourr aux armes
qu'à la dernière extrémité. « Au reste, ajoutant-il, avec
bonhomie, il me semble que le temps n'est plus aux traités
de Pilantz. »

Cette prudente temporisation surexcitait les impatiences et les fougues de Diebitsch, qui ne laiseant pas un instant de répit au roi de Prusse et qui ne cessait de répéter, avec une sorte de hauteur, que son auguste maître agirait seul, si les rois se croissient les bras en présence de la Révolution

Il finit sans doute par arracher une promesse a Frédéric-Guillaume, car il avait fait savoir enfin, a l'empereur Nicolas, que l'armée prussienne serait sur pied vers le 15 décembre. Cette époque semblait fixée pour l'entrée en campagne des forces de la Coalition.

On espérait sans doute que les froids de l'hiver, qui s'annonçait comme devant être fort rude, achèveraient de faire dispara tre le cholera ou du mouis d'en attenuer les effets désastreux.

Le ministre de l'intérieur Zakrewsky, qui s'était transporté de Saratow à Kasan avec la grande commission sanitaire, avait dépà obtenu des résultats favorables, dans tous les endroits où il s'était trouvé en face de l'épidémie il l'avait domptée et vaincue, à force d'habileté, de courage, d'énergie et de sagesse : là où la maladie n'avait pas entierement disparu, elle ne se montrait que de loin en loin avec un caractère moins contagieux. Partout la bienfaisance et la charité publique avaient fait des merveilles.

On catait une foute de traits vraument hérosques, à l'occasion desquels l'empereur dit tout haut, avec émot on, après avoir lu les dépèches de Zakrewsky:

— On se sent fier et joyeux, quand on a le cœur d'un père, de trouver tant de vortus chrétiennes parmi ses enfants'

Puis, se tournant vers le conseiller Engel qui dirigéait par intérim le département de l'intérieur.

— Il m'est impossible, reprit-il, et je le regrette, de recompenser tous ceux qui membeut une récompense; car il faudrait les récompenser lout le monde.

Zakrewsky avait autant que possible réalisé le veu de l'empereur, en faisant publier, dans les journaux de sou numistère et du ministère de l'instruction publique, le détail circonstancié de tous les actes le générosité et de dévouement, qui accompagnaient, pour ainsi dire, la marche du choléra en Bussie.

Il y eut pourtant un grand nombre de recompenses accordées a des fonctionnaires qui s'etaient distingués par de bonnes œuvres exceptionnelles, amsi le maire de la ville de Saratow, Nicéphore Touliakoff, riche marchand de la

Google

troisieme guilde, s'étail consacré lui-même au service des cholériques. Il les recueillait dans sa maison, les soignait à ses frais, les frictionnail de ses mains et les disputait à la mort, en oubliant sa propie famille. L'empereur lui décerna une médaille d'or, suspendue au ruban de l'ordre de Saint-André.

Le choléra n'avait pas encore fait son apparition à Saint-Pétersbourg et l'on pouvait croire qu'il n'y arriverait qu'au printemps; mais une émulation générale de hienfaisance l'avait devancé, chaque, en prévision des malheurs que le fléau trainait à se suite, eut à cour de contribuer pour sa part au soulagement des malheureux

Le Commerce avait, dans cette occasion, fait preuve de ce zèle charitable, qui ne s'était jamais ralenti en présence des misères publiques. La commission municipale, sur la proposition de son président Koussoff et avec l'approbation de l'empereur, affecta une somme de trente mille roubles au premier établissement d'un lazaret pour les in digents de la classe des bourgeois, marchands et artisans. Appel avait été fait aux négociants, qui s'empresserent d'y répondre en adressant le produit de leurs cousations, mille roubles argent, cinq mille archines de toile, quatre cents archines de draps, cent lits complets et une foule d'objets destinés aux hôpitaux. La première guilde offrit, en outre, de fournir, quand il le faudrait, des prestations en nature, destinées aux ébolériques.

L'empereur, qui avait voulu connaître les noms des donateurs, les fit remercier personnellement par le gouve neur général multaire de Saint-Peterbourg.

Nicolas participant, d'adteurs, pour une large part, aux fondations de bienfaisance, que son exemple seul eût fait reussir. I avait envoyé, dans tous les gouvernements ou

sévissait le choléra, plusieurs de ses aides de camp géneraux, munis de ses instructions et chargés de subvenir a tous les besoins.

)

)

Le prince André de Lieven, en exécutant les ordres de l'empereur, dans une de ces tournées d'inspection sanitaire à travers les gouvernements les plus maltraités par l'épidémie, eut bientôt épinsé les sommes d'argent mises à sa disposition. il n'avait pas hésité à distribuer des secours, aux dépens de sa fortune particulière. Le comte Worontzoff, gouverneur de la Nouvelle-Russie, avait fait de même, avec une égale prodigatifé, sans parvenir toutefois à préserver de l'invasion cholérique Odessa. Sébastopol et les autres villes de son gouvernement

Dans les derniers jours du mois de novembre, une sourde agitation s'était manifestée à Saint-Pétersbourg, et cependant le choléra-morbus semblait étranger à cet esprit de turbulence et même de révolte, qui fermentait surtout parmi la jeunesse, dans les lycées, dans les écoles militaires, dans les bureaux des ministères. Le peuple restait calme et indifférent.

On attribua ce trouble indéfini et cette anxiété vague au mécontentement causé par la nomination du nouveau grand-maître de police. On n'avait pas vu, sans émotion et sans commentaire, arriver a ce poste éminent le général-major Kokoschkine, qui était l'adjoint du chef de l'état-major de l'empereur pour les colonies militaires, et qui, par conséquent, avait sa part naturelle dans les haines et les antipathies que le général Kleinmichel se souciait peu d'atturer contre lui.

La police chercha inutilement à remonter à la source de cette effervescence populaire, qui s'était traduite par des actes d'insubordination, des propos presque séditienx et des reunions claudestines : on crut avoir trouvé que les insurrections de Paris et de Bruxelles avaient fait naître des aspirations libérales ou républicames parmi les jeunes gens et que le parti de la Révolution essayant de se former en Russie.

Peu de jours après, la tranquilité publique faillet être compromise, un soir, par quelques perturbateurs qui parcoururent la ville en éterguant les lanternes et en busant les vitres des maisons. Il y eut des cris profères par les attroupements, et ces cris, qui ne trouvèrent pas d'e cho dans la population paisible, appelaient aux armes les amis de la liberté et du gouvernement constitutionnel. Les bandes commençaient a grossir, lorsqu'elles furent dispersées par a force armée.

Coux qui en faisaient partie appartenaient la plupart aux classes inférieures; c'etaient, dit-ou, des gers sondoyés, auxquels se joignaient des curieux et des maifaiteurs : ou en arrêta un certain nombre, qui furent jugés des le lemlemain et condamnés à recevoir le fouet sur la place même ou le delit avait été commis, c'est-a-dire dévant les maisons dent ils avaient cassé les vitres à coups de pierres.

Les chefs ou les agents provocateurs de cette émeute irsignifiante re furent pas découverts. On avait trouve, ceperdant, parmi les personnes arrêtées, deux ou trois élèves du lycée de Tzarskoc-Selo et de l'école militaire des cadets : ils étaient bien jeunes; on se contenta de les renvoyer dans leurs familles

Mais deux autres prévenus, qui avaient figuré a la tête des rassemblements, méritaient une puntion plus sévere; c'étaient deux jeunes nobles attachés au service public : l'un, Romanoff, employé au département des affaires ecrlessastiques; l'autre, prince Pierre Golizvne, employé au mi-

Google

nistère des affaires étrangères. Le grand-maître de police voulait qu'ils fussent envoyes en Sibérie. L'empereur commus leur peine, en ordonnant que le premier serait transféré a Arkhangel pendant une année, et que le second, après une détention d'un mois dans une forteresse, irait prendre du service dans l'armée du Caucase.

Cette affaire émut beaucoup les salors de Saint Pétersbourg, ou étreulaient des rumeurs smistres; on disait que les Sociétés secretes russes de l'année 1825 commençaient a se réorganiser et qu'elles étaient dès lors en communaution permanente avec les Sociétés secrètes polonaises, qui travaillaient ouvertement à faire une révolution en Pologne.

Ces fâcheux pronostics ne furent que trop bien réalisés, a l'heure même où on avait céjà le pressentiment de l'imminence du péril.

Dans la source on 10 décembre, un courrier convert de boue, exténué de fatigue, arriva en traineau à l'hôtel de l'ambassade de Prusse, à Saint-Pétersbourg.

Ce courrier n'avait pas d'autre dépêche qu'un chiffon de papier a peuce fermé aver de la cire, lequel ne contenait que ces mots, en allemand, presque dusibles:

« Varsovie, 30 novembre, 2 beures du matin. Insurrection générale; conspirateurs maîtres de la ville; S. A. I. ie cesarévitch sain et sauf, en săreté au miben des troupes russes.

« Scamin, consul de Prusse. »

L'ambassadeur de Prusse connaissant la signature du consul de Prusse a Varzovie; il ne doute pas de l'authentienté de cette étrange dépêche. Le courrier fut interrogé, mais ne put fournir aucun renseignement; il ne savait men; il venait directement de Posen, ou le général de Diest, qui comman-



Original from UNIVERSITY OF CALIFORN 4

dait dans cette ville en l'absence du général-gouverneur, avait remis ce phicacheté.

L'ambassadeur cournt chez le comte de Nesse, rode et lui porta la missive du consul.

On n'avait pas reçu de nouvelles de l'arsovie depuis plusieurs jours, à la cour de Russie, et rien ne semblait faire pressentir une insurrection dans la capitale de la Pologne. Les esprits, il est vrai, s'y trouvaient fort sureveilés, surfout parmi la jeunesse, et cela ne pouvait être autrement, à la suite des journées de fuillet et de la révolution de Paris; le peuple se montrait, toutefois, moins soumis et plus récaie trant; il y avait eu des affiches provocatrices et ces ens séditieux dans les rues; on avait vu des étudiants arborer la cocarde tricolore; de nombreuses arrestations avaient du être faites, mais on ne signalait, ni complot, ni conspirateurs, ni sociétés secrétes.

Le vece-charceher avait donc ben de douter de l'exact tude d'une nouvelle aussi grave, aussi improvue, que celle d'une maurrection, qui aurait mis la ville au pouvoir des conspirateurs.

L'empereur fut averti cependant, et il purat beaucoup moins surpris de cette nouvelle, que son premier manistre, caril recevait souvent des lettres confidentielles du prince Lubecki, ministre des finances de Pologne, et il apprenait, par cette voie, une foule de faits intimos qui n'acrivaient pas ji squ'an Conseil des ministres

La nouvelle transmise par le consul de Prusse à Varsovie était peut-être exagérée, muis elle avait certamement un fond de vérité. On la fint cachée, et rien ne transpura pendant deux jours. On attendant un courrier qui vint la confirmer ou la démentir

Cen'est que dans la muit du 12 decembre, qu'un courrer



arriva, non de Varrovie, mais de Berlin, avec des dépêches du feld-maréchal Diehitsch.

1

ነ

Le feld-maréchal annonçait à l'empereur la révolution de Pologne, en lui envoyant des journaux allemands et polonais. Il racontait ainsi à Sa Majesté comment il avait appris lui-même, de la bouche du roi Guillaume, l'insurrection de Varsovie.

Il se trouvait, ce jour-là, mysté a diner chez le roi, au château de Charlottenbourg; la réumon était brillante et nombreuse. On se mit à table Frédéric-Guillaume, qui yenait de recevoir des dépêches apportées par un courmer de Posen, avait l'air soucieux. Le feld-maréchal Diebitsch orcupait en face de lui la place d'honneur.

- Eh bien 'mon cher maréchal, lui dit tout hant le roi, vous connaissez les nouvelles de Varsovie'
- Non, Sire, repartit avec auxiété le comte de Dichitsch, qui pensa aussitôt au grand-duc Constantin, qu'or avait dit malade; Son Altesse Impéria e le résarévitch...
- Il est vivant, Dieu soit loué i réprit le roi : le bruit avait couru d'abord qu'il avait été tué, avec plusieurs de ses généraux.
- Il y a longtemps que le craignais un pareil malbent' objecta le marcchal, qui ne soupçonnaît rien encore des événements de Varsovie. Mais, puisque cet odieux attentat a échoué, par la grâce de Dieu, j'espère qu'on prendra enfin un parti energique pour détruire les bociétés secrètes qui sont la plaie de la Pologne.
- Il est trop tard; elles ont bien fait leur tâche, dit tristement le roi, la Pologne est en pleine révolution
  - Est-il possible i s'écria Diebitsch consterné.
- Je vous demande, mon cher maréchal, interrompat
   Frédérie Guillaume, je vous demande ou sont maintenant

Google

tes cent soixante mille hommes que la Russie nous promettait, pour aller en France et en Belgique au printemps prochain!

Un morne silence avait succédé à ces paroles rapidement échangées à haute voix entre le roi et le plénipoientiaire de la Russie. Diebitsch attendant la fin du dincr, pour obtenir de plus amples détails sur l'insurrection qui avait triomphé à Varsovie dans la nuit du 29 au 30 novembre, mais ces détails étaient bien vagues et bien incomplets : on les tenait d'un courrier qui avait apporté de Posen un billet, en quelques lignes, du consul de Prusse à Varsovie. Des renseignements plus circonstanciés arriverent le lendemain par la voie du commerce, et les journaux firent paraître les extraits de plusieurs correspondances particulières.

C'étaient ces journaux et ces renseignements que le feldmarécha. Diebitsch avant adressés à l'empereur, en demandant des ordres

Nicotas n'avait reçu aucune nouvelle directe de Varsovie, et sachant les dangers que le grand-duc Constantin avait courus, il était fort inquiet sur le sort de ce prince qui devait se trouver au milieu des troupes russes. Les premiers rapports officiels lui parvincent dans la soirée du 14 decembre : il fit expédier aussitôt des courners pour les cours étrangeres ; il rappela immediatement de Berhu le feld-maréchal Diebitsch, et il envoya un de ses aides de camp au cesarévitch, avec des instructions verbales.

L'insurrection de Varsovie n'était pas encore connue a Saint-Pétersbourg, si ce n'est dans les ambassades de Prusse et d'Autriche, qui avaient eu des courriers.

Le chargé d'affaires de France, averti par les rumeurs du mondé diplomatique, se réndit, en uniforme, le maim du 15 décembre, au manege du palais Michel, où l'empereur venant tous les jours l'hiver passer en revue le bataillon de la garde montante et les détachements de tous les régiments de la garde impériale casernes à Saint-Petersbourg. Les troupes étaient rangées à leur place ordinaire dans la salle d'exercice. On attendait l'empereur, qui, se jour-là, dérogea pour la premiere fois a son exactitude rigoureuse : il était en retard de dix minutes, quand il arriva suivi di grand-duc Michel, d'un aide de camp général, et des ministres de Prusse et d'Autriche. Aucune émotion n'était visible sur ses traits, mais l'expression de sa physionomie paraissait plus grave et plus serieuse que d'habitude

Nicolas étant monte à cheval, sans adresser la parole a personne, et après avoir inspecte distraitement la tenue e les armes des délégues de tous les régiments de la garde, il donna ordre de commencer les exercices, qui furent seu-lement simplifies par extraordinaire. Les troupes ayant défilé par colonnes devant l'empereur, et étant allées se mosser au fond de la salle, on crut que la parade était terminée.

L'empereur s'apprétant à regagner son traineau, à la porte du manége; mais, s'avançant vers les généraux et officiers qui avaient assisté comme spectateurs à la parade, il leur ordonna de former le cercle autour de lui. On lui obéit en silence, sous l'impression d'un sentiment unanime d'inquétude, chacun comprenant qu'il s'agissait de quelque solemnelle communication.

1

Mais Nicolas, avec une intonation de voix qu'il s'efforçait de rendre colme, et qui trahissait une agitation profonde, fit le récit sommaire des événements qui s'étaient passés à Varsovie dans la soirce du 29 novembre et cans la nuit du 30.

n'avait pas a beve, que des cris d'indignation et de

Google

vengeance éclatèrent de toutes parts. On so pressait autour de son cheval, on tendant les bras vers lui; tous demandatent la faveur de marcher contre les Polonais révoltes, et de venger l'honneur du drapeau russe

— Mes enfants, tous les Polonais ne sont pas coupables ' leur disait Nicolas, qui s'empressa de modérer cette explosion de ressentiment et de haine contre la Pologne. Ce sont des scélérats, des conspirateurs, des agents de Sociétés secretes, qui ont tout fait, et les miserables ont faille attenter a la vie de mon bien-aimé frère le césarévitch'

Les malédictions et les clameurs redoublèrent.

— Je vors remercie, mes enfants reprit l'empereur, que ces temoignages unanimes de sympathie avaient vivement touché; je vous remercie de la part que vous prenez tous aux sentiments qui m'amment. Oui, nous pumirons les rebelles, nous châtierons les coupables, et j'irai moi-même avec vous relever notre drapeau en Pologne.

Les troupes, qui se tenaient en colonne servée à l'extremité du manége, étaient trop étoignées pour entendre ce que l'empereur avait dit; mais elles crurent que Sa Majeste veneit d'annouver lui-même cette grande guerre contre la France, que leurs officiers leur promettaient tous les jours, et elles répondirent par des hourras aux cris et aux acclamations qui ava ent accueilli le discours de l'empereur

Mes arms, dit l'empereur, élevant la voix pour dontiner ces cris tumultueux, j'accepte avec joie vos assurances de fidélite; mais quand vous marcherez contre les Polinais, rappelez-vons toujours que vous êtes frères du même sang<sup>1</sup>

Nicolas se retirait, avec sa suite, au nulieu de l'enthousissme genéral qu'il avait provoqué comme une profesta tion contre les événements de Pologne; il passa pres du



chargé d'affaires de France et ne au adressa pas la parole; mais, en le regardant d'un air froid et sévère, il dit tout haut a son aide de camp

— Ce sont la de bien tristes nouvelles! Que voulez-vous? telle est l'influence d'un mauva.s exemple.

Ces mots mal entendus, mai interprétés, furent immédiatement travestis, exagerés, en passant de bouche en bouche. On assura que l'empereur aurait dit a M. de Bourgoing : « Retournez vers vos Jacobies; ca sont eux qui sont les auteurs de cette nouvelle révolution! =

M de Bourgoing, affligé d'un incident que la malvoillance avant dénature, jugea necessaire de demander des explications au comte de Nesselrode, en le priant de s'informer si l'empereur avait eu l'intention de lui adresser un reproche injuste, dans une forme aussi blessante pour lui que pour son pays

- -- Je reponsse, dit-il avec fermeté, je reponsse de la fa con la plus formelle tout reproche d'instigation directe de la France dans les déplorables événements dont Varsoute a été le théâtre, la nuit du 29 au 30 novembre.
- Certes, la France est hors de cause, du moins le Convernement de la France, répondit le vice-chancelier; mais il est certain, et l'avenir le prouvera, que l'insurrection de Varsovie a été conseil, ée et préparée par des émissaires du carbonarisme français

Monsieur le comte, répondit M. de Bourgoing, c'est une erreur mamfeste et trop partiale d' maginer que la conspiration toute polonaise, qui v ent d'aboutir à un soulevement nationa, de la Pologne, ait pu être excitee par sept ou huit commis-voyageurs français qui pénétraient seuls à Varsovie. Si vous me parlez de l'influence de l'exemple, c'est. une antre affaire. Pourquoi f Europe prend-elle Phabitule



de nous muter toujours dans le bien comme dans le mal? Les Polonais ont voulu avoir leur révolution de novembre ainsi que nous avons eu notre révolution de Juillet...

 Je vous supplie, interrompit le comte de Nesselrode, de ne pas plaisanter sur un sujet aussi périlleux. L'empereur est très-irrité, très-prévenu ; il persiste à soutenir que es conjurés de Varsovie étaient en relation directe avec les carbonari, les démagognes de votre pays. Attendons des nouvelles. Je fats des vœux sincères pour que les faits donnent tort à la supposition que Sa Majesté croit pouvoir baser sur des rapports de police antérieurs. Je vous engage même a éviter de revenir sur une question aussi délicate, ayant que l'empereur act eu le temps de se calmer. Vous êtes bien sur qu'il ne fera pas la guerre à la France Laissez-nous voir clair dans cette ténébreuse affaire de Pologne, et, je vous prie, si la paix de l'Europe vous tient a cœur, n'ayez pas l'air de vouloir nous créer des embarras, en ce moment ou noas avons chez nous la Révolution à combattre. C'est l'exemple, le funeste exemple de la France, qui a fait le mal, vous le reconnaissez vous-même, et l'empereur né yous a pas dit, n'a pas youlu yous dire autre chose.

C'était bien l'exemple du peuple paristen insurge qui avait décidé les Polonais a prendre les armes; c'était bien la révolution de Juillet qu'ils avaient voulu initer.

Au moment même où éclatait l'insurrection de Varsovie, un recueil périodique de Paris, d'ailleure est mé, la Revue encyclopedique, publiait, dans son numéro de novembre 1830, un article, inspiré, écrit dans le cenacle polonius du genéral La Fayette, article provocateur et prophétique, dans lequel un se proposait d'examiner « avec impartialité le bien et le mal que la Russie a faits à la Pologne pendant une domination de quinze années. » Cet article remarqueble donnait

Google

heaucoup a reflécher. L'auteur savait sans donte de bonne source ce qu'il voulait dire en étrivant les lignes su vantes « La Pologne ne peut rester tel e que 1815 l'a constituée, car, dans cet état, elle n'existe que sous le bon plaisir de l'empereur et n'est d'aucune ut lité pour l'Europe. Il faut donc qu'elle se derobe tôt ou tard à une alliance factice qui n'est qu'une servituée dégu sée, mais par quels moyens? Avec ses immenses plaines sans défenses naturelles, ses petites villes sans population ni raurailles, ce serait folie de le tenter et d'affronter seule le colosse russe et ses allies de Prusse et d'Antriche. Force est de s'en remettre à l'avenir Mais, on n'en saurait douter, l'avenir est p ein d'esperance. »

## CLVII

Des que la nouvelle de 'insurrection de Paris, lans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, était parvenue à Varsovie, le 5 août, par des lettres particulières qui suppléerer t au silonce des journaux, une effervescence extraordinaire s'empara subitement de toutes les classes de la société polonaise, et l'opinion générale se prononça sur-lechamp en faveur d'un procham soulèvement de la Pologne La fibre nationale avant vibré avec une indomptable énergie, et chacun se disart que l'heure était venue de réfaire une Pologne libre et indépendante.

La police ne déploya pas d'abord trop de ngueur contre l'expansion d'un sentiment qui était dans tous les cours, elle fer na les veux et les orcilles autant que possible; mais elle fut bientôt forcée de «cvir, quand les trois couleurs du drapeau français devinrent un symbole d'opposition, qui se montra dans les todettes des femmes, quand des clameurs sédifieuses eurent porté un defià l'Autorité. On arrêta beaucoup de monde; on ne jugea, un ne condamna personne L'ordre parut se retablir a la surface; l'agitation continuait au fond, et tout le monde pressentait que la Pologne aurait aussi sa revolution.

Les sociétés secretes ne s'étaient pas dissoutes depuis la fin de la Diete, mais elles avaient suspendu leur action et cessé leurs séances, après le départ de l'empereur Nicolas, qui était toujours, en quelque sorte, le point de mire des conjurés.

Wisoçki, chef d'un petit groupe de conspirateurs implacables, entretenait au milieu d'eux une espèce d'école permanente de régicide et de meurire politique. Son patriotisme l'aveuglait sur l'atrocité des moyens qu'il persistait a employer, disait-il, pour affranchir sa patrie. Il regrettait les occasions favorables qu'on l'avait empéché de saisir, à l'époque du couronnement, mais il ne desespérait pas de les voir renaître, et i passait sa vie, avec ses complices, a aigu ser des poignards qui, par bonheur, n'avaient pas encore servi.

Ses complices étaient tonjours, comme dans l'origine, des officiers et sous-officiers de l'école des porte-enseignes. L'association qu'il dirigeait ne se composait pas de plus de quarante personnes, appartenant la plupart à l'armée polona se.

Une autre association, entièrement civile, qui adoptait les doctrines redicales de Wisoçki, s'était formée dans le sein de l'Université de Varsovie, sous l'inspiration du professeur Lelewel : elle comptait environ cent cinquante membres, qui s'etaient engagés, par serment, à donner leur sang pour reconstituer la nationalité polonaise.

Ily avait, en outre, loseph Zaliwski, qu'on pouvait considérer à lu seul comme le certre pérpétuel d'une troisième Société secrète, qui n'ayant aucune existence réelle et qui réamissait, sans lien et sans cobesion, une masse flottante de manaques, de visionnaires et d'utopistes, prêts à tout entreprendre et n'entreprenant jamais rien. Il était, d'affleurs, surveillé de près par le prince Lubecki, ministre des finances, qui avait feint de prêter l'oreille à ses extravagances patriotiques, pour devenir son confident

Zaniwski no savait men de ce qui se tramait dans les conciliabules des amis de Wisoçki et dans ceux des étudiants de l'Université, car il les eût dénonces à son insu, en s'abandonnant a d'imprudentes relations avec le nueistre des finances, qu'il avait la folie de regarder comme un partisan de ses idées et presque comme un complice. Au reste, l'antagonisme de Zaliwski et de Wisoçki n'avait pas cessé d'exister, quoiqu'ils fitsent séparés l'un de l'autre par l'impossibilité de s'entendre et de marcher d'intelligence dans une action commune.

Ils se trouvèrent pourtant rapprochés de nouveau par la force des choses, lorsque Zaliwski prit l'antiative d'une conférence entre les principaux organisateurs des Sociétés secrètes.

Cette conférence eut lieu le 12 août, à Mariemont, dans l'appartement de Zahwski. Celui-ci déclara que les événements de la France lui paraissaient très-opportuns pour commencer la révolution en Pologne. On discuta longuement cette question, et non pas sans acrimonte : les uns vou-laient que la révolution fût immediate; les autres, qu'elle fût ajournée au mois de février ou de mars 1831.

La plus grande difficulté était de trouver un genéral qui consentit à se mettre a la tête des conjurés et a prendre la responsabilite du mouvement insurrectionnel. On nomma dix ou douze généraux qui auraient pu convenir à la situation, mais qui refusaient, malgré leur patriotisme polonais, de se compromettre avec des fous, « il ne faut pourtant qu'un homme, pour faire notre révolution! répétait Zaliwski, s'étonaant de ce qu'on ne le choisissait pas lut-même

Wisoçki garda le silence et ne reparut pas aux remuons suivantes, ou la conspiration s'organisa sur de nouvelles bases.

Zaliwski devint a.nsi le chef suprème, comme il aspirait à l'être depuis plusieurs années. Autour de lui, plusieurs des anciens conjurés et les nouveaux membres de la Société secrète se distribuèrent les rôles, en se ionnant le titre de représentants de la action et de l'armée. C'étaient : Boteslas Ostrowski, Maurice Mexhnaki, Xavier Bronikowski, Louis Nabeliak, Zukowski, S. Gorzinski, V. Karmanski, Anastase Dunin, Dembruski, V. Karmanski et François Grz mala, tous fanatiques evaltés, la plupart animés de sentiments généreux, mais capables aussi des plus grandes folies et des plus grands excès. Deux ou trois d'entre aux seulement, tels que Dunin et Bronikowski, plus âges et plus determinés que les autres, possédaient une belle fortune et des relations très étendues dans la haute so-ciété

I fut convenu, a la séance du 27 août, qu'on établirait dans chaque régiment de l'armée polonaise une section de vingt membres affiliés, et que chaque section aurait un seul délegué pour correspondre avec le conseil supérieur, de manière que les sections ne se connaîtraient pas entre elles.

Co système, imité des ventes du carbonarisme, permettait d'étendre indefiniment la Sociéte secrète, sans qu'une tralison ou une imprudence exposât tous les conjurés à être decouverts et compromis à la fois. On exigent d'eux, en les recevant dans la section dont ils devaient faire partie, un serment ainsi conçu : « Je consacre ma vie a l'abolissement de la tyrannie moscovite et à reconquérir l'indépendance nationale, pour doter mon pays d'institutions libérales. Soi s



aucun prétexte, je ne communiquerai avec personne en dehors de ma section. »

L'affiliation se développa dans les régiments avec une prodigieuse activité : tous les officiers et sous-officiers entraient dans es sections, qui se multiplièrent de telle sorte, qu'il fallut en créer plusieurs par régiment. Quelques officiers supérieurs, entre autres le général Pierre Urbanski et le lieutenant-colone. Paszkowicz, travaillèrent à faire de la propagande en faveur de la conspiration et lui gagnèrent de nombreux adhérents dans les garnisons de Lublim et de Zamosc. La garnison polonaise de Varsovia était acquise presque tont entière aux entreprises de la Société secrete, par l'adhésion de tout le corps des officiers.

A la fin de septembre, les délégués, présents à Varsovie, furent convoqués : il s'agassart d'adopter un plan d'insurrection et de l'exécuter

L'assemblée était nombreuse. L'abanski, qu'on se proposait de mettre à la tête de la Société, en remplacement de Zakiwski, que repoussaient des antipathies et des défiances irréconciliables, n'avait pas répondu à l'appel de ses frères d'armes il se disait malado et il avait prié Wisocki, de le représenter. Wisocki était en face de Zahiwski, et la lutte allait recommencer entre eux. Za iwski et Urbanski furent élus à l'unanimité chefs du complot, mais Wisocki, ayant déclaré, au nom d'Urbanski, que ce général, tout devoué d'ailleurs à l'œuvre commune, était surveillé de trop près par la police, pour pouvoir accepter nominativement la direction de la Société, fut choisi à sa place et chargé de le représenter dans le conseil

Wisoçki et Zaliwski se retrouvaient donc côte à côte, avec les mêmes pouvoirs, à la tête de la Société secrète. Ils eurent l'air de se rapprocher et de faire trêve du moins

-11

à leurs anciennes haines, à leur ancien antagonisme. Ils devaient, suivant les termes de leur mandat, agir de commun accord et renouer des rapports avec les membres des Sociétés secretes qui avaient été fondées sous le règne d'Alexandre les, avec les corporations d'ouvriers, avec les employés des ministères, avec les professeurs de l'Université, avec les sénateurs et les nonces, enfin avec les généraux, qui voudraient servir de leur épée la cause de la révolution nationale.

Quant au plan de cette révolution, il fut discuté dans plusieurs conférences. Deux projets étaient en présence. Le premier, dont Zahweki prétendait être l'auteur, ne pouvait avoir été conçu et préparé que par un profond politique, car il accusait une connaissance parfaite des forces militaires et des ressources financières, non-seulement de la Pologne russe, mais encore des provinces de l'ancienne Pologne annexées à la Prusse et à l'Autriche par les trois partages de 1772, 1792 et 1795; il témoignait aussi d'une appréciation très-exacte et très-ingénieuse de l'état présent de l'Europe.

Zaliwski développa longuement et minutieusement ce projet, d'après des notes que lui avait fournies la main habite qui se servait de lui comme d'un aveugle instrument : proclamer le rétablissement du royaume de Pologne tel qu'il existant avant le premier démembrement, avant même l'absorption de la Lithuanie et de la Wolhynie, appeler aux armes toutes les populations polonaises, rassembler une grande armée nationale, faire face en même temps à la Russie, a l'Autriche et à la Prusse, déclarer à l'Europe que l'antique Pologne reprenait son rang parmi les nations sous la sauvegarde de la France, et qu'elle redevenait ainsi le rempart de la liberté contre le despotisme, voilà ce que Za-

liwski voulait faire dans l'espace de dix à donze jours, en fixant au 20 octobre prochain le commencement de l'insurrection.

Il est impossible, en examinant ce projet, de ne pas se rappeler que le bruit avait courn en Europe, aussitôt apres la révolution de Juillet, que le gouvernement russe se montrait disposé à revenir sur les faits accomplis du partage de la Pologne, et qu'il avait offert spontanément à la Prusse et à l'Autriche de rétablir, de concert avec elles, un nouveau royaume polonais, composé de toutes les provinces qui faisaient partie de la Pologne, à l'époque du partage de 1772. Cette proposition dont le gouvernement russe aurait pris l'imitative, au dire des journaux anglais, devait aboutir au rétablissement de la Pologne dans ses anciennes limites, mais non comme État indépendant, puisqu'elle ne pourrait exister que sous le protectorat de la Russie. On attribuint au grand-due Constantin cette combinaison politique, qui aurait obtenu, disart-on, l'assentiment de l'empereur Nicolas, et qui n'était sans doute qu'une invention imaginaire lancée comme un ballon d'essai vers des horizons incommis

Le second projet, dont Wisoçki fut le promoteur, était moins grandiose et sembla plus pratique : dès que la Société secrete se séntirait assez forte pour donner le signal, trente ou quarante conjurés, armés de poignants et de pistolets, se rendra ent sur la place de Saxe, à l'heure de la parade qui se faisait tous les jours; le grand-duc Constantin y assistait ordinairement, entouré de son état-major et des généraix russes. Les conjurés se jetteraient tout à coup sur lui et le massacreraient sans pitié Ceux de sa suite qui vou draient le défendre auraient le même sort; les autres seraient désarmés et faits prisonmers. Les troupes polonaises, rangées en bataille, se porteraient alors, au pas de course,





vers les casemes russes, et n'auraient pas de peine à s'en emparer. Elles seraient soutenues, d'ailleurs, par les étudiants de l'Université, par les écoles militaires, et principalement par le bâtaillou de sapeurs, qui appartenait tout éntier, officiers et soldats, au parti de la révolution.

Ce plan, que Wisoçà, avait proposé naguère a plusieurs reprises, e. qui avait toujours été repoussé avec horreur dans les conciliabules des Sociétés secrétes, fut accepté cette fois et acclamé avec enthousiasme. On en fixa l'exécution au 20 octobre. Ce jour-la, le régiment des grenadiers de la garde polonaise devait faire le service de la place et occuper tous les postes. On se prépara donc pour le 20 octobre, et toutes les mesures furent prises en vue de l'insurrection qui éclaterait ce jour-la

On ne doutait pas du succès il y avait à Varsovie dix mille hommes de troupes polonaises qui se lèveraient au en de Vioi la Pologne! pour combattre sept mille Russes, la plupart originaires des anciennes provinces lithuamennes, et par conséquent faiblement attachés à la cause de la Russie. Le peuple, averti par des placarda incendiaires qui couvraient chaque matin les monuments publics, sollicité et travaillé par des excitations de toute nature, se trouvait gagné d'avance et impatient de prêter la main à l'œuvre des conspirateurs.

Quant à l'assassmat du césarévitch, Wisoçki avait annoncé qu'il s'en chargeait, et qu'il ne céderait à personne l'honneur de frapper le tyran. « Les armes dont je compte faire usage, dit-il, sont chargées depuis le couronnement du tzar; moi et mes amis nous avons, à cette époque, été condamnés à l'inaction par des lâches ou par des traitres. Si on nous eut laissés faire, la révolution de Varsovie eut précédé glorieusement la révolution de Paris. »



Wisoçki, en effet, n'avait pas varié dans ses idées et ses intentions, depuis qu'il avait rallumé en Pologne le foyer des Sociétés secrètes; son exaltation patriotique, son caractère inflexible, son énergie sauvage, lui avaient fait des partisans enthousiastes, et son influence grandissait de jour en jour, à mesure que celle de Zaliwski diminuait Celui-ci en gardait à son rival un profond ressontiment.

L'insurrection n'éclata pas le 20 octobre, par suite d'une circonstance que les conjurés n'avaient pas pu prévoir. Du jour où l'exécution du complet fut fixée au 20 octobre, le grand-duc Constantin cessa de ventr a la parade, comme d'habitude, sur la place de Saxe. On expliqua son absence par le mauvais etat de sa santé, on assurait qu'il avait été atteint d'une fievre inflammatoire, et que les médecins lui ordonnaient un repos absolu. Il avait aussi renoncé à ses promenailes journaberes à pied ou en voiture; il ne sortait plus de son palais du Belyédère.

Les conjurés, trompés dans leur odieuse attente, se vengérent de la prévoyance de tenr victume, en la calomniant, et en disant que le cesarévitch n'était malade que de peur. On ne saura t douter, néanmoins, qu'il n'eût été averti de se mettre en garde contre un attentat, et les membres du Conseil d'administration, pars ou moins renseignés par la rameur publique, avaient rusisté auprès de lui pour qu'il ne sortit jamais sans être accompagné d'une nombreuse escorte.

La police du grand-duc ne restait pourtant pas inactive, elle avait même, à diverses reprises, tenu dans sa main quelques légers fils de la conspiration; mais ces fils se rompaient d'eux-mêmes, aussitôt qu'on essayait de remonter au siège de la trame, qui n'es était que plus solide. La police ne pouvait que signaler des indices qui constataient

l'existence d'un complot. Les arrestations se multipliaient sans amener aucun résultat, et la prison des Carmes se remplissait inntitement de détenus, parmi lesque se figurait pas un seul des conspirateurs.

Ceux-ci avaient des intelligences parmi les employés de police, et ils se réunissaient le jour ou la nuit, avec certitude de n'être point troubles dans leurs conciliabules. Ils avaient en recours a une étrange tactique, pour déconcerter toutes les précautions de l'Autorité, et pour répandre autour du grand-duc Constantin l'inquiétude et le découragement.

De fausses dénoncrations, des avis officieux arrivaient de tous côtés au cesarevitch; on lui adressait, par lettres anonymes, des révérations mensongeres au sujet du complot qui le menaçait; on lui aunonçait tous les jours une émente, une insurrection; on lui envoyait des listes de conjurés, dans lesque les on ne voyait figurer que les noms de ses plus tidèles serviteurs. On finit ainsi, après l'avoir assaille de craintes imaginaires, par lui inspirer une sorte de securité factice, en lui faisant croire qu'il n'avait réctlement men è craindre, et que les complots, dont il s'était tant préocrupé, n'étaient que des fantômes. Il défendit donc formellement aux chefs de police de veur désormais l'importuner de leurs alarmantes et vaines appréhensions.

Cependant les conspirateurs n'avaient pas perdu au temps, et quoique leur complot du 20 octobre fût reste sans exécution, ils s'étaient fait des adhérents dans le senat, dans la Chambre des nonces et parmi les officiers supérieurs de l'armée polona se.

C'étaient les mêmes, il est vear, qui avaient naguere figuré, nominativement du moins, dans la Société patriotique et dans les Sociétés secrètes. Ils ne s'informaient pas des moyens que les conspirateurs comptaient employer pour

Google

faire table rase, selon l'expression qui couvrait un ocheux guet-apenset d'abominables projets, ils s'engageaient seulement à prendre en main le pouvoir et à représenter la nation, dès que la Pologne, affranchie de la domination russe, ferait appel à leur patriotisme. On comprend qu'ils ne voulaient pas même savoir comment leurs espérances et leurs vœux pourraient être réalisés.

Deux officiers supérieurs, Urbanski et Ignace Prondzynski, avaient d'ingé avec tant d'hamieté la propagande révolutionnaire dans tous les régiments de l'armée polonaise, que ces régiments n'attendaient qu'un signal pour tourner leurs armes contre les Russes. Les genéraux qu'on avait choisis, à leur insu ou du moins sans leur aveu, comme chefs nathrels de l'insurrection, Joseph Chlopicki, Stanislas Potogki, Julien Sierawski, Jean Krukowiecki et Szembek, ne devaient être mis en demeure d'agir, qu'après la réussite compléte de la conspiration.

Zaliwski, dont l'activité fievreuse tencant toujours a augmenter le nombre des affiliés de la Société secrete, avait envoyé, en Lithuanie, en Wolhynie et en Podolie, des officiers munis d'instructions, pour étendre le réseau de ce vaste complot, qui embrassait non-seulement le grand-duché de Varsovie, mais encure les anciennes provinces polonaises.

La Société secrète avait recruté la plupart des étudiants de l'Université, dès qu'ils avaient appris que leur idole, le savant professeur Joschim Lelewel, se mettait à leur tête; mais l'impatience de cette ardente et folle jeunesse, qui ne révait que barricades et qui ne demandait qu'à commencer la lutte dans les rues de Varsovie, fut bientôt un péril pour l'association tout entière. Boleslas Ostrowski et Bogdan Zaleski ne pai vincent à calmer ces imprudents, qu'en faisant

Google

UNIVE A PAR

intervenir Lelewel, qui reçut à co sujet une députation des Écoles, à la Bibliothèque royale de Varsovie, et qui répondit à leur Adresse pleine d'encouragements patriotiques ; « Vous êtes le corps, vous êtes les membres! Nous ne vous laisserons pas dormir longtemps, si nous sommes l'âme qui doit vous éveil er, à l'heure de la liberté! »

Le moment qu'on attendait, pour passer des paroles a l'action et pour révolutionner la Pologne, arriva plus tôt qu'on ne le prévoyait.

Quand le manifeste du tzar eut annouce à l'Europe, que l'armée russe, mise sur le pied de guerre, alfait se porter aux frontières occidentales de l'Empire, les chefs du complet pensirent, avec ra son, que l'agglomération de ces forces militaires dans le royaume devait frapper d'impuissance le parti national et annihiler toute tentative d'insurrection. Les plus sagaces crurent entrevoir que ces masses de troupes, dirigées à la hâte vers la Pologne, étaient destinées surtout à occuper et à maintenir le pays, que le gouvernement russe savait prêt à lui échapper.

Quoi qu'il en soit, dans plusieurs réunions de conjurés, réunions tumultueuses où men ne fut résolu, il avait éte question de fixer de nouveau définitivement le jour de la prise d'armes. les uns voulaient la renvoyer au mois de février, les autres au mois de mars, et Zahwski hésitait entre ces deux époques.

Wisoçki protesta contre ces atermotements et déclara que, toin de les accepter, il était bien résolu, fût-il seul avec ses amis, à descendre dans la rue vers la fin du mois de novembre ou dans les premiers jours de décembre; il ajouta qu'il croyait devoir compter sur quelques centaines de patriotes dévoués et qu'il n'en fallait pas davantage pour entamer l'affaire : « Le grand-duc a beau se cacher au fond de

Google

University of CALIFO 4 -

son palais, dit-ii froidement, nous irons bien l'y chercher, quand il en sera temps. Je vous propose donc de fixer d'avance, au 29 octobre prochain, la mort de Constantin et la délivrance de la Pologne. »

Zahwski ne fut pas le moins opiniâtre des orateurs qui essayèrent d'ajourner l'insurrection jusqu'au printemps; les raisons sur lesquelles il appuyant son opinion ne furent point goûtées par le plus grand nombre des assistants, qui se rangérent du côté de Wisoçki. On se sépara, toutefois, sans avoir rien conclu

Le lendemain, Zaliwski courut chez le prince Lubecki, ministre des finances, qu'il s'imaginait avoir gagné a la cause de la révolution polonaise, et lui demanda conseil sur l'opportunité d'un appel aux armes, pour empêcher les armées russes d'envahir le territoire polonais. Le ministre, stupéfait et indigné de taut d'audace, fut sur le point de faire arrêter Zaliwski; mais, après réflexion, il se persuada que cet énergumene pourrait lui fournir encore de précieuses indications sur les desseins criminels des ennemis du Couvernement; il lui répondit, sans s'émouvoir, en le regardant fixement : « Si vous avez dans l'exécution autant de courage que vous en déployez dans vos plans, vous ne devez pas me demander ce que vous avez à faire. »

La-dessus, le prince Lubecki, l'ayant congédié, écrivit confidentiellement à l'empereur, que la Pologne était réellement au pouvoir des Sociétés secrétes, et qu'on no pouvait essayer de porter remêde à cette menaçante situation, avant d'avoir fait entrer dans le royaume vingt ou trente mille hommes de troupes. Il lui apprenait, en même temps, comme il l'avait appris lui-même de l'indiscret Zaliwski, que l'armée de Lithuame, en cas d'insurrection, ferait cause commune avec les insurgés, presque tors ses officiers étant

affiliés aux Socrètés secretes, qui avaient leur siège à Varsovie.

En quittant le prince Lubech, Zaliwski était alté chez Lelewel, pour le prier d'obten r des nonces qui adhéraient à la conjuration, qu'ils se missent en communication directe avec les conjurés. Lelewel, à cause de sa liaison intime avec Wisoçki, se défiait des imprudences de Zaliwski, qui lu était d'ailleurs peu sympathique; il l'éconduisit donc assez brusquement, en lui disant que les nonces ne pouvaient pas encore tremper dans la conspiration, mais qu'ils se réservaient d'y prendre part, dans l'intérêt du pays, quand ils jugera ent leur intervention utile.

Ce fut donc là, entre Zal.wski et Wisoçki, une nouvelle cause de division et d'antagonisme.

L'insurrection restait fixée pourtant au 29 novembre, et les chefs se réunirent plusieurs fois pour se concerter sur différents détails d'exécution. Zalimski et Wisoçki avaient toujours la haute direction de tous les actes de la Société secrete, mais le premier perdait sans cesse du terrain, par suite d'un conflit perpétue, avec Wisoçki, et se trouvait contraint de subir, en mainte occasion, la prédominance de son puissant rival. De là un surcroit d'envie et de haine lans le cœur de Zalimski.

Ce fut Wisoçki qui eut l'idée d'inviter les conjurés a se lier entre eux par des serments, lesquels auraient pour objet d'imposer un frem aux ambitions personnelles : ceux qui voulaient se sacrifier pour leur patrie s'engagèrent solennellement à observer une obéissance aveugle vis-à-vis du chef suprème qui serait choisi à l'unanimité des suffrages, et à remettre à la Diete, après le triomphe de leur cause, tous les pouvoirs discrétionnaires qu'ils auraient pu s'attribuer, pendant la lutte, ou nom de la nation



Wisoçki n'avait demandé qu'une victime, le césarevitch Zaliyeski ne se fit pas faute d'exiger à son tour une sanglante hécatombe, en expiation, disait-il, des crimes qui avaient été commis par les aveugles exécuteurs des ordres du grand-duc; lui-même, il dressa la liste des malheureux, qu'on devait immoler, à la faveur de l'insurrection.

Ce fut une espèce de décret de proscription, discuté avec une implacable barbane et voté, séance tenante à l'unanmité.

Les généraux polonais, Alexandre Rozmecki, Vincent Krasineki, Maurice Hauke, Rautenstrauch, Blumer, Trembicki, le colonel Mediszewski et le grand-maître de police Matthieu Lubowidzki, furent déclarés traitres à la patrie et, comme tels, mis hors la loi; les généraux Gendre, Sass, et deux ou trois autres serviteurs dévoués du grand-duc, devaient être turs avec lui. Quant aux antres généraux polonais, qui voudraient faire obstacle au mouvement national, en restant fideles à l'empereur de Russie, ils seraient également passés par les armes. Il fut décidé, en outre, que les généraux et officiers russes pouvaient être faits prisonniers de guerre et, à ce titre, avoir la vie sauve, s'ils consentsient à rendre leur épés.

Les conjurés mirent plus de temps à délibérer sur l'exécution du complot, et ce n'est qu'à la suite de longs débats très-animés et très-orageux, que le plan de l'insurrection fut adopté dans ses moindres détails. Zaliwski reprit alors l'avantage sur Wisocki, car le plan, qui était son œuvre ét qu'il avait exposé avec un véritable talent de stratégie révolutionnaire, excita plus d'une fois des transports d'enthousiasme parmi l'auditoire, chacun croyant y voir la certitude du auccès.

D'après ce plan, l'insurrection allait éclater a la fois

dans tous les quartiers de Varsovie et treuver partout des chefs habiles et des soldats intrépides, pour surprendre et attaquer les Russes, pour les forcer à mettre bas les armes, tandes que la Révolution victorieuse se propagerait de ville en ville, comme une étuncelle enflammant une trainée de poudre, et se rendrait maîtresse, en peu de jours, du royaume de Pologne et des anciennes provinces polonaises.

L'incendie et l'assassmat, il est vrai, devaient maugurer l'œuvre patriotique des conspirateurs. Chose étrange il n'y eut pas, parmi ces hommes fanansés, un sentiment de terreur et de répulsion a l'égard des détestables moyens qu'ils comptaient employer pour atteindre un but peut-être patriotique, mais déshonoré d'avance par la trahison et tout à l'heure souillé d'une tache de sang!

On ne manquait pas d'armes, puisque des régiments entiers, leurs officiers en tête, étaient prêts à combattre pour l'insurrection; la prise de l'Arsenal devait fournir, d'ailleurs, de quoi armer une partie de la population; du reste, tous les membres de la Société secrète, bourgoois, étudiants, employés, avaient de longue date pourvu à leur armement personnel. Les munitions n'avaient pas été oubliées : on les aitendait du camp permanent, occupé par la plus grande partie de la garnison polonaise, hors des portes de la ville ; deux fourgons remplis de cartouches y étaient en réserve, grâce à la complicité de plusieurs colonels, pour être transportés en ville à la dernière heure.

Zaliwski déploya dans tous ces préparatifs une infernale intelligence. Il avait imaginé de tirer parti de l'approche des contonnements de la grande armée russe, pour exalter encore davantage les antipathies et le ressentiment de la borrgeoisse et du peuple polonais. Il fit répandre de tous

côtés que cette armée, qui vene t des provinces méridionales de la Russie, était en proie aux ravages du choléramorbus et qu'elle sémerant, sur son passage en Pologne, la contagion avec toutes ses horreurs. Il fit répéter, par ses émissaires, que l'armée russe, qui était en marche sur differents points de la Russie, a lait former l'avant-garde d'une immense coalition européenne contre la France, et que, pour subvenir aux dépenses de la campagne prochaine, la Russie écraserant d'impôts le royaume de Pologne en l'épuisant d'hommes et d'argent

Ces bruits perfides trouvèrent créance dans les classes bourgeoises et ouvrières; il y eut un cri genéral, une protestation solennelle : « Nous ne laisserons pas les Russes nous apporter le choléra! dusait-on de toutes parla Nous ne souffrirons pas qu'ils fassent la guerre à la France! Nous ne teur donnerons pas notre argent et notre sang, pour en faire un pareil usage! La Pologne se lèvera comme un seul homme!

Ce fut sous l'influence de ces passions hameuses et de ces manifestations hostiles, que les esprits se trouvaient préparés de longue main aux événements qui commencèrent dans la soirée du 29 novembre.

Ce jour-là, par un étrange contraste, la sécurité était d'autant plus complète, d'autant plus aveugle, dans toutes les régions du pouvoir gouvernant et administratif, que la journée précédente n'avait pas été sans inquiétudes. On avait dit, autour du grand-duc Constantin, que cette journée du 28 novembre amènerait certainement une tentative d'émeute; en conséquence, l'ordre de service des corps avait été changé; les postes avaient été doublés, les troupes consignées dans les casernes. Toutes ces précautions n'ayant servi qu'a prouver leur inutilité, on ne les renouvels pas le

tendemain, et la garde de la ville fut lassée à la garn son polonaise.

Cependant, plusieurs personnages attachés a la maison du grand-duc, plusieurs membres du Gouvernement, avaient été prévenus, par Zaliwski et par d'autres conjurés, de l'exécution du complot. Le général Potoçki, en recevant cette confidence, s'était écrié avec stupeur :

- Comment! est-ce aujourd'hui?

Le prince Lubecki, après un moment de réflexion, avait murmuré :

- C'est impossible!

## CLYIII

La journée fut tranquille, malgré les ailées et venues des conspirateurs qui échangeaient entre eux le mot d'ordre. Zaliwski, par exemple, redoublait d'activité, et, tourmenté d'une agitation fébrile, il se montra dans tous les endroits où il avait distribué des instructions et des conseds; il parcourut les casemes, les cafés, les dépôts d'armes et de munitions. La police ferma les yenx, ou ne prit pas garde à ces démarches suspectes.

Zahwski, ayant rencontré Wisocki, l'abonta c'un air sombre, en lui disant :

- Nous verrons, ce soir, qui de toi ou de moi sert le mieux son pays.
- Ce soir, demain, la Pologne sera libre! s'écria Wisocki avec enthousiasme. Faisons notre devoir et Dieu fera le reste 1

L'imprudence de quelques officiers de l'école des porteenseignes, faillit fa re échouer le complot. Ces jeunes gens voulurent célébrer à table la prochaine délivrance de la patrie, ils perdirent toute retenue, au milieu du vin, en chantant des airs nabonaux et en portant un toast à la mémoire de Kosciusko. Le chef de l'école accourut à leurs cas

tumultueux et se hâta de les faire conduire, a moitié ivres, aux arrêts.

Une émotion assez vive s'était manifestée depuis le matur dans l'école, où des distributions de cartouches avaient été faites par le lieutenant Schlegel; tous ou presque tous les élèves étaient affiliés à la Société secrète. On attendant le signal qui devait venir du debors.

A six heures du soir. Wisoçki, accompagné du lieutenant Schlegel et du lieutenant en retraite Drobrowolski, pénétra dans l'école, en criant d'une voix de tonnerre : « Frères, l'heure de la liberté a sonné! » Le cri de Vive la Pologne! répondit à cet appel. Les élèves étaient alors réunis dans la salte où le professeur feur fassait une leçon de tactique lis coururent prendre leurs fusits et se groupèrent autour de Wisoçki, qui leur communiqua sa fureur et son fanatisme, en leur disant que les Russes égorgeaient sans miséricorde tous les Polonais qu'ils rencontrajent sur leur chemin.

C'éta t une exécrable calomnie, car les troupes russes, retirées dans leurs quartiers, commençaient à peine à se mettre en défense et n'avaient pas même encore reçu d'ordres. On entendait dans le lointain crier aux armes, et des coups de feu isolés so succédaient par intervalles. La muit était profonde, et la ville, où les réverbères avaient été brisés, s'agitait sourdement dans les ténèbres.

Wisogki n'avait avec lui que cinq ou six de ses complices et les cent cinquante porte-enscignes maisiléja les régiments d'infanterie polonaise sortaient de leurs casernes, en silence, et prenaient position autour de l'Arsenal, qu'on voulait enlever pour donner des armes au peuple. Les officiers, qui étaient du complot, ne devaient agir, qu'à l'instant où tes casernes de la cavalerie russe seraient en feu.

Ces casemes, situées à l'extrém té de la ville, au faubourg

de Solee, touchaient à l'école des porte-caseignes; elles ctaient entources de fossés remplis d'eau, qu'on traversait sur des ponts de bois. Les conspirateurs avaient projeté de détruire ces ponts, d'enfermer ains, la cava erie dans ses quartiers et d'y mettre le feu. Mais on ne s'était pas pourvude matieres inflammables, et Wisocki essaya inutiloment d'incendier un vieux bâtiment attenant aux casemes : le signal convenu manqua done, et les étudiants, qui l'attendaient pour livrer aux flammes les maisons en bois voisines des casernes de Nowolipki, restèrent une Leure entière dans finaction et l'incertitude

On crut, dans l'intérieur de la ville, que la conspiration avorterait; mais Wisogla pouvait compter sur ses complices.

Deux porte-enseignes, Trzaskowski et Kobilganski, avaient ete designés, par le sort, le matin même, pour assassiner le cesaréviteli. Ils auraient dù se trouver à la tête de quatrevingt-dix conjures, la plupart appartenant a l'Universite; ils n'en reunirent que douze, quand l'instant fut venu d'entreprendre leur hovrible expédition. Wisocki leur donna, toutefois, l'ordre de partir, en leux disant « Allex là ou vous avez affaire pour le service le la patrie; vous me retrouverez (c), most ou vivant, a

Il n'avait avec lui que la compagnie des porte-enseignes, au lieu des deux mille hommes que le plan general d'insurrection lui accordait et qui eussent été placés sous les ordres du general Julien Sierawski, si ce genéral et les deux mille hommes se fussent trouves au rendez-vous. On assurait, pourtant, qu'ils se rassemblaient dans le bois de Lazienski.

Wisocki ne les attendit pas ; il attaqua la caserne du regiment de la garde des hulans du grand-duc, et la vivacife de cette attaque, aux cris de Vive la Pologne! jeta le desordre parmi les bulans, que n'osaient s'aventarer dans les tenes

12

bres et qui se défendment mul, quoique a l'abri des murailles de leur caserne; car ils croyaient avoir affaire à un ennemi dix fois plus nombreux, et la fusillade bien nourrie, qui portait de plusieurs côtes, sans les attendre, les entretenait dans leur erreur

Lo signal du mouvement n'était pas encore donné, cepenpendant, à l'interieur de la ville, et les régiments, qui devaient occuper les faubourgs et fermer la retraite aux troupes russes, fremissaient d'impatience, mais ne bougeaient pas Les conjures avaient, toutefois, barré les principales rues qui conduisaient a l'Arsenal. Zal wski courart çà et la comme un hon déchalué, vomissant mille invectives con re Wisogla et l'accusant de trainson. Le découragement s'emparant des officiers qui avaient révelé à leurs soldats l'objet de cette. convocation nocturne, en leur distribitant des cartonelles. Les rues regorgement de monde, de curreux surtout, et la populace ne demanduit qu'a en venir aux mains: le tocsio commençait a sonner dans quelques eghses; le combat semb ait imminent et pourtant il ne s'engageait pas, bien que les troupes russes et potonaises fussent en présence, les premières calmes et resolues, les secondes anvieuses et indecises.

Tout à coup le bruit de la mort du grand-duc circu a dans les groupes du peuple et dans les rangs des troupes. Cette nouvelle était fausse; la Providence avait permis que le cesarévitch échappôt, par misocle, à ses assassins

Les executeurs de ce lâche guet-apons, conduits par Trzaskowski et Kobalganski, arrivérent adencieusement aux griftes du palais du Belvedere; ces grahes s'ouvrirent d'elles-mèmes a leur approche, et un de leurs affides les introduisit dans le palais; ils eurent à penne bes ûn de celbuter deux ou trois sentinelles, pour acris er jusqu'à l'appartement du grand-chie.

Le cesarévitch avait été souffrant toute la journee Depuis une heure, il s'était rebré dans son cabinet pour y preache quelque repos; il avait quitte son uniforme et s'était couche, en robe de chambre, sur un sopha, ou il dormait profondement, lorsqu'il fut éveille en sursant par un grand bruil de pas et de voix; c'étaient les conjures qui, se dirigeant vers l'endroit où ils devaient le trouver, avaient aperçu le vice-président Lubowidzki, chef de la police urbaine, et le poursuivaient, de salle en salle, avec des cris de mort

Inhowidzki venait justeme it annoncer au grand-duc l'insurrection qui se préparait, of lui demander des ordres quand il se vit reconnu et serré de pres par les conspirateurs, il se jeta dans un couloir sur lequel s'ouvrait le cabinet de Constantin, et, criant l'une voix relentissante : « Monseigneur, sauvez-vous! On vient vous assass per! » il eut la presence d'esprit de pouseer la porte entr'ouverte de ce eu binet. Quant a lui, satisfait l'avoir-sauve son maître, il continua de s'enfair jusqu'au bout du couloir, où il tomba perce de Jouze coups de baïonnette.

Le fidèle valet de chambre du grand-due, Kochanewski, lequel ne le quata t ni jour vi mait, était accourt assez a temps pour fermer à double tour la porte du calunet, porte massive doublée de fer, et gornie de servires et de verroux, que les conjures essayerent en vain d'enfoncer à comps de crosse de fus.l.

Le grand-due, qui avait er tendu les errs de Lubowatzk, se métant a ceux des assassins, étattolors en prote à un trouble à une angoisse inexprimables ; il répétant, en gemissant a Allons au secours de la princesse! » Et quoque son va es de chambre luc affirmat que la princesse de Lowiez ne contait aucun danger, il voulant absolument se rendre aupres d'effe; mais enfin il enangen d'idec en se disant que sa



presence chez elle pourrait la mettre en peril elle-même

Les conspirateurs, évalles, impatients de saisir œur victime, s'efforçaient de pénétrer jusqu'à lui en brisant la porte. Il ne voulut pas perdre des moments précioux à revêtir son uniforme; il prit seulement son apre et ses pistolets, et descendit, par une issue derobée, dont lui seul avait le secret, dans les souterrains qui aboutissaient aux casernes, et qui pouvaient le conduire en sûrete dans la campagne.

Les quatorze bourreaux qui avaient jure de tuer le grandduc le cherchaient en vain dans tous les roins du palais, avec d'horribles vocaferations. On leur dit qu'il s'était réfugie sans doute chez la princesse de Lowiez, dont ils avaient respecté les apparlements.

La princesse s'y trouvait enfermée avec les femmes de sa maison, qui l'avaient empéchée de se precipi er au mil eu des assassins, et qui veillaient autour d'elle. Prosternée devant son prie-Dieu, tout en larmes et desolée, el e suppliait le ciel de conserver les jours de son mari, qu'elle appelait en songlotant.

Les conjurés curent pare de cette douleur qu'ils avaient faite, et n'osérent pas violer la retraite de leur noble et malheureuse compatriote. Ils continuèrent, toutefois, leurs recherches dans le palais et dans les jardins, sans découvrir l'entrée du souterrain ou le cesarévilch s'était refugie.

La fusillade engagée par les porte-enseignes contre les casernes de la cavalerio russe appelait au combat Trzaskovski et Kobilganski avec leurs douze complices. En sortant du Belvédere, ils rencontrerent dans la cour d'honneur le général Gendre, qui cherchait aussi le grand-duc pour le condure au miheu de ses troupes.

Gendre fut reconnu et nomme : en se voyant seul et sans defense vis-a-vis de ces furieux, il ent la presence d'espri-

Google

de s'écrier : « Je suis le général du jour! » car il sayant que les insurgés attendaient un géneral qui n'avait pas encore para. « Livre-nous donc Constantin! » lui crisit-on en le poursuivant. Le général n'avait pas même eu le temps de tirer son épée : un étadiant, nommé Kupniewski, le perça de part en part d'un coup de baïonnette

- En hien¹ le grand-duc est-il mort² demanda Wisoçki, e i voyant reparaître les quatorze conjurés qui revenaient du Belyedère.
- Il nous a échappé, répondit kobilganski; mais nous a lous le retrouver là-bas, au milieu des Russes, et cette fois, il ne nous échappera pas.
- Misérables <sup>1</sup> réprit Wisocki avec rage vous en répondrez sur votre tête! Je vous ferai tous fusifier!

Les hutans lu grand-one etaient sortis en desordre de teurs quartiers, les mis a pied, les antres a cheval, n'étant pas commandes par leurs officiers, qui se trouvaient la plupart absents; mais quan l'une partie lu regiment fut réunie sur la place, ils se murant en devoir de reponsser bravement l'attaque imprévue qui avait produit parmi eux un moment de stupeur et d'indécision

Wisoçki comprit qu'il ne pouvait s'emparer des caseroes de la cavalerie russe, ni tenir tête à des forces vingt fois supérieures aux siennes; il ral.ia ses compagnons et les entraina vers la ville, en traversant les casernes de Radziwil Peu s'en fallut que tous les porte-enseignes ne fussent faits prisonnière à la fois par le régiment de currassière de Podulie; mais ils rencontrerent par bordeur les étud ants, qui, nu nombre de deux mille, s'etaient rassembles dans le bois de Lazienski, et qui pénétraient de vive force dans Varsovie ou le peuple était dejà soulevé, a l'excitation de Navier Brontkowski et d'Anastase Danin.

Wisoęki, dont la bande grossissait a chaque instant, rencontra sur son chemin plusieurs généraux russes et polonais qui revenaient du Belvédere, fort troubles de n'avoir pu rejoindre le césorévitch et de ma uquer d'ordres. Le cadavre du général Gendre et la mare de sang où était tombé Laxividzki, percè de douze coups de baïonnette, les avaient pourtant avertis de ce qu'ils avaient à craindre pour euxmêmes. Wisoçki ne les eut pas plutôt reconnus, qu'il les laissa on fit massacrer sous ses yeux

Le géneral Hauke, ministre de la guerre, et son chef d'etat-major le colonel Micciszewski, les généraux Nowicki et Trembiski périrent ainsi assassinés. Trembiski avait des amis parmi les conjurés, qui lui cruzient.

- Genéral, mettez-vous à notre tête!
- Mon honneur me le défend? repondit-il, en offrant sa poitrine aux coups des assassus.

Le gouverneur de la ville, Lowicki, dont la mort avait eté jurée d'avance, eut le bouheur d'échapper aux egorgeurs, grâce à la vitesse de son cheval, sans être atteint par une grêle de balles qui tuèrent ou blesserent a plupart des personnes de son escorte.

Lorsque Wisoçki se trouva en prisence de Zahwski, derrière le jardin Krasinski, il y ent entre eux un échange des plus violentes récriminations, à ce point qu'ils avaient m's l'epéc à la main l'un contre l'autre.

- Voilà une heure que ces braves gons a tendont le s gna ! disait Zaliwaki, en désignant les compagnies du 5º régiment de grenadiers, qu'il avait au tour de lu rangées en bataille
- Le signal a manque, faute de matières combustibles, réplique Wisoçki; mais si yous n'avez pas vu les flammes d'un incendie, vous avez entendu le brujt de la fusillade?

Gougle

Sara A Na

- Eli bien! repartit dédaigneusement Zaliwski, qu'as-tu fait du césarévitch? qu'as-tu fait de la cavalerie russe?
- --- Nous n'étions pas en force pour lutter plus tongtemps avec deux mille hommes de cavalerie, reprit tristement W -soçki. J'ai préféré venir moi-même donner lei le signal.
- Tiens, regarde! intercompit Zaliwski, en lui montrant le fen qui se déclarait dans plusieurs maisons en bois voisenes de l'Arsenai. Ce signa, c'est moi qui l'ai donné, et voici l'heure de vaincre ou de mourir. Mais tu ne me dis pas ce qu'est devenu le grand-duc?
- Il est devant nous, à la tête des troupes russes! repondit fierement Wisoçki. En avant! mes ames!

On disait, en effet, que le césaréviten avait sous ses ordres trois regiments de cavalerie russe, e régiment de la garde polonaise et plusieurs régiments d'infanterie. Ces troupes, il est vrai, étaient maîtresses de plusieurs quarters de la ville, et elles avaient occupé d'élèrentes rucs, de manière à intercepter les communications des insurgés; mais le grand-due ne se trouvait pas au mineu d'elles et l'on ne savait pas ce qu'il était devenu. Le bruit se répandit même qu'il avait peri, et que son corps avait été jeté dans la Vistule.

Ses troupes fideles, ammées du meilleur esprit et déterminées à resister a outrance, n'osaient cependant rien entreprendre, fai le d'ordres; la plupart de teurs officiers et de leurs généranx avaient été acrèles et relenus en otage par les conjurés

L'insurrection, qui n'avait pas encore d'autres chefs que Zaliwski, Wisocki et leurs principaux complices, se propageait ainsi au hasaid, sans plan et sans direction.

Zahwski avait fait barricader les rues qui conduisaient à l'Arsonal; il repoussa un régiment de la garde russe, qui essayant de le debusquer de sa position, et en même temps, Wisoçki, avec ses porte-enseignes, auxquels s'etait joint un bataillen polonais du 4° de ligne, chargeant a la haionnette un autre corps russe qui se portait sur l'Arsenal.

Là devait être le centre de la lutte. Le peuple affinant de toutes parts et demandant des armes, aux cris de Mort aux Russes! et de Vive la Pologne!

Zahwski, qui venait entin de décider le général Stanislas Potocki à prendre le commandement des troupes insurgées, les lança contre l'Arsenal, quoiqu'elles ne fussent pas encore très-nombrenses. L'attaque fut néanmoins très-vigoureuse, et l'Arsenal ne tarda pas à être emporté, malgré l'opir lâtre résistance de ses défenseurs : la trahison en avait ouvert la porte aux conjurés. On distribua au peuple trente m'île fusils qui s'y trouvaient, et dont une partie fut brisée, mise hors de service ou égarce. On fit aussi un tel gaspitlage des munitions, que les combattants se seraient vus sans cartouches, si le combat eût duré plus longtemps.

Les conspirateurs continuaient a égorger les victimes qu'ils avaient inscrites sur leur liste de proscription : le général Blumer, à qui l'on reprochait d'avoir siégé dans les conseils de guerre du cesarévitch, fut frappé de dix-huit balles, au moment où il allait rejoindre les troupes russes ; le général Pementrzowski eut le même sort, pour les mêmes motifs ; le colonel Sass, qui s'était fait plus d'amis que d'ennemis en servant le grand due avec autant d'intelligence que de dévouement, fut trouvé mort, dans une rue déserte, la poitrine ouverte de trois coups de poignard.

Enfin, Stanislas Potocki reçut bientôt la punition de «a faiblesse ou de sa perfidie : on l'accusait hautement d'avoir envoyé au césarévitch plusieurs compagnies de la garmison, que leurs officiers lui amenaient pour seconder le



mouvement; il se vit entouré tout à coup, insulté, maltraité et enfin crible de coups de baïonnette. Il survéeut à ses blessures pendant quelques heures et il répétait sans cesse, en agomsant « Ah! qu'il est affreux de mourir de la main de ses compatriotes! »

Une partie seulement des troupes polonaises, les grenadiers de la garde, toute la hatterie d'artillerie à cheval, tout le bataillon des sapeurs et beaucoup d'officiers et de soldats isolés, appartenant à tous les corps, avaient secondéles conspirateurs, avec enthousiasme; mais toutes les troupes polonaises ne s'étaient pas déclarées pour l'insurrection; les généraux polonais, dont plusieurs payèrent de leur vie ce dernier effort de fidélité militaire, essayaient e core de faire rentrer dans le devoir l'armée et le peuple, en les conjurant de renoncer a une folle entreprise, en les menaçant du châtiment des lois et de la colère du tzar; le régiment de la garde polonaise, commande par le général Zimirski, resta d'abord l'arme au bras, immobile, neutro et peut-être indécis; puis il alla se réunir aux troupes russes.

L'a bataillon de chasseurs de cette garde polonaise, sous les ordres du général Krzyanowski, avait occupé le faubourg de Cracovie, la cour de Saxe et le quartier de Nowy-Swiat; il arrêta jusqu'au lendemain les insurgés auxquels s'était joint le bataillon des chasseurs.

Apres le meurire du général Potocki. Zaliwski s'était vir forcé de prendre le commandement de l'insurrection, a défaut d'un général, qui consentit à se prononcer pour la révolte et la trahison. Il s'empara de la Banque et la fit garder par les hourgeois; il ouvrit les prisons et ilonna des armes a tous les détenus qui en sortirent.

Ce furent ces misérables, assassins, voleurs et autres, qui

Google

UND I LEAD

se mirent à piller les boutiques et les maisons, en se hyrant à mille excès abonicables.

La bataille n'était serieusement engagée nul e part; les troupes du Gouvernement et celles qui avaient pris part, pour les rebelles se trouvaient en présence, on du moins à peu de distance les unes des antres sur différents points de la vil e. On échangeait, au hasard, des coups de fasil, quala plupart n'attenguaient personne une obscurité profonde régnait dans toutes les rues et ne permettait pas d'apprécier les progres que pouvait faire l'attaque ou la defense. Le toesin sonnait sans interruption, et les eris des combattants couvraient par intervalles le fracas de la fusillade.

Vors une heure du matin, les troupes russes et polonaises qui étaient restées fideles à leur devour et qui avaient agi, pour ainsi dire, sous leur propre inspiration, reçurent enfit. l'ordre d'abandon ier successivement leurs positions et de se rallier aux portes de Varsovie.

On ne desait pas encore ce qu'etait dever i le césarévitch.





## CLEX

Ce malteureux prince, après avoir durant pluaieurs houres erré dans les ténèbres à travers le dédale des souterrains, où il était descendu avec son valet de chambre Kochanowski, avait fini par se retrouver dans les casemes de la cavalerie russe à Solec. Il se hâta d'en sortir, sen les voyant desertes, et craignant de tomber entre les mains desassassins, il prefèra s'écarter des endroits lubries et attentre au milieu des champs le seconts que son valet de chambre était allé chercher.

Il prétait l'oredle à tous les bruits qui pouvaient lui aunoncer un danger immédiat; il écoutait avec anviété dans le lointain le tumulte confris de l'insurrection, qui se mélait à de frequentes décharges de mousqueterie et d'artiflerie

Tout à coup, il aperçoit un homme qui l'observe et qui semble s'approcher avec de mauvaises intentions. Le grand-duc Constantin oublie qu'il n'a pas d'armes, qu'il est à peine vêtu et qu'il ne pout espérer aucune assistance. La tête une, enveloppé dans les plus de sa robe de chambre, il n'hésite pas à marcher droit à cet inconnu, qu'il interpelle d'une voix forte et impérieuse.

- Alt! Monscigneur, est-il possible que ce soit vons que





je retrouve ier! Iui repond une voix qu'il reconnatt pour cello de M. Schaudt, consul de Prusse.

- Béai soit Dieu qui vous amène pour me venir en side, mon cher Monsieur Schmidt! replique le cosarévilch, avec un élan de surprise et de joie.
- Votre Altesse Impériale est vivante, dit le consul; nous avions grant un grand malheur! Rien n'est pordu encore, et quand Voire Alfesse Impériale sera au mineu de ses troupes...
- --- Mais je no sais pas ce qui s'est passé Preprend le césare-v.tch. Des assassins ont envahi le Belvédere, et c'est par miracle que j'ai pu échapper à leurs coups. On se bat, ce me somble, dans la ville : est-ce le peuple qui se soulève?
- C'est le peuple sans doute, répond le consult mais une partie de la garnison des troupes polonaises s'est jointe an peuble....
- Co sont mes med oures troupes, dit le grand-duc en soupirant. Je comprends tout maintenant : la garnison polonaise en est venue aux mains avec la garnison russe? Dix mille hommes d'un côté, sept mille de l'autre. L'ayantage doit rester aux Polonais...
- Monseigneur, s'écrie M. Schmidt, vous n'êtes pas ici en súreté; je vous demande la permission de vous conduire chez de braves gens qui yous donneront l'hospitalité, sans vous connaître. Il faut, d'ailleurs, envoyer une dépêthe a l'empereur de Russie, au roi de Prusse...
- Quelle sera la fureur de mon frere Nicolas contre ces endiab es Polonais! disart à demi-voix Constantin en se narlant à lui-même. Il faudra bien les faire rentrer dans le devoir ! Et la princesse de Lowicz ! intercompit-il tout à coupen manifestant une violente inquietade. Est-on sôr qu'il ne lui soit non arrivé? Sa je pouvais être rassuré à ce sujet, je

prendrais mon parti du reste! .. Monsieur Schmidt, n'est-ce pas elle qui vous a envoyé vers moi?

- Que Votre Altesse Impéria e se tranquillise, reparut le consul : la princesse est venérée, adorée de tout le monde ; il n'y a pas lieu de s'inquicter... Vous la reverrez, Monseigneur, vous allez la revoir!
- M. Schmidt s'était dirigé vers un groupe de maisons qui formaient une sorte de colonie allemande composée d'ouvriers; le césarévitch l'avaitsuivi machinalement. M. Schmidt n'eut qu'à se nommer: le porte où il avait frappé s'ouvrit pour le recevoir, ainsi que son mystérieux compagnon. La famille qui habitait cette maison était sur pied, dans les transes et dans l'attente.
- l'amène avec moi, dit-il en entrant, un de mes amis, un seigneur russe qui a éte surpris au milieu de son sommeil par une bande d'insurgés et qui s'est vu forcé de s'enfuir dans cet l'état...
- Nous trouverons bien des habits pour Monsieur le comte, objecta une vieille femme en se faisant l'interprête des sentiments de sa famille. Monsieur le comte devrait le plus vite possible changer de vêtements; car les Polonais sont déjà venus et ils pourraient revenir.

Le césaréviteli s'était laisse tomber sur une choise ou il restait accablé, sans avoir l'air de voir et d'entendre ce qui se passait autour de lui : la douleur morale avait brisé son énergie.

- Monsieur Schmidt, dit-il d'un accent plaintif, je vous conjure de savoir des nouvelles de la princesse de Lowicz?
- Oh! cette bonne princesse répéta la vieille Allemande qui avait accueilli M. Schmidt. Elle est en sûreté; quoi qu'il arrive, or ne lui ôtera pas un cheveu de la tête. Mais on raconte que le grand-duc a été tué.



- Dieu merci! non! interrompit vivement le consul, qui côt voulu imposer s'ienco à cette langue naive et indiscrete. Le grand-duc est maintenant s'ia tête de ses troupes, et j'espère que les Russes auront l'avantage sur les rebelles polonais...
- Vous pourriez bien vous tromper, Morsieur Schmidt 1 t it brusquement Constantin, qu'ine put pas se contemir; les Russes sont braves et fidèles, mais les troupes polonaises sont les meilleures troupes de l'Empire, et rien ne resistera. J'en réponds, aux soldats que le césarévitch a formés.
- Alors, à votre avis, la revolution aurait le dessis : répliqua le chef de la famille allemande. Nous ne sommes pas de ce pays-ci, et ces choses-là ne nous regardent pas Mais si le cesarevitch n'est pas mort, comme on nous l'avait affirmé, les Polonais auront grand besoin que la princesse de Lowiez interende pour eux aupres de l'empereur Nicolas.
- M. Schmidt avait à grand'peine obtenu ce qu'il lui fallait pour écrire, et il avait écrit, sur des chiffons de papier, deux courtes dépèches, l'une a licesse à l'ambassade prussienne à Saint Petersbourg, l'autre au gouverneur de la ville de Posen. Le grand-due avait refuse d'écrire lui-nôme on d'envoyer une depèche particuliere à l'empereur Nicelas.
- Qui sait, disait-il tout bas a M. Sel miet, comment les affaires tourneront d'aci à demair? C'est une emeute forma-dable, sans doute; ce ne sera, se l'espere, qu'un feu de paille; je vois la main des Societes secretes, mais cette main là n'a pas de corps.
- M. Schmidt, ayant cachete ses deux depéches, les remit toutes deux au même courrier, à un jeune Atlemand, qui ne devait pas al cr au dela de Poser et qui s'engageart a y être rendu, à mons d'accident en d'obstav e impreva, dans la journée du le décembre.

Le césarévitch, ne sachant rien encore des evénements qui s'étaient passés à Varsovie, n'avait pas voulu écrire à l'empereur, avant de les avoir étudiés et apprécies.

Son valet de chambre revint alors avec les gens de sa maison et plusieurs de ses aides de camp, qui un amenaient une escorte suffisante pour sa sûreté. Des que le grand-duc se retrouva en uniforme ou milien de ses troupes, il envoya chercher la princesse de Lowiez, qui n'avait pas quitté le palais du Belvédère, et dont la presence seule avait écarte de ce palais toute nouvelle tentative d'agression et de violence.

La princesse n'espérait plus le revoir; elle l'avait pleure comme mort; elle ue fut rassurée, qu'en se jetant dans ses brus, avec des larmes et des sanglots :

— Monseigneur, lui disait-elle, pardonnez-moi d'être Polonaise! Dieu soit bent! le Ciel n'a pas permis que vous fussiez immolé de la main de mes compatriotes!

Ne l'affige pas amsi, répondait le grand-duc, touche de la douleur de sa femme, ne te fais pas de mai, ne pleure pas, ma luen-aimée Jeunne! Les misérables qui ont voult m'assassmen n'étaient probablement pas des Polonais!

Il approuva pleinement les instructions que la princesse avait fait donner, en son absence, aux chefs de corps qui demandaient des ordres : elle leur avait recommandé de rester sur la defensive, de reponsser sculement les attaques, et de ne pas engager dans la ville un combat général, afin d'ôter tout prétexte a une calonnie qui n'avait trouvé que trop de créance dans le peuple, et qui accusai, les Russes de faire main basse sur les habitants de Varsovie. Le césament, hapont avec horreur l'assessmat, le massacre de ses plus fideles serviteurs, des generaux polonais qui avaient preferé mourir plutôt que de tralau leurs serments. Il les

bent du fond de sa pensée, et des larmes roulerent dans ses yeux Quant aux generaux russes, Essokoff, Lange, Kichter, Engelmann et Krywkoff, etc., surpris et arrêtes violemment dans les rues de Varsovie, leur vie du moins avait été épargnée, et ils étaient prisonniers, a nsi que les colonels Gresse et Ignatieff et l'aide de camp de l'empereur, Buturlin

trat un conseil de guerre avec quelques généraux, qui s'accoraciont à dire que rien n'était perdu et qu'il ne faudrait qu'un combat de quelques heures pour mettre à la raison les usurgés; mais il se refusa peremptoirement a prendre l'offensive contre le peuple, et, sourd à toute espèce de représentation, il repétait sans cesse invariablement : « Je ne veux pas me mèler de cette querelle polonaise. »

En conséquence, afin de m eux prouver que les hostintes ne venaient que de la part des rebelles, il jugea convenable d'évacuer Varsovie.

L'évacuation commença sur-le-champ, et les troupes restées fideles à leur drapeau reçurent l'ordre de se railier, aux portes de la ville, sans entreprendre aucun mouvement agressif Cet ordre fut ponctuellement executé par les régiments auxquels il parvint, et qui durent se frayer un passage, presque sans coup ferir, à travers des masses d'insurgés qu'encourageait cotte attitude passive et pacifique :

— Bravo! s'écria le grand-duc, en apprenant que le régiment polonais des chasseurs à cheval de la garde n'avait pas cessé de donner des preuves de son zèle, de son dé vouement et de sa bravoure : j'étais bien sàr que je pouvais compter sur mes bons soldats polonais!

Vers deux heures du matm, la ville presque tout entière était au pouvoir de l'insurrection, sauf deux ou trois post



tions que les troupes russes et polonaises, dévouées au grand-duc, occupérent jusqu'au lendemain, sans combattre, sans pactiser avec les rebelles et sans vouloir rendre leurs armes. Le reste de la nuit se passa dans les transes et dans le plus afreux désordre.

Des décharges de mousqueterie et d'artillerie retentessaient par intervailes, comme si la lutte cht continué sur differents points; les officiers et les porte-enseignes parcouraient les rues, à cheval, brandissant leurs sabres et poussant des cris de guerre; Bronikowski et Wisocki, à la tête de deux groupes de conspirateurs, provoquaient le peuple a s'armer, en annonçant que le césarévitch attaquerait au point du jour la capitale.

Des bandes de malfaiteurs se portaænt, avec des torches, dans les quartiers où on leur avait désigné les demeures des bauts fonctionnaires et des familles attachees au gouvernement russe plusieurs maisons furent saccagées, pillées, brûlées; il y eut des meurires et des cruautés horribles. Par bonheur, la garde nationale s'orgamisait d'elle-même, et les habitants honnètes s'entendirent apontanément pour réprimer ces actes odieux

Des minut, Zauwski s'était présenté audecieusement chez le prince Lubecki, ministre des finances, et l'avait somme, au nom des conspirateurs, de convoquer à l'instant le Conseil d'administration, d'en expulser les membres qui refuseraient leur concours à la révolution, de les remplacer par des hommes ayant les sympathies et la confiance du pays, et de donner un chef à l'armée polonaise. Zaliwski osa lui dire que ses pas et ses actes seraient surveil és, et que, s'il trabissait le parti de la révolution, s'il essayait de rejoindre le césarévitch et de prêter un appui quelconque aux ennemis de la patrie, il le payerait de sa vie

13

— Tu es notre complice, lui dit-il avec impudence, nous avons compté si ritor. Malheur à toi, si tu nous sers mal ou si tu refuses de nous servir!

La situation du prince Lubecki etai, des plus delica es il re init le Conseil d'administration, qui resta en séance pendant toute la nuit. Le général Chlopicki, un de ces braves généraux polonais qui s'étaient formés à l'ecole de Napoléon dans les grandes guerres de son regne, avait éte signalé par les conspirateurs comme le chef le plus capable de diriger le mouvement national; il était designé, d'aif leurs, au choix de tous, par son caractère honorable, par ses talents militaires et par sa popularité. Le Conseil d'administration, qui continuait d'exercer ses pouvoirs au nom de l'empéreur et roi, se rendit à l'opunon de Lubecki et reconcut que le genéral Chlopicki était peut-être le séul homme qui fût en état d'arrêtei l'insurrection et de rétablir l'ordre.

On le lit chercher partout et un out beaucoup de peine a decouver sa retraite. Il repondit d'abord aux offres qui lui avaient été faites directement par Zaliwski et ses complices . « Je n'accepterai jama s aucono a itorité, de la part des rebelles. » Mais il se re àcha de cette résolution, quand il fut avice par le Conseil d'administration à prendre le commandement de l'accare. Après quelques liesa ations nouvelles, dont les prieres et les avis du prince Lubecki avaient culia thomphe, il premat de venir bientôt se mettre à la tête des troupes insurgées et du peuple en armes.

Le prince Lubecki avait fait comprendre à ses cellegues, qu'ils devaient mainleuir le gouvernement du grand-duc, en faisant des concessions apparentes à l'insurrection. Le Conseil avait donc nominé un des plus dignes citivens, le vieux Wengrzecki, president de la naumerpairte, et remis le



commandement provisoire de l'armée au général Paç, en l'absence de Chlopicki, qui ne s'était pas encore montré. Tout le monde sembla t convaineu que le grand due Constantin, qui avait autour de lui sept ou huit mille hommes de ses meilleures troupes, n'était sorti de l'arsovie et n'avait attenda le jour, que pour mieux réduire la rébeliion, en rentrant de vive force dans la ville ou en l'obligeant, par un Hocus, à faire sa sommission

La journée du 30 novembre n'amena pas la reprise des lostilites. Le grand-duc garda ses positions aux portes de Varsovie et se fint sur la defensivé, quoiqu'il eût sous la main tous les regiments russes des gardes de Lithuanie et de Wolhynse, et treize régiments d'infanterio du la garde poionaise, avec toute la cavalerie et toute l'artillerie à pied de cette garde, qui avait déjà fait preuve de fide ité

On pretend que le prince Lubechi avait supplie le cesarévitch de ne pas agir, en lui faisant espérer que le gouvernement de l'empereur serait maintenu et la révolution enrayée. Il est plus probable que le grand-dur, qui repetant a tout propos : Abstenous-nous, ne voulut pas exiger des troupes polonaises qui lui restaient fidèles le douloureux sicrifice de leurs sentiments de patriotisme, en les condamnant à combattre leurs compatrioles. Il avait cerit à l'empereur Nicolas, pour lui demander d'user d'indulgence à l'égard des Polonais, qui n'étaient qu'egares par de perfides manœuvres du parti révolutionnaire et qui reconnaîtraient bientôt leurs torts en implorant son pardon.

Ce n'était pas là cependant la marche que prenaient les évenemen s. Toute l'adresse, toute la prévoyance du prince Lubecki, avaient été mises en échec par les conspirateurs, qui étaient maîtres absolus dans Varsevie. Le Conseil d'administration, se sentant deborde et dominé par la volonte



nrésistible du peuple, invita, au nom de S. M. l'empereur Nicolas I'r, roi de Pologne, plusieurs sénateurs, que leur opposition au Gouvernement avait rendus populaires, à prendre part a la direction des affaires de l'État. C'étaient le prance Adam Czartoryski, le prince Michel Radziwil, le comte Louis Paç, Michel Cochanowski, etc.

Leur entrée en fonctions fut accompagnée de cette proclamation, rédigée par le prince Lubecki et signée par les nouveaux membres du pouvoir exécutif sous la présidence du comte Valentin Sobolewski :

## " POLONAIS,

« Les évenements aussi tristes qu'inattendus d'hier sonet de la nuit dernière ont engagé le Gouvernement suprême à s'adjoindre de nouveaux membres distingués par de nombreux services età vous adresser une proclamation. S. A. J. le grand-duc Constantin a defendu toute intervention ultimeure aux militaires russes. Les Polonais souls doivent. rémur les esprits divises de leurs concitoyens, mais le Polonais ne doit pas souiller sa main du sang de ses frères. Vous voudrez aussi ne pas donner au monde le triste spectacle de la guerre civile. La modération peut seu e éloigner de vous les maux qui vous menacent. Rentrez dans l'ordre, dans le repos, et puissent toutes les agitations cesser avec la mut fatale qui les a couvertes de son voile! Ponsez à l'avenir, et à votre patrie si malheureuse; éloignez tout ce qui pourrait en compromettre l'existence C'est à nous de rempir nos devoirs, en mantenant la súrete publique, les lois et les libertes constitutionnelles attribuées au pays

" Yarsovic, 30 novembre 1830, o

Ce n'est qu'a la suite de cette proclamation, que le géne-

Google

ral Chlopicki, qui n'avait pas encore consenti à reparaître, accepta le commandement en chef de l'armée po onaise et en prit possession aux applaudissements enthousiastes de toute la population varsovienne.

Le nouveau Conseil d'administration, à peine installé, avait cédé aux instigations du prince Lubecki, et s'était occupé d'opérer un rapprochement, qu'il jugeait utile et politique, entre le césarévitch et la cause nationale; on en venait à des concessions réc proques, et le grand-duc offrait de se faire auprès du trair l'intermédiaire officieux, l'interpréte bienveillant des vœux de la Pologne. Le prince Lubecki, qui avait imaginé ce système de transaction amiable et qui travaillait courageusement à le faire triompher, au risque de s'exposer oux vengeances des factieux, disnit hautement « qu'il fallait arranger les affaires, de marière à ce que Nicolas, roi constitutionnel de Pologne, fit la guerre à Nicolas, autocrate de Russie. » On ne lui laissa pas le temps d'attemère son but.

Les conspirateurs, le lendemain même de l'insurrection, avaient ouvert un club patriotique qui était assez fort pour paralyser l'action du gouvernement régulier. Ce club decréta que le nouveau Conseil d'administration était composé de traîtres vendus à l'empereur Nicolas, et sous la pression de ce vote révolutionnaire, le Conseil dut alors s'épurer luimème, en rejetant quelques-uns de ses anciens membres les plus compromis, et il nomma un Comité exécutif, qui comptait parmi ses membres le castellan Dembrowski et les nonces Joachim Lelewei, Lad slas Ostrowski et Gustave Malachowski. C'étaient eux, Lelewel surtout, qui avaient donné le mot d'ordre au club patriotique, qu'ils faisaient mouvoir a leur gré comme un puissant levier de revolution.

Lubecki ent encore l'adresse de se maintenir à son poste

et de conserver même son crédit. Il s'en servit, avec une habiteté et un courage extraordinaires, pour lutter prosque seul contre le déchaînement des passions populaires; il aimait véritablement son pays et il voulait le sauver, en restant fidele à ses serments au tzar. Il ne réussit pas à reconcilier la Pologne avec le cesarevitch et l'empereur.

Dans l'espace de vingt-quatre heures, la Pologne tout entière s'était soule vée et avait accepté avec un enthousiasme avengle les faits accomplis de l'insurrection de Varsovie; tous les corps de l'armée polonaise dissemnés dans les provinces arboraient la cocarde blanche, et le vieux drapeau national avait remplacé le drapeau cusse, qui ne flottait plus que sur quelques forterésses.

La position du grand-duc Constantia devenait de plus en plus critique; il ne pouvait espérer d'obtenir, par le moyer du Conseil d'administration, une transaction aventagense et honorable avec les chefs de la revolte, il ne pouvait pas davantage faire le siège de la ville et enfamer des operations militaires contre une armée qui grossissait d'heure en heure, contre une population exaltee qui ne demandait qu'a en venir aux mains avec les Russes. Bien plus, Constantin, en s'obstinant a garder ses positions aux portes de la capitale, courait risque de se voir, d'un jour à l'autre, forcé Je se rendre prisonaier de guerre avec les troupes qu'il avait encere sous son commandement.

Les troupes, qui hivouaquaient, sans tentes et sans abri, par un froid de dix degrés, depuis leur sort e de Varsovie, avaient eu à soufirir cruellement de la faim et de millo privations; elles commençaient à être entoucées et menacées par des bandes de partisans répandus dans la campagne. Les troupes russes, quoique accablées de fatigue, ctaient calmes et résignées; mais les troupes polonaises, parmi lesquelles



UNIVERSIT

fermentait dess un levam d'insubordination, n'obcissaient plus à leurs chefs et n'eussent opposé aucune résistance à leurs compatrioles, si ceux-ci avaient ose attaquer le grand duc dans son camp.

Cette attaque, les conspirateurs, les meneurs de la révolution la réciamaient à grands cris, et le genéral Chlopicki avait beaucoup de poinc à reteaur l'ardeur des étudiants de l'Université, qui s'étaient formes en legion d'honneur et qui brûlaient de combattre

Lubecki fit savoir secrètement au cesarévitch, qu'une expédition s'organisait pour le surprendre peudant la nuit et que ses troupes polonaises, sur fesquelles il croyait devoir compter, ne tarderaient pas à l'abandonner; il lui conseil-lait donc de prévenir cette défection, en les renvoyant à Varsovie. Le grand-duc avait, en conséquence, invité le Conseil administratif à lui faire connaître quels étaient les vœux du peuple polonais, afin qu'il pût les transmettre à l'empereur et les appuyer au besoin.

Le Conseil administratif, qui n'avait pas encore cesse d'exercer ses pouvoirs au nom du roi de Pologne, s'empressa de répondre à ces ouvertires pacifiques. Molheureusement, la céputation qu'il envoya au grand-due se composait de quatre de ses membres qui n'étatent pas animés du même esprit de conciliation et de sagesse, les princes Adam Czartoryski et Lubecki se italent leur impulssance vis à-vis de Ladislas Ostrowski et de Lelewel, qu'on leur avait adjoints, comme pour les surveiller.

Les quatre délégnés étaient chargés d'une mission bien pemble et brendélicate : ils vonaient déclarer au grand-duc, que la Pologne insurgée osait dieter des conditions à son souverain; elle consentait à se replacer sous le protectora, du trar, si on lui rendait la Constitution que l'empereur A exan-





dre lui avait dennée, si on supprimait l'acte additionnel de cette Constitution, si on lui restituant les anciennes provinces polonaises, la Lithuanie, la Wolnynie, etc., incorporées à la Russie depuis le Partage de 1774, et si l'empereur effaçait le trace des derniers événements par une amnistie complète et irrévocable.

Dans la soirée du 2 décembre, Constantin reçut les quatre délégués, à son quartier-général, qu'il avait transporté, le matin même, dans le village de Wirzba, à un mille de Varsovie. Il n'avait pas attendu l'arrivée de cette députation, pour donner l'ordre aux généraux Kurnatowski, Zimirski et Krasinski, de ramener le lendemain à Varsovie leurs régiments déliés du serment de fidélité.

Le césatévitch sit aux envoyés un accueil poir, mais froid et sévère. La princesse de Lowicz avant voulu assister à cette conférence, qui ne dura pas moins de cinq heures. Ce fut sa présence sans doute qui empêcha plus d'une sois le grand-duc, poussé à hout, de se livrer à un accès de colère et de rompre toute négociation, pour en appeler au sort des armes.

Un regard de la princesse et quelquefois un seul mot sorti de sa bouche imposaient le respect aux envoyés polonais, la prudence et la modération au césarévitch. Jamais son influence et son autorité ne furent plus bienfaisantes que dans ce périlleux entretien

Le césare vitch eut la patience d'écouter, sans emportement, les étranges conditions que la Pologne prétendait imposer à son roi, avant de rentrer dans le devoir. Il laissa parler longuement les orateurs, Lelewel surtout, qui traita la question comme une question d'histoire et d'économie politique. Il évita de s'engager dans une discussion théorique et il répondit avec calme, avec indifférence, qu'il n'a-



vait pas le droit de formuler même un avis à l'égard des vœux exprimés au nom de la nation polonaise :

— L'empereur est le maître, ajouta-t-il; je ne suis ici que le premier de ses sujets. L'empereur décidera, en temps et lieu, seloa sa volonté suprême.

Lelewel insistant, d'une manière peu décente, pour que le grand-duc se prononçat personnellement en faveur de la réunion des anciennes provinces polonaises au royaume de Pologne.

- Monsieur, lui dit brusquement Constantin, j'aurais pu partager votre avis et approuver vos raisons antérieurement aux funestes événements du 29 novembre. Aujourd'hui, je dois, je veux rester neutre et ne plus m'occuper de la Pologne, que pour lui faire trouver grâce devant l'empereur.
- Nous ne demandons pas de grâce! s'écria brutalement
   Lelewel.
- Je ne parle que des coupables, reprit avec dédain Constantin.
- Il n'y a pas de coupables! répéta fièrement Ostrowski.
- Alors à quoi bon une amnistie? réplique le grand-duc, à qui la princesse de Lowicz faisait signe de ne pas envenimer le débat.
- Messieurs, je vous en conjure, dit-elle d'une voix douce et gémissante, n'oubliez pas que nous avous tous à cœur de servir la cause de la Pologne, chacun suivant ses forces et ses moyens. Je vous réponds des intentions de Son Altesse Impériale.

Les députés, par l'organe du prince Adam Czartoryski, abordèrent un autre point de leurs instructions : ils sondèrent le grand-duc sur ses projets ultériours et lui deman



dérent s'il n'avait pas ordonné à l'armée de Lithuanie d'entrer en Pologne. Constantin ne fit aucune difficulté de répondre que non-seulement il n'avait pas appelé l'armée de Lithuanie, mais encore qu'il avait supplié l'empereur de ne point faire entrer cette armée en Pologne, par des motifs qui devaient avoir quelque influence sur la décision de Sa blajesté. Il ajouta qu'il n'avait pas voulu et qu'il ne voulait pas assiéger Varsovie; il avait, d'ailleurs, congedié les troupes polonaises qui l'avaient suivi Jans son mouvement bors de la ville : il n'avait plus que des troupes russes autour de lui et il ne songeait qu'a retourner avec elles en Russie, sans être forcé de prendre l'offensive.

Lubechi profita de ces disposit ons conciliantes du grand duc, pour lui annoncer que le général en chef de l'arméc polonaise était prêt à lui promettre, sur la foi de l'honneur polonais, qu'il ne serait pas inquiété dans sa retraite.

Constantia aurait souhaité qu'on traitat de l'échange des prisonniers, car il répugnait à s'éloigner, en laissant à la merci des rebelles dix on quinze généraux et officiers russes, dont les insurgés s'étaient emparés par surprise ou par trahison et qui se trouvaient detenus dans les prisons de Varsovie. Lelewel eut l'audace d'objecter que la révolution avait besoin d'otages.

Lubecki l'interrompit, en lui disant a voix basse que cette conférence avait assez duré, que leurs instructions étaient remplies et qu'ils deva ent retourner à Varsovie, où leur absence trop prolongée pouvait donner lieu à de fâcheuses suppositions.

Lelewel tira sa montre et dit, en regardant l'heure Pas encore!

Ces mots furent entendus par la princesse de Lowicz qui les interpréta dans le sens d'un complot près d'éclater : elle

Gougle

se leva tout émue et vint parler bas an grand-duc, qui termina la séance précipitamment.

- Tout est convenu! dit il, la main sur la garde de son sabré; vous avez ma parole, comme j'ai la vôtre Il y a trêve ou suspension d'armes entre les Russes et les Polonais. Dans le cas ou l'on voudrait recommencer les hostilités, on se préviendrant réciproquement quarante buit heures à l'avance...
- Monseigneur! s'écria le prince Lubecki, en lui présentant un papier écrit. Votre Altesse Impériale verraitelle un inconvénient à signer ceci?

Constantia prit le papier, en lut le contenu, refléchit un instant et signa; il fit ensuite passer sons les yeux de sa femme la proclamation suivante, avant de la remettre toute signée à Lubecki.

- « Je permets aux troupes potonaises qui sont restees fideles jusqu'au derrice moment auprès de moi, de rejoindre les leurs.
- « Je me mets en marche avec les troupes impénales pour m'éloigner de la capitale, et j'espère de la loyanté po onaise, qu'elles ne seront point inquiétées dans leurs mouvements pour rejoindre l'Emp ro. Je recommande de même tous les établissements, les propriétes et les individus, à la protection de la nation polonaise, et les mets sous la sauve-garde de la foi la plus sévère.

o CONSTANTINA

Yarsovie, le 3 décembre 1639 =

Lubecki, se tournant alors vers ses collegues, leur montra cette proc amation, qui fut affichée le soir même à Varsovie.

- Il est bien juste, leur dit-il, que Son Altesse Impériale, qui a manifesté tant de bon vouloir pour la Pologue, se retire en sûreté avec ses troupes et soit placés inviolablement sous la sauvegarde de la nation.
- Messieurs, dit le cesarévitch en prenant congé d'eux, faites savoir de ma part à vos concitoyens, qu'en rendant compte a Sa Majesté de tout ce qui s'est passé, je ne manquerai pas de solliciter pour tous le pardon et l'oubli.

Telles furent les dernières relations du grand-duc Constantin avec les représentants de la révolution polonaise

Après le départ des délégués du Conseil administratif, Constantin manda près de lui les généraux et les officiers polonais qu'il renvoyait à Varsovie : il leur fit ses adieux avec effusion, en les remerciant de leurs loyaux services et en leur disant qu'il n'eût jamais voulu les contraindre à employer leurs armés contre leur patrie.

— Et maintenant, mes amis, à la grâce de Dieu! ajoutat-il, les larmes aux yeux. Quand nous reverrons-nous! Que décadera l'empereur!

Plusieurs de ces officiers, entre autres le général Krasinski et le colonel Turno, demandèrent au grand-duc la permission de l'escorter jusqu'a la frontière avec une division des chasseurs à cheval polonais.

Une dépèche du prince Lubecki, arrivée dans la nuit, avertit le grand-duc, que Zahwski, Wisoçki et d'autres conspirateurs préparaient une expédition pour venir l'attaquer dans son camp et que des ordres avaient été envoyés aux commandants des garnisons voisines pour fermer le passage aux troupes russes.

## CLX

Le petit corps d'armée du césarévitch se mit en marche presque aussitét, en suivant la rive gauche de la Vistule: les caux étaient hautes et charna ent des glacons; le passage du fleuve avec des barques eût été dangereux et difficile. On proposait d'attendre que le fleuve fêt entièrement gelé, pour le traverser sur la glace; mais attendre cinq ou six jours, peut-être davantage, au uniteu des populations insurgées, c'était s'exposer à soutenir une lutte inégale. Le grand-duc n'hésita donc pas à continuer sa retraite le long du fleuve, en cherchant un gué ou en réunissant des barques et des matériaux pour construire un poat.

Mais déjà des émissaires, partis de Versovie, étaient allés à Putawi, à Granica, à Baranow et dans toutes les localites riveraines défendre nux habitants, sous pe ne de mort, de fournir au grand-due les moyens de passer la Vistule. C'était en face de Pulawi que les officiers du génie russes avaient le projet de faire un pont. La construction de ce pont rencontra les plus grandes difficultés; non seufement les habitants refusaient, même à prix d'argent, d'obéir aux réquisitions faites au nom du césarévitch, mais encore un capitaine Rischeperki s'était porté, avec un parc d'artiflerie, vers l'endroit où l'on construisant le pont, et il semblant vouloir s'opposer de vive force au passage de la petite armée russe.

Le grand-duc avant été retenu vingt-quatre heures à Gora; car la princesse de Lowicz, brisce par la fatigue, les énotions et le chagini, était tombée malade, en route : elle cut pourtant l'energie de surmonter la douleur physique, et de suivre dans sa voiture le monvement de retraite des troupes. Elle sentait qu'elle pouvait être, au besoin, leur ange gard en et celui de son mani.

La marche des troupes s'effectuait donc avec beaucoup de lenteur et de erreonspection. Les hulans de la garde, que cent quarante hommes à cheval et sorvante environ à pied, avec trois escadrons complets de cuirassiers, formaient l'avant-garde; le corps princ pai se composait d'un regiment incomplet de la garde wolhyn enne, et de la 5° batterie d'artillerie à pied, avec quatorze pièces de canon et leurs fourgons bien garnis de munitions; une trentaine de chariots de bagages, quelques-uns occupés par des femmes, précedaient la voiture de la princesse de Lowicz, immédiatement après cette voiture fermee, le grand-due s'avançait à cheval, necompagné de quatorze ou quinze officiers géneraux de différentes armes. Deux escadrons de liussards et l'artiflerie à cheval foisaient toute l'arriere-garde

Voilà ce qui restant, sous les ordres du césarévitch, de cette nombreuse et admirable armée qu'il s'était plu a instrure, à perfectionner lu-même. Une partie de cette armée, il est vrai, était polonaise, et il l'avait rendue à la Pologne avec une imprudente générosité. Il se regardant en core cependant comme le chef de ces troupes qui étaient prêtes à tourner leurs armés contre lui, et quand il trouvait sur la route que liques soldats polonais rejoignant leurs corps.

il les appolait à l'ordre, les passait à l'inspection, et leur recommandait de ne pas oubher les bons coasells qu'il leur avait donnés pour le service.

— Ce sont là mes enfants! disait-il a ses genéraux; c'est moi qui leur ai appris à faire l'exercice! Il faut bien l'avouer, Messieurs, l'armée polonoise est la première armée du monde!

Au contraire, s'il rencontrait des détachements de paysais à peine armes, qui avaient été levés en masse par leurs seigneurs, et qui s'en alfaient, à mortié ivres, chamarres de rubans et de cocardes blanches, chantant des refrains nationaux, il détournait la tête et feignait de ne pas les voir.

La le teur de sa marche fut considérée, par ses ennemis, comme une tactique qui lui permettrait d'attendre un retour de fortune et de reprendre l'offensive.

On ne savait pas qu'il avait enjoint aux commandants des garnisons de Bialystock, de Grodno, et des principales villes fortes de la Wolhynie, de ne pas songer à lui envoyer des renforts, et de se contenter de fermer hermetiquement la frontière. Le grand-duc, il est vrai, put s'aboucher avec plusieurs genéraux polonais qui avaient ête mandés à Varsovie, et qui s'y rendaient, encore andée s sur la conduite qu'ils devaient temr. Il ne chercha pas a les altacier à son parti; mais il leur conseilla de respecter la souveraineté de l'empereur, dans l'interêt de leur patrie.

— l'ai l'espoir, disail-il en s'abusant lui-même, que tout s'arrangera pour le mieux, si vous êtes sages, si vous n'exigez pas des choses impossibles, si vous ne poussez pas à bout l'empereur!

La proclamation que Lubecki avact fait signer au grandduc sauva le prince et son armée. Le général Chlopick se regarda dès lors comme engage, par une convention socree, à protéger le césarévitch et les troupes qui l'accompagnaient, et il déclara solennellement que quiconque oserait entreprendre que que acte de violence ou de trahison à leur égard commettrait un crime contre le droit des gens. On distribua des ordres en conséquence sur toute la route que devait suivre Constantin. Les autorités supérieures civiles et militaires étaient invitées à garder la plus stricte neutralité vis-à-vis des Russes, à leur procurer des vivres, et à éviter toute espèce de conflit avec eux.

Grâce à ces mesures de prudence, le grand-duc ne trouva aucun obstacle insurmontable dans sa retraite; le passage de la Vistule eut lieu, sans accident, les 5 et 6 décembre, en face de Pulawi.

Le césarévitch devait passer la nuit à l'abbaye de Siecichow, car la princesse de Lowicz était plus souffrante, et son état exigeait un repos absolu.

Dans la soirée du 5 décembre, arriva un envoyé du Conseil administratif de Pologne, nommé Wolicki, lequel avait mission de faire exécuter les ordres du gouvernement provisoire, pour que le grand duc et son escorte ne fussent pas inquiétés. Wolicki demanda et obtint aussitôt une audience du grand-duc.

Constantin avait quitté son uniforme; il était en robe de chambre blanche, debout près d'une cheminée, le visage altéré, les yeux injectés de sang :

— Pardonnez-moi de vous recevoir de la sorte, dit-il à Wolicki, mais c'est la première fois, depuis mon départ de Varsovie, que je me suis déshabillé pour me reposer un peu. Voilà six jours et six nuits 1 ajouta-1-il avec un soupir.

On voyait sur ses traits fatigués l'empremte d'une profonde tristesse. Il regarda fixement Wolicki, sans l'interroger sur l'objet de sa visite. Wolcki lui remit une ordonnance du Conseil, qui notifiait que le passage de la Vistute serait libre pour le granddue et ses troupes. Constantin froissa le papier dans ses mains et dit avec impatience :

— On m'a uéjà fait connaître cette décision du Conseil; je ne vous en remercie pas moins. Au reste, mes troupes passent le fleuve en ce moment, et je ne crois pas qu'on s'avise d'y faire obstacle.

Il s'informa ensuite de ce qu'il y avait de nouveau à Varsovie. Wolicki lui répondit que tout était rentré dans l'ordre : il ajouta que l'effervescence populaire aurait beaucoup diminue, si la proclamation du césarévitch eut contenu quelques promesses, quelques paroles de conciliation et de paix.

— Que veulent-ils de moi? s'écria le prince avec vivacité. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Je n'avais pas le droit de m'engager pour un autre... J'ai promis d'intervenir auprès de l'empereur, en faveur des Polonais. C'est tout ce que je puis faire. Dites-le à ceux qui vous envoient. Je tiendrai ma promesse; je suis un homme franc, et certes on ne m'accusera jamais de duplicité. Au surplus, pour moi, malgré l'outrage moui qu'on m'a fait dans ma propre maison, j'ai tout oublié, tout!

Wolicki s'empressa de déclarer que l'odieux attentat dont le grand-duc avait failli être victime dans la soirée du 29 novembre, ne devait pas être imputé à la nation polonaise.

— Je le sais, Dieu merc.! interrompit Constantin, mais il n'en faut plus parler, puisque j'ai tout oublié; car je suis au fond meilleur Polonais que vous tous. Je suis marié a une Polonaise; je suis établi parmi vous depuis quinze ans; j'ai parié si longtemps votre langue, que je puis a peine anjourd'hui m'exprimer en rosse; enfin, je vous ai donné des preuves de ma sympathie, en défendant à mes troupes de tirer contre les rebelles. Si j'avais voulu, si j'avais cédé aux consolls, aux prieres de mon état-major, on vous aurait anematis dans cette fatale nuit... Mas non, j'ai pensé que les Russes n'avaient men à faire on is une querelle pelo naise. Que vous derai-je de plus? L'aurais désaré que nous pussions rester parmi vous .. Mais on m'a sommé de partir, on m'a menore au imbeu de mes troupes .. Il y avait en dejà trop de sang versé de n'ai pas permis qu'on en versât davantage. Vous le voyez je me retire, et j'attendrai les ordres de l'empereur.

Le cestrévitch s'était exalté en parlant; il ayart les yeux ple us de larmes et la voix pleine de sauglots. Wolicki, qui l'imotion gagnant, usa fai demander pourquoi il avant refuse de se mettre a la tête des troupes polonaises et de rent et a Varsoyre en reconnaissent la revolution.

— Voire révolution tei de de sang et souillee de rapmes! s'ecria le grand due indigne. La posterite accusera de barbarie cette nation polonaise que j'aimais tant. C'est là ce qui m'afflige le plus. N'avez-vous pas horte de supposer que je pouvois être rebe le a mon souveram! Mes devous son, traces, et j'y serai fidele.

Wolk ki bui demanda s'd n'avant pas de communications a transmettre au Conseil administratif, qui seruit neuroux de ni montrer autant de respect que de deference.

— Avez-vius viu au quel ctat sont mes parvies troupes? reprit autére nent le grand-face. Depais six jours le soldat marche et bivousque, par ce troid terril le, sans vétements l'hiver, sans nourriture... Nous avois bren etc obages de prendre de force quelques provisions qu'on ne voulait pas nous vendre, et de brûler quelques cabancs pour nous



LNIVERST 1 A 4A

chauffér... l'aurai soir que tout soit paye. On eût éte bien aise peut-être de nous voir mourir geles sur les routes! Oh! les Polonais sont des ingrats!

La princesse de Lowiez, qui était alitee dans la piece voisine, entendait les éclats de voix du prince, et craignant qu'il ne se lassait emporter aux violences de son caractère, elle se montra dans la chambre pour faire cesser cette discussion intempestive et mutile

--- Princesse, lui dit le grand-due, je vous présente M Wolleki qui m'apporte de bonnes paroles de la part du Consed administratif

La princesse, qui avait a peine la force de se soutenir, pria son mari de ne pas prolonger un entrelie i pénible, et so retira

— Pauvie princesse! s'ecria Constantinen gemissant. Elle est inconsolable; elle ne yous pardonne pas, elle, ce qui s'est passé. Eh! pourtant quel courage! quelle résignation! Elle partage nos privations et ne se plaint jamais. Elle souffre patiemment avec nous, mais elle pleure jour et nuit; elle en meurt. Je n'accuse person ie, ijouta-t-il en changeant de conversation; cependant il y n en d'abonimables choses, trabison sur trabison!. On avait dit à l'empereur Alexandre qu'il avait tort d'armer les Polonais et que ses bienfaits sevaient un jour tournes contre hu. La prediction s'est realisee; les troupes polonaises que j'avais formées moiméme, ont fait le succès de la conspiration.

Les récriminations du grand-duc furent interrompues par les gémissements de la processe de Lowicz qui se trouvait mal, il se precipita dans la chambre ou elle était, et il lui prodigua les plus tendres caresses, les soms les plus attentifs, en lui repétant avec tendresse qu'il ferait tout au monde pour que l'empereur pardonnat aux Polonus. Les Russes avaient supporté d'intolérables privations; plusieurs y succombérent; un grand nombre resta en armère; que ques-uns furent lâchement massacrés.

Chaque pas que le grand-duc faisant en avant, pour sortir du royaume de Pologne, soutevait une difficulté ou une menace, car l' dec de s'emparer de lui et de le garder en otage, avait germé dans bien des têtes, et beaucoup de patrioles fanatiques auraient volontiers, d'un infâme guetapens, fait leur point d'honneur. Le prince Lubecki veillait de loin sur les jours du cesarévitch et il eut le bonheur de le couvrir de l'égide du Gouvernement national.

Roman So tyk et d'autres citoyens, d'ailleurs es imables, offrirent à Chlopicki, par l'entremise du comte Ostrowski, maréchal de la Dièle, de tenter un coup de main, pour faire prisonniers Constantin et ses troupes, Chlopicki répondit a cette offre, que le grand-duc était sous la sauvegarde de la nation, tent qu'il aurait le pied sur le sol polonais

— l'enverra pieds et poings hés à la princesse de Lowicz, dit-il, ceux qui voildraient attenter à la vie ou à la liberte de son mari.

Le grand-due hesitait souvent sur la route qu'il choisirait; il se décidait toujours d'après les conseils de Lubecki. Il s'arrêta une demi-jourisée au château de Lubartow, appartenant à la comtesse Malachowska; il passa vingiquatre heures à Pulawi, pour avoir une conférence avec la princesse Czartoryska, qui résidai, aux environs, dans ses terres, cette conférence n'eut pas les heureux résultats qu'il en avait espéré. Aussi, à voiture de la princesse de Lowiez, qui était toujours fort souffrante, passa devant le rhâteau de la princesse Czartoryska et ne s'y arrêta poin.

La retraite des troupes continua par la route de Konskieywol, en se dirigeant sur Lubartow. On peut croire, comme le répetaient les orateurs des clubs à Varsovie, que le césarévitch avait eu le projet de se returer dans une p aco forte, soit à Lublin, soit à Zamose, pour y maintenir le gouvernement de l'empereur, jusqu'à ce que les armées russes fussent prêtes à entrer en Pologne; mais it dut abandonner ce projet, en apprenant que Zamose et Lublin étaient au pouvoir de l'insurrection et en voyant que chaque jour ajoutant aux dangers de sa marche à traveis le pays souleré et frémissant. Ses troupes, d'a lleurs, manquaient de tout; un complot semblait organisé sur leur passage, pour leur refuser du fourrage et des vivres, et pour les forcer à s'en procurer par la violence, ce qui éût motivé contre elles un appel aux armes.

Parmi les officiere qui étaient restés au service du grand duc. Il y avait des Lathuaniens affiliés aux Socie és secrètes et qui étaient impatients de retourner à Varsovic; quand ils rencontraient des agents du parti revolutionnaire envoyés par les clubs pour surveiller les mouvements du cesaré-vitelt : « Il vous échappera! disaient-ils. Détachez donc quelques escadrons polonais pour arrêter notre marche, et nous vous abandonnons Constantin! »

Le général Rosen, qui commandant l'armée de Lithuanie rassemblée sur la ligne du Bug, avait été averti du péril croissant que couraient le grand-duc et ses troupes : il lui fit demander à plusieurs reprises la permission de ventr au dévant de lui avec quelques muheis d'hommes, sinon avec tou, un corps d'armée. Mais Constantin lui défendit expressement de mettre le pied dans le royaume le Pologne : il tenait à honneur, disait-il, lors même qu'on marquerait a tout engagement a son égard, d'executer la promesse qu'il avait faite au Conseil d'administration.

Les clubs de Varsovie ne so déchahane it pas moins contre



le cesare vite i, ampier ils prétinent les intentions les plus perfides vils avaient annoncé coup sur coup que l'armée de Lithuame était en marche sur Varsovie. Le géneral Chlopicki se vit contraint d'envoyer son aide de camp, Lud slas Zamoyski, au général Rosea, avec prière de ne pas ordennerà son armée de passer la frontière, avant de connaître les resultats de la mission du prince Lubecki auprès du tzar Rosea répondit sechement qu'il n'avait pas reçu d'ordre e qu'il se conformerait aux instructions du cesarévitch.

Le genéral Chlopicki suppliait respectueusement le grandduc de hâter sa retraité et de ne pas donner aux conspirateurs un prétexte d'attaque deloyale coutre sa person re

On avant, en effet, répandu parmi le peuple les calomines les plus atroces contre le grand-due Constantin, et ces calomines avaient trouvé partout des echos complaisants, si grossères et si ridicules qu'eites fossent. On recontait que le grand-due, au moment d'evacuer la capitale, avant fait enlever une vingtaine de prisonniers d'État qui gentissaient depuis des années dans les prisons soutermines du Belvedère.

Au nombre de ces prisonmers, que le grand-duc emmenait avec lui, on disait avoir reconnu lo matheureux Lukasinski, l'organisateur des promières Societés secretes polonaises, condamné en 1819 à une captivité perpetuelle. Or,
Lukasiuski, enfermé d'abord dans la citadelle de Zomose,
y avait subi une seconde condamnation pour avoir tramé un
nouveau complot, à la suite duquel il avait éte transporte
en Siberie, où it était encore et où il mouruit. Mais on s'obstinait à soutenir que Lukasiaski était toujours le triste objet des vengeances implacables de Constantin : on l'avait vu
défiguré par la souffrance, hideux de maigreur, avec secheveux blai es épars et sa longue bache inculte, couvert de
haillons, se frainant pieds nus dernère un canon auquel



etant rivee sa chame! Ou out même l'infante de supposer une lettre qu'il aura t écrite à ses compatriotes, et les a ljutant de le délivrer des mains de ses bourreaux!

Le peuple accepta comme une pieuse legende cette monstrucuse invention des ennemis du grand due Constantin et de la Russie.

Le no fut pas la seule lustone de prisonners et de cachots, que la voix populaire repe a dans tens les carrefours de Yarsovie. On assurait avoir trouvé, dans les casernes de l'ar illerie, des cachots murés et des prisonners a modie morts de faun !

Le général Essakeif, qui était alors prisonmer lui-même et qui, en sa qua ité de commandant de la garde wolhy-meme, foit accuse d'avoir commis res ceneutés, repondit fièrement dans les journaix : « C'est une calomme qui of fease autant mon honnent qui e le fait injure a mon humanite. » Les journaix de la révolution n'hésiterent pas à renvoyer au grand due la responsabilité d'un fait odieux, cui ne reposait que sur leurs all'égations mensongères.

L'irritation ne faisait que s'accroitre contre le cosarevich, dont la persistance à prolonger son sejour en Pologue n'accusait que trop le dessein qu'on lui prétait de mediter un retont offersif sur Varsovie et d'y préparer mêne, avec l'aide de ses agents, une contre-révolution.

Constantia avait changé plusieurs fois son itinéraire, tantôt pour éviter de mauvois chemins, tantôt pour ne pas tember au milieu des levces en masse et des corps de troupes de l'armée potonaise. Il allait de Lubartow à Kock, et il se notait bésper sur le point de la frontière ou il voulantarriver; plus il s'en approchant, plus il ralentissant sa marche : ses troupes sondfraient du front plus encore que de la faim; les hommes tombaient ma a les, les chevaux mouraient, et





pourtant le grand-duc, au risque de voir sa petite armée se fondre et s'anéantir, ne songeant pas à quitter son hivotiac, qu'il avait établi comme une espèce de camp cetranché aux environs de Parczow, à dix worstes du Bug et de la frontière.

Une dépèche du prince Lubecki mit un terme à ses indécisions. Lubecki lui faisait savoir que l'armée de Lithuanie pouvait se révolter d'une beure à l'autre, car elle avait dans son sein un grand nombre l'officiers appartenant aux Sociétés secrètes et obéissant ainsi à l'impulsion révolutionnaire des conspirateurs de Varsovie. Le grand-duc n'avait donc pas de temps à perdre pour prendre des mesures énergiques contre la rébellion imminente de l'armée lithuapienne.

Lubecki annonçait, en outre, qu'il était chargé d'une mission conciliatrice auprès de l'empereur, et qu'il avait besoin d'en conférer avec Son Altesse Impériale, avant de se rendre à Saint-Pétersbourg. Il le priait donc de lui donner audience, ainsi qu'à son collègue, le nonce Jezierski, lors de leur passage en Wolbynie. Le grand-duc comprit que le moindre retard pourrait entraîner des malheurs urréparables : il écrivit au général Rosen, en lui ordonnent de faire arrêter les officiers dont il lui envoyait les noms, d'apres une liste que le prince Lubecki avait obtenue d'un de leurs compatnotes; il l'avertissait en même temps d'exercer la plus minutieuse surveillance dans les régiments lithuaniens, où fermentait la révoite.

Aussitôt il donna l'ordre de diriger vers la frontière la plus voisine les troupes qui ne l'avaient pas aliandonné, et dont plusieurs corps avaient été recrutés dans les provinces lithuamennes; il monta lui-même à cheval pour presser la marche de sa petite armée des avis officieux l'avaient pré-



venu que le colonel Kicki, apres s'être emparé de Modlin en désarmant les escadrons de la réserve russe, réunissait des volontaires et attendant de Lublin et de Zamosc plusieurs régiments polonais, avec lesquels il se proposant d'empêcher le césarévitch de se retirer en Wolhynie.

On était enfin au bord du Bug, en face de la ville de Włodawa, et le général Rosen, à la tête d'une forte division de cavalerie et d'artillerie, venait à la rencontre du grand-duc. Le passage du Bug, qui était gelé, s'effectua sans difficulté et sans accident : Constantin avait jusqu'au dernier moment espère, comme il l'avait demande en renvoyant les troupes polonaises et en les déliant du serment de fidélité, que tous les prisonniers russes lui seraient rendus et que les généraux, qui étaient tombés dans les mains des insurgés pendant la soirée du 29 novembre, recouvreraient leur liberté. Il avait voulu que la princesse de Lowicz, toujours malade et alitée dans une voiture fermée, précédat les troupes et sortit la première du royaume de Pologne; il voulut en sortir le dernier, après avoir présidé en personne au passage des troupes, de l'actillerie et des bagages. Il restait seul avec son état-ma,or sur le sel polenais, torsqu'il congédia son aide de camp, le colonel Turno, qui n'avait pas consenti à le quitter avant de le savoir en surete; il l'embrassa cordialement, en lui disant avec émotion:

- Dites de me part à vos compatriotes, qu'ils me trouveront toujours, comme un ami et un défenseur, entre eux et mon auguste frère; mais conseillez-leur de se repentir et d'implorer leur pardon—il en est temps encore. Plus tard, mon intervention en leur faveur deviendra mutile, et le n'obtiendrai pas la grâce des coupables.
  - Monseigneur, répondit le colonel Turno, je suis bien

súr que votre Aitesse Impériale fera tous ses efforts pour e mpêcher l'effusion du sang, et j'ose esperer qu'elle recommandora la Pologue à la clemence de l'empereur.

Le colonel Turno ne put modérer son émotion en adressant ses adieux au grand-due; mais tout a coup, essuyant ses larmes, il arracha ne son chapeau le plumet d'uniforme qui était le signe distinctif de ses fonctions d'aide de camp.

-- Monseigneur! s'écria-t-il, recevez maintenant ma parole d'honneur que je quitte aujourd'hin ce signe pour ne le reprendre jamais!

Prus, il tourne bride en criant : Fire la Pologne ' s'éloigne au galop et disparait au milieu des neiges.

En orrivant à Wlodava, dans la journée du 13 décembre, le grand-due Constantin adressa un rapport à l'empereur, pour lui rendre compte de toutes les circonstances qui avaient accompagné la retraite des troupes russes, depuis l'évacuation de Varsovie Ce rapport, dans lequel le grand-due avait essayé, dit-on, d'attenuer les torts des Polonais, et de les recommander à la clemence impériale, comme il l'ovait promis au colonel Turno, ne fut jamais publé; il n'en parut que des extraits dans les journaux prussiens, et l'on s'etonna d'y trouver cette phrase, qui n'était qu'une plainte échapée a un profond sentiment l'indignation et de colere : « La mauvaise foi et la trahison de l'armée polonaise ont forcé le césareviteli à qu'itter la Pologne. »

Ce fut là sans donte la seule parole amere et vindicative que le grand due ait jamais fait enten le à l'egard de cette armée polonaise, qui avait été son dule, et qui, malgré l'ingratifiede qu'il lui reprochait, ent le privilege de conserver ses sympathies et son affection

## CLXI

Cependant la révolution, ma ignife a Varsovie par le complet et la révolte du 29 novembre, avait déjà subi de ruies alternatives et de brusques métamorphoses : la luite était engagée, d's le premier jour, entre trois partis distincts qui tendaient à s'anniluler et a se défruire l'un 'autre, et qui devaient être aux prises, sans paix ni trève, pendant toute la durée de cette fatale révolution.

Le parti extrême, qui s'intitulait parti popula re, parce qu'il s'appuvoit sur le peup e, n'etait pas le plus nombreux, mais il était le plus actif et le plus re loutable, à cause de ses accointances avec les Societés secrètes : il avait fait la revolution, et il enten lait la luiger, la developper, l'exploiter à son profit.

Le parti conservateur se composait surtout des classes bourgeoises et des fonct ornaires publics, qui, même en acceptant artivolation comme un fait accompli, n'avaient pas entendu se séparer du gouvernement de l'empereur, et ne eraignaient men tant qu'une brouille définitive avec la Russie.

Enfin, le parti national comprenait non-seulement la plus grande partie de la noblesse, mais encore tontes les familles, tous les c toyens, qui se souvenaient de l'héroique Kosciusko, et qui révaient la résurrection de la vieille Pologne. Ils n'avaient pas trempé dans le complot du 29 novembre; ils auraient refusé peut-être de donner les mains à l'insurrection; mais le complot mené a bonne fin, et l'insurrection victorieuse, ils trouvaient juste d'en faire profiter la nation et d'en réclamer les conséquences dans l'interêt de l'indépendance de la Pologne.

Le parti national formait donc, en raison de ses forces effectives et des ressources matérielles de son dévouement, la puissance réelle de la révolution, d'autant plus qu'il pouvait compter, en certaines circonstances, sur l'adhesion apparente et l'appui indirect du parti conservateur, qu'on appelait le parti russe. Ce parti avaitété représenté, dès les premières heures du triomphe de la révolte, par le prince Lubecki, ministre des finances, qui, grâce à ses l'aisons avec Joseph Zaliwski et quelques autres conspirateurs, s'était trouvé assez fort pour maintent en principe, sinon en fait, l'autorité du Conseil d'administration et la souverameté de l'empereur de Russie.

Lubecki avait ensuite, de sa propre mitiative, introduit dans le Conseil plusieurs nouveaux membres, désignés ou choisis par le parti populaire et le parti national; il avait placé à la tête de l'armée-le général Chlopicki, qui lui promettait un puissant auxiliaire dans tout ce qu'on voudrait entreprendre pour réconcilier la Pologne avec le tzar; mais cette habile combinaison avait échoué à moitié devant la protestation simultanée de la populace, des clubs et des Sociétés secretes.

Le soir du 1" décembre, Zahwski et son ami Urbanski avaient osé pénétrer dans la salle où siégeait le Conseil administratif Chlopicki, sombre et menaçant, s'était avance



vers eux, la main sur la posgnée de son sabre, et seur avait demandé ce qu'ils voulaient.

- Le Conseil suprême est formé, répondit effrontément Zal waki, le généralissume est nommé; mais comme on ne prend aucune mesure énergique, il est de notre devoir, à nous les premiers révolutionnaires, de veiller aux intérêts de la revolution et d'amener les choses à lour but. Nous sommes donc veuus, au nom du pouple...
- Qu'on arrête ces deux perturbateurs! intercompit Chlopicki, tremblant de colère; qu'on les conduise en prison!
- Pour vous prouver que le suis respecter les lois, reprit Zaliwski, je vous remets mon épée, car je ne suis point un perturbateur; mais rappelez-vous, général, que je vous parle, au nom du peuple, au nom de l'armée, au nom des véritables auteurs de la révolution!

Zahwski et Urbanski furent conduits a la maison d'arrêt, mais, la nuit même, on vint leur rendre leurs épées et ou les ramena devant Chiopicki, qui les pria d'oublier la scène de la veille, en leur disant qu'il ignorait alors les services que l'un et l'autre avaient rendus à la patrie. Il les embrassa et les présenta im-même au Conseil suprême.

C'était Lubecki qui avait fait comprendre au général, que la situation lui conseillait d'user de plus grands ménagements a l'égard des principaux chefs de l'insurrection du 29 novembre.

— El bien! dit le general en s'adressant à Zaliwski, le Conscil vous prie d'assister à ses délibérations, et de l'éclairer de vos lumières, puisque vous êtes un des auteurs de notre grande révolution.

Za iwski se mit aussitôt à exposer, avec une orgueilleuse assurance, ses theories revolutionnaires; il declara que c'e-

Google

y F F A

tant trahir la patrie que de l'aisser le cesarevitch se retirer, sain et sauf, avec les troupes russes, à travers la Pologne.

- Il nous faut un otage dit-il en s'exaltant; s'il refuse de se rendre, son corps d'armée doit être aneanti, et luinéme...
- Zaliwski, le patriotisme vous avengle et vous egare, interrompit en souriant le prince Lubecki le cesarévitch a sous ses ordres plus de six mille hommes de bonnes troupes, et nous n'en avons pas cinq mille a metice en ligne contre la
- Cinq mille! s'eena Zaliwski; jo vous en offre vingt mille, si vous êtes dreides à les envoyer à la poursuite des Russes.
- Nous y penserons, dit le général Chlopicki; mais, par malheur, il existe des conventions entre nons et le césarev teh, qui s'est place avec ses troupes sous la sauvegarde de la nation polonaise.

Zaliwski se regardait déjà comme faisar t partie du Conseil suprême; il ne fut pas peu surpris et attristé de von paraître Wisoçki, que le général Chlopicki avait mande devant le Conseil pour lui offrir une récompense nationale. C'était encore sà une idée que le prince Lubecki avait suggéré a Chlopicki, dans l'intention de diminuer les forces de la revolution en lui enloyant ses chefs et en les éloignant de Aursoyie.

- Wisoçki, lui dit le general en lui serrant la main, je sais, ce que tu as fait pour ta patrie. C'est a toi que la Pologne est redevable de sa liberté; c'est toi qui as préparé l'insurrection; c'est toi qui en as donné le signal; c'est toi qui l'as sontenue l'épec à la main...
- Notre giorieuse révolution n'est pas l'œuvre d'un homme? s'ecrie Zahwski, dont l'infernale paro sie contre

Google

Wisoçki ne put se contenir : elle est l'œuvre de la nation tout entière.

- La voix publique a désigné Wisogk i comme le premier auteur du complot, reprit le général Chlopicki en imposant silence à Zalovski : je viens donc, au nom de la nation, le prier d'accepter, en récompense de ses services, un don pécuniaire, un grade superieur dans l'armée et un titre de noblesse...
- Général, répondit W.soçki avec une noble simplicité, je ne roux men, et surtout je ne voux pas d'argent ni de distriction honorréque. Ce que j'ai fait le 29 novembre est l'accompt seement d'une pensée qui a rempli toute ma vie. Je ne suis qu'on officier subalterne. Les grades supérrieurs exigent la réunion du talent et de l'expérience : que' le plus digne les obtienne! Quant à moi, verser mon sang pour l'independance de la Pologne, rodà l'unique bonheur auquel j'aspire. Je regrette, toutefois, de n'avoir executé que la montié de mes plans, puisque e cesarévitch existe encore!

Chlopicki se hâta de faire partir Wisoçki pour la province, avec le grade de capitaine, en lui confiant la mission de lever des volontaires, de les enrégimenter et da les instru re pour en former des corps francs. Zahivski ne voulut pas rester en arrière de Wisoçki, et pour rivaliser avec lui, en quelque sorte sur le même terrain, il demanda des pleins pouvoirs pour organiser des bandes de partisans sur es frontières de la Courlande et de la Lithuanie, et pour entretenir des retations avec les offic ers de l'armée bilinanienne, qu'il avait affilies aux Societes secretes

Le prince Lubecki et le géneral til lopicki se delacrasserent ainsi de deux révolution aires indomptables, qui pouvaient lei e si seiter de sérioux embarras, en faisant agir les masses, les e abs et les Sorieles secretes.



Ce fut dans le même but que Chiopichi s'empressa de distribuer des grades aux porte-enseignes, qui avaient eu part à la conspiration du 20 novembre; il s'était aussi mis en garde contre la fougue et la turbulence des étudiants de l'Université, en les incorporant dans une légion d'honneur qu'il avait placée sous les ordres d'un de leurs professeurs, Chrétien Lach Szyrma, qui exerçait sur ces jeunes patriotes l'empire le plus absolu.

Quant à Kobilganski, à Trzaskowski et a leurs complices, que avaient fait irruption dans le pelais du Belvedère pour assassiner le grand-duc Constantin, et qui s'étaient acharnés à décharger leur rage sur d'autres victimes, Chlopicki autait voulu les faire passer devant un conseil de guerre, avec les anteurs de tous les lâches assassinats commis dans les rues de Varsovie pendant l'insurrection; mais le prince Lubecki lui fit comprendre que, l'ordre étant à peine rétabli, on devait éviter de fournir à l'effervescence populaire un prétexte de nouveaux troubles, et que le moment n'était pas venu encore de rechercher les meurtriers et les malfaiteurs, qui avaient pu s'assurer l'impunité en se couvrant du manteau de leur dévouement patriotique.

Le parti extrême avait déjà commencé à manifester su puissance dans les clubs et dans la rue : il s'était porté en armes au palma de Saxe, pour exiger la démission des membres suspects ou impopulaires qui étaient restes dans le Conseil administratif. Le prince Lubecki se ret ra sur-le-champ avec ceux de ses collegues qu'on accusa t d'être vendus a la Russie; mais, en laissant la place a ceux qui avaient eté adjoints au Conseil par l'action simultance du parti national et du parti révolutionnaire, il eut l'adresse de les décider à se constituer en gouvernement provisoire.

Le prince Adam Czartoryski, de Kochanowski, Paç,

Dembrowski, Niemcewicz, Ladislas Ostrowski et Lelewel, qui composaient le gouvernement provisoire, avaient dû se nommer eux-mêmes, sous les auspres du général Chlopicki, qui était, avant eux, revêtu d'un pouvoir presque illimité par la volonté unamme de l'armée et de la population. Chlopicki aurait pu seul s'opposer à l'installation de ce gouvernement, qu'il voulait voir à l'œuvre pour le juger : il ne balança pas à déclarer, dès le premier jour, aux niembres qui en faisaient partie, qu'il les invitait à ne pas s'écarter des erroments de l'ancien Conseil administratif et qu'il entendait mainten r en principe la souveraineté de l'empereur, roi de Pologne.

Chlopicki, homme de guerre habile et distingué, avait fait son apprentissage dans les armées françaises de la République et de l'Empire, depuis 1794 jusqu'en 1814 : c'était un brave sollat, façonné à la discipline militaire, pieu d'énergie, de vigueur et d'activité. Il se tenait à l'écart depuis son retour en Pologne et refusait de servir sons le drapeau russe; néanmoins, il n'avait jamais consenti a prendre un rôle dans les conspirations, in a se mêter aux Sociétés secrètes; il aimait sa patrie, mais, comme il l'avait dit souvent aux patriotes exaltés qui venaient le solliciter de se mettre à la tête d'un complot, il voulait rester fidèle sujet du tzar.

Ses sentiments n'avaient pas changé, depuis que sa popularité l'avait fait acclamer par tous les partis, qui le forcerent d'accepter le commandement en chef de toutes les troupes polonaises. C'est alors que le prince Lubecki s'était mis d'intelligence avec lui pour arrêter l'élan désordonné de la révolution et pour ne pas dechirer le pacte constitutionnel qui attachait la Pologne à la Russie

Chlopick., chargé de rassembler et d'organiser les forces



armées du pays, avait acquis bientôt la triste conviction que ses concitoyens, quelle que fôt la grandeur de leur dévouement et de leurs sacrifices, seraient incapables de soutenir la lutte contre la puissance formidable de la Russie. Il s'était donc résolu, de concert avec Lubecki, à combattre les factions et l'anarchie, à ramener par des voies conciliatrices au gouvernement de l'empereur la Pologne insurgée, et à obtenir peut-être, de la bienveillance de Nicolas, avec le concours du césarévitch, quelques avantages matériels, que ques concessions libérales, quelques droits politiques, qui donneraient satisfaction aux vœux légitimes des Polonais.

Le gouvernement provisoire, qui s'était créé de sa propre initiative, renfermant trop d'éléments hétérogènes, hostiles, indisciplinables, pour que l'autorité pût s'y établir sur des bases solides : la lutte était permanente et parfois implacable entre les membres de ce gouvernement, qui ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les questions les plus simples et les plus minimes.

Le prince Lubecki, démissionnaire et disgracié, avait conservé tout son crédit dans l'administration des affaires publiques, quoiqu'il passat pour le chef avoué du partirusse ou conservateur; il donna donc au général Chlopicki le conseil de s'emparer de la dictature, au nom du salut de la patrie.

Le à décembre, une grande revue des troupes et de ja garde nationale devait avoir lieu au champ de Mars; toute la population s'y était portre avec empressement. Les membres du gouvernement provisoire se trouvaient alors réunis dans la salle de leurs seances, et ils se livraient, comme toujours, à des débals stériles et impuissants. Chlopicki, revêtu de son vieil uniforme de général, coiffé d'un



OI I UNIVERSIT A F petit chapeau tricorne qui rappetait celui de Napoleon, se présente tout à coup, entouré de ses officiers :

- —Que faites-vous là? dit-il avec colère, en se croisant les bras et en promenant un regard de dédain sur l'assemblée : vous vous querellez, vous pérorez, vous perdez un temps précieux. Le pouvoir est sans force, les clubs sèment le trouble et l'agitation, l'armée ne sait plus obeir, et la Pologne sera tout à l'heure en proje à des divisions intestines.
- Général! s'écrie Lelewel, qui fait un mouvement pour sortir-allez-vous nous dire encore que les actes du gouvernement provisoire doivent être rendus au nom du tear?
- Le gouvernement provisoire a cesse d'exister, interrompt Chlopicki avec emportement, et malheur à qui voudrait m'empêcher de sauver mon pays! Il est temps de
  mettre un terme à ces oscillations continuelles; la patrie,
  en de si graves circonstances, a besoin d'un homme qui se
  dévoue à la chose publique cet homme, c'est moi! Je
  prends la dictature; je m'impose ce lourd fardeau dans l'interêt de tous, et je m'engage sur l'honneur à résigner mes
  pouvoirs, le jour où je pourrai les remettre dans les mains
  de la Diète.

Le général sortit, sans attendre que les membres du gouvernement provisoire fussent revenus de leur surprise et enssent consenti a lui conferer la puissance dictatoriale, dont il venait de s'emparer. Il fut accompagné jusqu'au champ de Mars par les cris de joie et d'enthousiasme que la foule poussait sur son passage; les acclamations redoublèrent, quand il adressa aux troupes une altocution énergique pour leur annoncer que, dans la position critique ou se trouvait la Pologne, il n'avait pas hésité à suivre l'exemple des anciens Romains, qui confiaient à un seul la puissance suprème lorsque la patrie était en danger : il pre-



part donc en main la dictature, qu'il conserverait jusqu'a la réunion de la Diète.

Pas une voix n'esa protester contre ce coup d'État, qui semblait commandé par un intérêt de salut public. Le dictateur, après avoir fait prêter serment aux troupes, fut ramené en triemphe au palais du gouvernement, et sa populanté ne fit que s'accroître, à la suite de cette audacieuse usurpation du pouvoir suprême. Le gouvernement provisoire avait taci ement abdiqué, en reconnaissant la dictature. Chlopicki était si complétement maltre des esprits et des cœurs, non-seulement à Varsovie, mais encore dans tout le royaume, qu'il avait esé formuler ses intentions et ses tendances politiques dans une longue proclamation qui fut inspirée et réchgée sans doute par Lubecki, auquel il faut rapporter le succès du coup d'État exécuté par le géneral avec autant de hardiesse que de bonheur.

Le mot révolution n'était pas prononcé une seule fois dans la proclamation du dictateur, qui déclarait que la révolte du 29 novembre avait été faite non pas contre l'empereur et roi, mais contre d'indignes dépositaires de son autorité : « Le roi lui-même, disa t-il, ne méconnaîtra pas ces vérités, aussitôt qu'il saura jusqu'à quel point il a été trompé par ses agents. » C'était là le but que Chlopichi se propossit d'attendre, et Lubechi l'encourageait dans ses espérances, en lui répétant sans cesse que l'empereur Nicolas préterait l'oreille aux plaintes des Polonais et ferait droit à leurs justes demandes.

il fut donc decidé que deux délégués du gouvernement national iraient à Saint-Pétersbourg, afin d'exposer à l'empereur les griefs de la Pologne et de conclure un arrangement amiable avec ses ministres. Le prince Lubecki fut le premier designé pour cette mission délicate, dont il consentant à se charger sous certaines reserves. Mais il y eut aussitôt entente perfide et imprudente entre les chefs du parti national et du parti révolutionnaire, pour lui adjoindre Ladislas Ostrowski, dont l'ardent patriot sme avait fait ses preuves. Lubecki dut agir personneitement auprès du dictateur et lui faire comprendre que Ladislas Ostrowski s'etait trop compromis dans la révolution, pour que sa présence ne fût pas très-désagréable à l'empereur. On le remplaça donc par le nonce Jezierski, que ses antécédents et son caractère recommandaient d'avance pour une pareille mission.

Maiheureusement, Chlopicki avait eu la faiblesse de laisser subsister, dans les instructions données aux délégués, une demande exorbitante et inqualifiable, que la première députation, envoyée au grand-duc Constantin, s'était permis de présenter à ce prince et que le grand-duc n'avait pas daigné prendre en considération, à savoir · le retour des anciennes provinces polonaises au royaume de Pologne et leur réunion définitive à ce royaume.

Les autres demandes, adressees à l'empereur, étaient moins étranges et plus admissibles. Les Polonais offraient de se soumettre au gouvernement du tzar, qu'ils n'avaient jamais cessé de reconnaître pour leur souverain légitime, déclaraient ils, moyennant les conditions suivantes : les impôts votes par les représentants, les délibérations de la Diète libres et publiques, la liberte de la presse établie à toujours, et le royaume affranch, de l'occupation des troupes quases.

Le général Chlopicki avait publié lui-même une espece de manifeste, dans lequel les vœux de la nation étaient ainsi formulés, comme la conséquence des promesses qui lui avaient été faites solennellement par Alexandre I<sup>er</sup>, et



que le gouvernement impérial aurait toujours ajournées ou éludées.

Le prince Lubecki, dont l'influence indirecte s'était imposée dans tous les actes du ponvoir depuis les premières
heures de la révolution, ne partit que le 10 de Varsovie,
accompagné du comte Jezierski. Les deux délégués devaient
avoir une entrevue avec le césarévitch, qui le lendemain
même serait sorti du royaume de Pologne. L'entrevue eut
leu à la frontière, où le grand-due avait établi son quartiergénéral; le grand-due accueillit avoc cordialité les daux
envoyés polonnis, leur adressa beaucoup de questions au
sujet des dernières événements, se felicite de voir la dictature dans les mains de Chlopicki et témoigne une haute
estime pour ce général.

— S'il avait voulu nous aider de son autorité et de son expérience, dit-il tristement, nous n'en serions pas la!

Lubecki exposa quelle était la nature de leur mission auprès de l'empereur et fit connaître les réclamations qu'ils étaient chargés de presenter au nom de la nation polonaise. Le césarévitch évita d'apprécier la valeur de ces réclamations; il promit toutefois de les appayer de son mieux, du moins en ce qu'elles avaient de ra sonnable; il ajouta que, dans tous les cas, comme il s'y était engagé, il ferait tout son possible pour empêcher l'effusion du sang.

— Le sang polonais, dit-il en regardant la princesse de Lovvicz qui avait assisté à cette audience, ne m'est pas moins cher, ne m'est pas moins précieux que le sang russe.

La princesse cont toujours maiade; son visage pâle et défait, son air abritu, ses youx toujours ple ns de larmes révéta ent la profonde douleur qui l'avant accablec et qu'elle ne parvenant pas encore à surmonter.

- Connait-on, dit-eile, les misérables qui ent fait irruption

Google

dans le palais, le soir du 29 novembre? Je suis certaine qu'ils n'auraient pas attenté à la vie du césarévitch! Ce ne sont peut-être pas des Polonais! Les a-t-on jugés et puns?

- Madame, reprit le prince Lubecki, le plus grand châtiment qu'on puisse leur mûiger, c'est de publier leurs nome odieux et de les livrer à l'opprobre.
- Je leur pardonnerais, dit avec amertume le grand-duc qui avait pris la main de sa femme pour la porter à ses tèvres, je leur pardonnerais, s'ils ne vous avaient pas fait tant de mal, chère princesse.

La Diete de Pologne était convoquée pour le 18 décembre. La dictature alla t donc se prolonger jusque-là.

Chlopicki n'avait pas tardé à faire un usage énergique du pouvoir discrétionnaire, qu'il s'était attribué avec l'assentiment de tous. Depuis ce moment, le gouvernement fonctionnait d'une manière légale, sans trouver de résistance sériouse; le nom de l'empereur et roi était conservé dans les actes administratifs, comme dans les prieres de l'Eglise; on surveillait avec soin les centres où se réunissaient les coryphères de la révolution; leurs journaire incendiaires subissaient la censure; les clubs se fermaient ou se taisaient, le tumulte de la rue avait cessé.

Le dictateur, malgré l'espoir qu'il avait de réconcilier les Polonais avec leur monarque, ne s'endormait pas sur la nécessité de mettre le pays en état de défense; il voyait avec chagrin que l'armée polonaise, démoralisée au point de vue de la discipline par l'insurrection du 29 novembre, s'était en partie fondue dans l'espace de quelques jours, puisqu'elle ne comptait plus que trente à trente cinq mille hommes sous les armes; en revanche, le nombre des volontaires augmenta t sans cesse, et l'on pouvait prévoir qu'il attendrait bientôt un chaître supérieur

à cetui des troupes régulières. La garde nationale ne s'était organisée qu'à Varsovie et dans les grandes villes; elle aurait fourm quatre-vingt mille hommes, si on avait eu les moyens de les armer. Mais les armes manquaient et la plupart de celles qu'on avait tirées des arsenaux étaient hors de service. L'artiflerie de campagne dont l'armée active pouvait disposer n'était pas suffisante pour commencer une grande guerre. La même insuffisance existait en fait de munitions, car on n'avait que celles qui se trouvaient en dépôt dans les citadelles de Lubhn, de Modlin et de Zamoscili n'y avait pas dans tout le royaume de Pologne une seule fonderie de canons, une seule manufacture de fusils, une seule fabrique de poudre.

Le général Chlopicki chercha néanmoins à pourvoir aux armements immédiats et il demanda d'abord à l'industrie privée, de la poudre, des fusils, des canons, des équipements militaires. Il ordonna, en outre, de fortifier Varsovie, dont on avait fait une ville ouverte de tous côlés, et surtout le faubourg de Praga, qui était la c et de la capitale sur la rive droite de la V stule; toute la population voulut prendre part à ces travaux qui avaient pour objet la construction rapide de quelques ouvrages en terre, et l'on vit les chefs de la main, cupalité, les personnages les plus considerables de la noblesse, les femmes elles-mêmes et les enfants, accourir aux fortifications, la pette et la pioche à la main, en chantant des hymnes nationaux.

Il y eut alors dans toutes les classes de la société un élan unanime de patriousme et de dévouement : chacun tenait à honneur de contribuer dans la mesure de ses moyens à l'œuvre de délivrance et de liberté; les dons volontaires affluaient au Trésor; riches et pauvres y apportaient leur offrance. Mais, sous cet enthousiasme universel, sous cette



joie populaire, on sentait frissonner une profonde inquiétude Le présent était beau et consolant; l'avenir, le prochain avenir, s'annonçait plein d'orages et de matheurs. Les véritables patriotes, les sincères arois de la Pologne, se repentaient de l'entraînement irréflécht qui avait poussé le pays tout entier à embrasser la cause de la révolution.

Sur ces entrefaites, on apprit à Varsovie l'arrivée du colonel Hauke, aide de camp de l'empereur Nicolas, et frère du général Hauke, ministre de la guerre, qui avait été lâchement égorgé dans la rue, le soir du 29 novembre Ce matheureux général avait deux fils dans les rangs des insurgés, et l'ainé de ces fils dénaturés eut le triste courage de répondre à ceux qui lui annonçaient l'assassinat de son père : « Mon pere est mort de la mort des traitres ; puissé-je mourir de la mort des braves! »

Le colonel Hauke était chargé d'une mission secrète aupres du Conseil d'administration. Le Conseil avait disparu et la plupart de ses membres avaient dù s'enfuir ou se cather pour échapper à de sanglantes représailles. Le colone. Hauke n'ayant pas de sauf-conduit, on l'arrêta, on le meua chez le dictateur, qui le fit mettre auss tôt en liberte et le couvrit de sa protection.

La mission du colonel était sans objet, puisque le Conseit d'administration n'existant plus et que le prince Lubecki avait quitté Varsovie pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Le colonel ent pourtant quelques conférences avec Chlopicki. Il était porteur de la proclamation de l'empereur, adressée aux Polonais, en date du 5/17 décembre; il crut devoir la remettre au dictateur, en le prient de la rendre publique.

« Si tel est l'ordre de Sa Majesté, repondit le dictateur, je m'y conformerai; mais je craios bien que cette proclamation n'obtienne pas les résultats qu'on en attend. »



Voice que le était la teneur de la proclamation, qui ne fut pas affichée sur les murs de Varsovie, mais qui parut à titre de document dans le journal officiel du gouvernement.

## R POLONAIS,

- « L'odieux attentat dont votre capitale a été le théâtre a trouble la tranquillité de votre pays. J'en ai reçu la nouvelle avec une juste indignation et une vive douleur. Des hommes qui deshonorent le nom polonais ont conspiré contre la vie du fière de votre souverain; ils ont amené une partie de votre armée a oublier ses serments, ils ont trompé le peuple sur les intérêts les plus chers de votre patrie.
- « Il est temps encore de remédier à ce qui s'est passé et de prévenir d'immenses malheurs. Je ne confondrai pas ceux qui abjureront l'erreur d'un moment, avec ceux qui persévéreront dans le crime.
- « Polonais, écoutez les conseils d'un père, obéissez aux ordres de votre roi. Destrant vous faire connaître nos intentions d'une manière formelle, Nous ordonnons .
- « 1° Tous ceux de nos sujets russes qui sont retenus prisonniers secont élargis sur le champ.
- « 2º Le Conseil d'administration reprendra ses fonctions dans son organisation primitive et avec les pouvoirs que Nouslui avons attribués par notre décret du 12/24 août 1926.
- « 3º Toutes les autornés de la capitale et des voivodies obérront exactement aux decrets qui seront rendus en notre nom par le Conseil d'administration ainsi constitué, et ne reconnaîtront aucune autorité illégalement établie.
- « 4º Tous les cheis do corps de notre armée royale polonaise sont tenus, à la réception de cette proclamation, de rassembler leurs troupes et de se mettre en marche pour se rendre à Plock, que Nous avons fixé pour le point de

Google

concentration de notre armée royale. Les chefs de corps nons feront sans retard un rapport sur l'état de leurs troupes. Tout armement fait par suite des troubles de Varsovie et non conforme aux états de notre armée, est dissous.

- \* En consequence, les autorités locales sont chargées de prendre les mesures convenables pour que ceux qui sont armés d'une manière illégale déposent leurs armes, et pour que ces armes soient confices ensuite à la garde des vétérans et des gendarmes du lieu.
- \* Soldats de l'armée polonaise, honneur et filiélité, teile fut de tout temps votre devise. Notre brave régiment de chasseurs à cheval en a donné une preuve a jamais mémorable. Soldats, suivez cet exemple l'Répondez à l'attente de votre souverain, qui a reçu vos serments. Po onais, cette proclamation dira à ceux qui me sont restés fidèles, que je sais compter sur leur dévouement, de même que je me confie en leur valeur. Ceux d'entre vous qui auraient cedé à l'erreur d'un moment apprendront également, par la présente proclamation, que je ne les répudierai pas, s'ils se hâtent de rentrer dans le davoir. Mais jamais les parotes de votre roi ne s'adresseront à des hommes sans foi et sans honneur, qui conspirent contre le repos de leur nation.
- « S'ils ont eru en prenant les armes pouvoir sa flatter d'obtenir des concessions pour prix de lours erimes, leur espoir est clumérique. Ils ont train leur patrie. Les malheurs qu'ils lui ont préparés retomberont sur eux.
- Donné a Saint-Pétersbourg, le 8,17 décembre de l'au de grâce 1830, le sixieme de notre règne.

NICOLAS

« Par l'empereur et roi .

« Le ministre secrétaire d'Etat,

« Comte Étienne Grasowski, n

La publicité donnée à la proclamation du tzar ne fut pas favorable, en effet, au général Chlopicki; les clubs s'agitèrent et le parti du mouvement accusa tout haut le dictateur de sacrifier la Pologne à la Russie. Vingt membres de la Diete, ayant à leur tête le prince Adam Czartoryski se présentèrent au palais du lieutenant dit royaume, où le dictateur avait sa résidence, en vue de lui demander des explications sur sa conduite. Le prince Czartoryski prit la parole et, avec beaucoup de modération toutefois, il insista pour qu'on permit à la revolution de suivre son cours et de faire la Pologne indépendante par la force des armes. Le dictateur l'interrompit, avec sa brusquerie ordinaire, en disant que les Russes, il en répondait, n'envahiraient pas le royaume et que la Constitution et les lois seraient observées jusqu'à l'ouverture de la Diète.

- Je ne puis rien promettre de plus, ajouta-t il sèche ment, ni prendre pour mon compte une p us grande responsabilité.
- Nous voulons la guerre, la guerre immédiate<sup>1</sup> réplique chaleureusement Zw'erkowski. La Pologne est impatiente de se lever comme un seul homme pour vaincre ou mourir. Nos frères de la Lithianie, de la Podolie, de la Wolhynie et de l'Ukraine, veulent aussi redevenir libres et se réunir à nous...
- Messieurs, interrompit Chlopicki en rompant l'entretien, je n'ai pas à entrer en discussion avec des membres de la Diète; je suis dictateur et, à ce titre, je gouverne au nom du roi constitutionnel.

Et il sortit, sombre et irrité.

Jusqu'à l'ouverture de la Diète, Chlopicki ne changea pas de conduite; il évita de blesser et de contrecarrer personnellement les conspirateurs qui avaient fait la révolution, mais

Google

UNIO I LE MA

il s'oppose, de toutes ses forces, avec une énergie ferme et calme, aux manœuvres et aux actes révolutionnaires; il resta fidele à la déclaration que le gouvernement provisoire avait faite, dès le 4 décembre, à la Prusse et à l'Autriche, en leur promettant que leurs frontières serment respectées, il n'autorisa, il ne souffrit aucune tentative d'insurrection dans les anciennes provinces polonaises, ni dans le grand duché de Posen, ni dans la Gallicie :

Voulez vous nous mettre toute l'Europe sur les bras? disart-il à Lelewel et aux chefs du parti du mouvement; on ne déchire pas les traités comme une cartouche. Il faudrait, à vous entendre, déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse! N'est-ce point assez d'avoir la Russie contre nous? Dieu fasse que l'empereur écoute nos propositions et se réconcilie avec la Pologue!

Le 18 décembre, à six heures du soir, le sénat et la Chambre des nonces se rassemblèrent spontanément dans les heux de teurs délibérations. La Chambre des nonces n'avait plus de président; elle se constitua, toutefois, de sa propre initiative, sous la présidence provisoire du plus âgé d'entre eux, Watichnowski, nonce du palatinat de Cracovie; puis, elle nomma, par acclamation, maréchal de la Diète, le comte Ladislas Ostrowski, dont le patriotisme exalté et religieux exerçait un prestige irrésistible sur ses collègues. Le maréchal de la noblesse nommé, la Diète était ouverte de fait, quoique la séance d'ouverture eût été fixée au 24.

Aussitôt, plusieurs nonces demandèrent que son premier acte fût de reconnaître la révolution.

Le parti conservateur, depuis le départ de Lubecki, n'osait plus invoquer le principe de la souveraineté du tzar; il se laissa t entraîner, tantôt par le parti du mouvement,



tentôt par le parti constitutionnel, qui s'était formé avec les éléments du partinational Sur la proposition de Biernacki et de Gustave Malachowski, l'assemblée déclara donc à l'unammité, que la révolution du 29 novembre était nationale et engageait le pays.

Mais le général Chlopicki venait de déposer spontanément ses pouvoirs, et l'armée, qui avait mis en lui seul l'espoir et la confiance des Polonais, se trouveit sens chef. Ladislas Ostrowski et quelques-uns des membres influents de la Diéte se rendirent, pendant la mit, auprès de Chlopicki et le supplierent de rester dictateur. Chlopicki refusa d'abord et finit par céder aux prières des nonces, en disant qu'il n'accepterait qu'une dictature temporaire sous la surveillance de la Diète.

Le lendemain, e peuple et l'armée apprirent avec consternation que le général avait cessé d'être dictateur. La Diete dut se réunir à la hâte pour prévenir l'explosion du mécontentement des citoyens, qui voulaient que Calopicki conservât le pouvoir. La délibération s'or vrit sur cette question, et tous les membres présents, à l'exception de trois, votèrent pour la dictature, qui fut décrétée sur-le-champ, « vu la nécessité pressante de donner à l'autorité suprême toute la force q i'elle doit avoir dans un état de guerre. »

Les membres de la Diete avaient déclaré solemellement que « le caractère et les talents éminents du géneral Chlopicki présentaient une garantie suffisante à la cause nationale; » mais on nomma neanmonts deux commissions, l'une de surveillance, pour suivre et contrôler au nom de la Diète tous les actes du dictateur, l'autre chargée spécialement de rédiger un manifeste adressé à l'Europe, dans lequel seraient exposés les droits et les principes de la revolution polonaise.

Le soir même, les deux Chambres étant réunies dans la salte du sénat, Calopicki y fut introduit, en uniforme de général, portant sur sa poitrine les ordres de Russie mêlés à ceux de Pologne; il s'avança d'un pas ferme jusqu'au bas des degrés du trêne et reçut des mains du maréchal de la Diète le décret qui le nommait dictateur.

— En ce jour solennel, lui dit Lacislas Ostrowski, nons confions à la sagesse, à ton courage, un pouvoir sans bornes, le sort de la patrie; ton nom est le présage de la victoire : toi seul affermiras l'existence de la nation, son indépendance.

Le général répondit d'une voix forte, quoique émue .

— J'accepte la dictature, parce que je vois, dans la réunion de tous les pouvoirs et dans la direction à donner aux forces nationales, le salut de la patrie. Je suis piêt à tout sacrifier, pour répondre dignement à l'attente de mes concitoyens. Mes actions seront toutes dirigées vers un but unique, le bien du pays. Je garderai la puissance que vous me confiez, jusqu'à ce que vous jugiez devoir la reprendre Alors, courbant mon front devant la volonté nationale, je regagnerai passiblement mes foyers, riche d'une conscience tranquille, fier d'avoir consacré mes derniers efforts au service de ma malheureuse patric!

Le dictateur se retira, au bruit des acclamations de l'assemblée et des spectateurs; il fut reconduit en triomphe au patais du gouvernement, par la foule, qui l'accompagnait de cris joyeux et de bénédictions.

Les séances de la Diéte étaient suspendues momentanement, et Chlopicki, dans sa proclamation aux Polonais, en date du 21 decembre, déclara qu'il ne s'était chargé de la dictature que par obéissance pour la volonté du peuple : « Le peuple m'a mis à sa tête pour diriger ses forces, ajoutait-il, et je promets solennellement de ne m'écarter en rien des voies du devoir, mais de diriger tout, par un ordre ferme et légal, vers un seul et même but. »

Ce but, qu'il n'avait, au reste, caché à personne, n'était autre que la réconciliation de la Pologne avec l'empereur de Russie, moyennant certaines concessions réciproques qui devaient être la base d'un nouveau pacte fondamental entre le souverain légitume et ses fidèles sujets. Voità ce que le dictateur esperant de la mission du prince Lubecki et du comte Jezierski.

## CLXII

L'empereur Nicolas avait fast publier le premier rapport qu'il reçut du césarévitch, en date du 2 décembre, et qui contenait le récit sommaire de l'insurrection de Varsovie; il avait promis formettement, en outre, que les rapports suivants seraient publiés de la même manière, attendu qu'il avait « adopte pour principe constant de donner une entière publicité à toutes les tentatives de la malveillance, tendant a troubler l'ordre et la tranquillité publique. » Mais les rapports qu'il attendait n'arrivèrent pas, et l'opinion commençant à s'inquiéter de celte absence de nouvelles, il fit annoncer que le grand-duc Constantin, à la tête des troupes russes, se rapprochait des frontières du gouvernement de Wolhynie, pondant que l'insurrection se propageait comme en incendie dans tout le royaume de Pologne.

Constantm n'écrivit à son frère, qu'après avoir effectué sa retraite, sans accident, mais non sans danger, à travers les populations insurgées, et ses lettres, écrites de Wlodawa en date du 13 decembre, ne parvincent que le 20 a œur destination. Nicolas aurait été p us inquiet, si les nouvelles lui eussent tout a fait manque, mais il en aveit reçu de divers côtes, et celles qui lui venaient directement de Varsovie ne

46

lui laissaient rien ignorer de ce qui se passait dans cette capitale et dans le royaume

C'est ainsi qu'il apprit, par une de ces correspondances confidentielles, que son armée de Lithuanie pouvait, d'un moment à l'autre, se prononcer pour la révolution de Pologne, et que cette armée comptait dans son sein plusieurs colonels et une centaine d'officiers appartenant aux Sociétés secrètes polonaises. Il avait déjà envoyé l'ordre de concentrer à la hâte les différents corps de l'armée de Lithuanie et de les faire entrer en Pologne à marches forcées, mais il se hâta de donner contre-ordre et de ramener les troupes dans leurs cantonnements, en prenant des mesures rigoureuses pour leur défendre toute communication avec la Pologne, dont les frontières furent rigoureusement fermées

En même temps, il choisit, dans les régiments de la garde en garnison à Saint-Pétersbourg, trois cents officiers qu'il fit partir en traineau, sur-le-champ, pour l'armée de Lithuanie, où ils devaient être incorporés à la place des officiers suspects, qui altaient être changés de corps ou mis en jugement ou envoyés en Sibérie.

Les mêmes mesures de précautions furent étendues à la Podolie et à la Wolhyme, et cet ukase, adressé au Sénatcirigeant, avait annoncé le départ immédiat du genéral Potemkine, nouni de pleins pouvoirs et d'instructions spécuales :

« Considérant l'état actuel des affaires dans le royaume de Pologne, et reconnaissant la nécessité de réunir, dans les gouvernements de Wolhynie et de Podolie, qui lui sont limitrophes, l'administration civile à l'administration militaire, le nomine Mon aide de camp, le l'entenant-général Potemkine, gouverneur militaire temporaire de ces gouverneur

Google

nements, afin d'y diriger aussi toute la partie civile, avectoutes les prérogatives attachées à cet emploi.

« Nicolas.

• Saint-Pétersbourg, le 28 novembre : 9 décembre, nouv. st. | 1130. o

L'empereur était toujours déterminé à se mettre en personne à la tête d'une armée de cent cinquante mille hommes, qui se trouvaient d'avance rassemblés dans les gouvernements limitrophes de la Pologne. Il convoqua le chapitre de Saint-Georges, composé des grands dignitaires de l'Empire et des officiers-généraux de l'armée : il leur déclara qu'il se proposait d'alter tirer vengeance de l'outrage que les rebelles polonais avaient fait à sa couronne et de l'attentat abominable qui avait menacé la vie du grand-duc Constantin. Les membres du chapitre partagèrent son indignation, et les plus vieux regardaient comme une faveur d'être admis à servir encore dans cette guerre nationale.

Officiers et soldats sollicitérent aussi, dans chaque corps de la garnison de Sant-Pétersbourg, l'honneur de partir avec l'empereur et, tous les jours, à la parade, les troupes sous les armes exprimaient leur ardeur bolliqueuse par des hourras frénétiques.

Le 17 décembre, veille de la tête Je l'empereur, la parade terminée. Nicolas invita les généraux et les officiers, qui y avaient assisté, à se rapprocher et à faire le cercle autour de lui : « Mes enfants, tour dit-il avec chaleur, j'espère, s'il était nécessaire que je me misse en campagne avec la garde, que vous me prouverez alors, comme vous l'avez fait toujours, votre affection et votre dévouemen. »

Tous ceux à qui s'adressaient ces paroles y répondirent par des cris d'enthousiasme, en répétant qu'ils étaient prêts à marcher contre tous les ennemis de leur bien-aimé monarque. Des cris de mort contre les Polonais se mélèrent à cette solennetle protestation.

L'empereur en fut attristé ; des larmes brillèrent dans ses yeux ; d'un geste imposant, il commanda le suence.

— Messieurs, dit-il d'un accent triste et sévère, je vous prie de ne pas en vouloir aux Polonais, car ils sont nos frères. Leur révolte, qui nous a tous indignés, n'est l'ouvrage que de quelques malintentionnes. Que voulez-vous? Il y a partout des méchants, et ce sont eux seuls qu'il faut punir. Espérons qu'avec l'aide de Dien les choses tourne-ront hien et que nos frères de Pologne mériteront leur pardon par leur repentir.

Co jour-la même, cependant, ou connut divers ukases, en date du 1", 13 décembre, relatifs à l'organisation de l'armée active et à la nomination de ses chefs.

Cette armée devait être composée d'un corps détaché de la garde impériale, du premier et du deuxième corps d'infantene, du trossième et cinquième corps de cavalerie, et du corps détaché de l'armée de Lithuanie, qui prendrait le nom de sixième corps d'infanterre. Le fetd-maréchal comte Diebitsch-Zabalkansky était nommé commandanten chef; le général Toll, e pais habile tacticien des armées russes, avait été choisi par Diebitsch lui-même pour être son chef d'étatmajor général. En prévision de l'armyée prochaine de l'empereur au quartier-général de l'armée active, l'aide de camp général Neidhart fut désigné pour remplir les fonctions de quartier-maître de l'état-mayor de Sa Majesté. Le général Soukhozanet allait être chef de l'artillerie; le général-major du génie Dehn, chef des ingénieurs: le général-major Obroutcheff, général de service de l'armée active, et le heutenant-général Bezobradoff, chef de la cavalerie. D'autres commandements supérieurs étaient répartis

Google

entre les généraux Gortchakoff, Hasford, Lowenhoff, Lapoukhine, etc. Le colonel Tischine se trouvait chargé de la direction générale des hôpitaux militaires de l'armee.

Enfin, en vertu d'un ukase adressé au Sénat-dirigeant, les gouvernements de Grodno, de Wilna, de Minsk, de Podobe et de Wolhyme, dans lesquels l'armée active commençait à se concentrer, étaient mis sur le pied de guerre et subordonnés au feld-maréchal Diebitsch.

La fête de l'empereur avait été, en outre, l'occasion d'une foule de nominations dans l'armée ainsi que dans la flotte On comprend combien cetté fète, célebrée toujours avec tant d'apparat et tant de sympathies, avait emprunté d'animation et d'enthousiasme aux circonstances qui l'entouraient d'un prestige imposant et d'une vive émotion. Jamais la messe solemette, dans la chapelle du palais d'H ver, n'avait appelé un pareil concours d'assistants. La famille impériale ne présentait pourtant que des visages tristes ou sérieux

Le bruit courut que les nouvelles de Varsovie étatent moins rassurantes que jamais. Quant au grand-duc Constantin, on craignait qu'il ne fût fait prisonnier avec toutes les troupes qui lui étaient restées fideles

Après la messe, il y ent cercle chez l'impératrice, et toutes les personnes de distinction admises à la cour s'y portèrent avec empressement; l'affluence était énorme, et l'assemblée très-émue.

Après la céremonie du baise main, l'empereur passa dans la galerie de Saint-Georges, où le corps des officiers supérieurs, ayant à feur tête le plus âge d'entre eux, en l'absence du feld-maréchal Diebitsch, retenu chez lui par une indisposition assez grave, venait exprimer à Sa Majesté le désir de l'accompagner dans la guerre de Pologne. Nicolas les



remorcia cordialement et leur dit qu'avec de pareils compagnons d'armés il n'avait aucun doute sur l'issue prompte et décisive de cette guerre, si, par malheur, ajouta-t-il, elle devait éclater.

Il s'interrompit pour leur annoncer que, d'après les dépêches reçues le matin même, les révolutionnaires de Varsovie se préparaient à la lutte, fortifiaient la ville, ainsi que le faubourg de Praga, levaient des troupes, fabriquaient des armes, amassaient des munitions.

Les insensés! les ingrats 's'écria-t-il avec amertume.

Il partit de là pour rappeler dans un discours les bienfaits dont le gouvernement russe avait comblé les Polonais depuis le rétablissement du royaume de Pologne, et il mit en regard de ces bienfaits la noire ingratitude que les Polonais avait montrée à son égard dans leur rébellion. Il s'exaltait en parlant, et il termina ainsi cette allocution, que les assistants avaient écoutée avec un respectueux assentiment:

— Messieurs, j'ai fait un serment! De même que mon frère l'empereur Alexandre, de glorieuse mémoire, avait juré en 1812 qu'il ne remettrait pas son épée dans le four-reau, avant que le dernier soldat de l'armée d'invasion eût été chassé du territoire russe; de même ai je juré de ne point déposer les armes, avant que le dernier des Polonais rebettes pe soit rentré dans le devoir.

Le serment de l'empereur fut répété par tous les assistants, avec des cris d'enthousiasme.

L'empereur ne reçut que quelques jours plus tara les rapports détaillés du grand-due Constantin sur le complet et l'insurrection du 29 novembre, aunsi que sur la retraite des troupes russes en Wolhynie. Dans ces rapports, le grand-due avait che che autant que possible a diminuer les toris

Google

M F A

de la nation polonaise, en présentant la révolution qui s'était faite à Varsovie et dans tout le royaume, comme l'œuvre de quelques faus et de quelques factieux.

L'empereur juges que la publication desdits rapports ne pouvait pas avoir lieu, du moins textue.lement, et il fit rédiger, sur des documents authentiques qu'il avait déjà entre les ma na, une relation circonstanciée de l'insurrection de Varsovie, en remontant à l'origine des causes qui l'avaient amenée. Ce fut cette relation sommaire et mitigée, qu'on publia officiellement à Saint-Pétersbourg, pour exposer aux yeux de la Russie et de l'Europe les manœuvres des Sociétés secrètes, qu. avaient accompli le renversement de l'ordre légal en Pologne.

Le césarévitch eut som d'instruire l'empereur de la mission que le gouvernement provisoire de Varsovie avait confiée au prince Lubecki et au comte Jezierski, et il le supplia de daigner recevoir les deux délégués qui lui étaient envoyés dans un but de conciliation et de paix. Ces deux délégués, malgre les passe-ports que le grand-duc Constantin leur avait fait délivrer par les autorités locales de la Wolhynie, étaient retenus à Narva, où ils attendaient de Seint-Pétersbourg l'autorisation de continuer leur route.

Nicolas ordonna au comte Grabowski, ministre secrétaire d'État du royaume de Pologne, d'écrire au prince Lubecki « que Sa Majesté ne connaissant pas les monfs qui l'avaient déterminé à entroprendre ce voyage; que si les événements qui venaient de se passer à Varsovie avaient invité le prince Lubecki à devenir le déliègué d'un pouvoir qui n'émanait pas du souverain. Sa Majesté ne saurait l'admettre en sa présence, ni lui accorder la permission de se rendre dans la capitale, mais que si les intentions qui l'amenaient à Saint-Pétersbourg concordaient avec les devoirs de sa place de



ministre des finances du royanme, l'empereur consentirait à le recevoir en cette qualité. »

Quant au comte Jezierski, l'empereur ne lui permettrait de se rendre à Saint-Pétersbourg, qu'en qualité de nonce à la Diète du royanme de Pologne.

Le prince Lubecki et le comte Jezierski se soumirent, sans observation, aux ordres de l'empereur, pour obtenir l'autorisation supréme d'arriver jusqu'à lui. Lubecki disait dans sa réponse, datée de Narva, au comte Grabowski : « Chargé par le Conseil d'administration de déposer au pied du trône son rapport sur les événements qui viennent de se passer a Varsovie, je vais, comme ministre du roi, offric à Sa Majesté les détails de tout ce dont j'ai été témoir, et je n'aurais jamais accepté la mission de paraître, a un autre titre, en présence de mon auguste maître. »

L'ordre de poursuivre leur voyage leur fut adressé surle-champ. Ils arriverent à Saint-Pétershourg dans la journée du 25 décembre.

Ils avaient été précèdes de viegt-quatre heures dans la copitale par le colonel Wylezynski, que le général Chlopicki avait envoyé, avec des instructions verbales pour eux et une lettre pour l'empereur. Mais à peine le colonel Wylezynski eut-il dépassé la frontière de Pologne, qu'il avait éte arrêté et conduit devant le général Rosen, qui, le sachant porteur d'une lettre de Chlopicki adresses à l'empereur, ne se crut pas autorisé à le garder prisonnier et l'avait fait partir pour Saint Pétersbourg, dans un troineau fermé, sous la garde de deux officiers qui devaient l'empêcher de communiquer avec personne.

A son arrivee, après une route très-fatigante, par un froid des plus rigoureux, il fut détenu au secret, sans nourriture, pendant vingt heures; vers minuit, on le fit monter, dans

Google

une voiture, entre deux officiers, et on le conduisit, sous l'escorte d'un piquet de Cosaques de la garde, au palais d'Hiver. On l'introduisit dans une chambre des appartements de l'empereur : il y trouva une table servie, avec un seul couvert.

Les deux officiers qui l'avaient accompagné se retirèrent, et l'empereur entra brusquement, suivi du maréchel Diehitsch, à peine remis de son incusposition. Le colonel Wylezynski, trouble de cette apparition imprévue, demeurait immobile, dans la position du salut militaire: Nicolas le regardant fixement d'un air froid et sévère.

- Monsieur, lui dat-il, "e viens d'apprendre qu'on vous avait laissé sans manger, pendant dix ou douze heures; je le regrette, mais vous n'en aurez que meilleur appétit. Mettez-vous là et dinez ou plutôt soupez.
- Sire! réprit le colone! qui n'osait obéir et qui halbutiait une excuse.
- Mettez-vous là, vons dis-je, repartit itérativement l'empereur : nous causerons, si vous le voulez bien, pen dant votre souper

Wylezynski občit en tremblant, mais il ne fit pas grand honneur, quoiqu'il eût une faun terrible, au repas qui lui étart destiné.

Vous avez une lettre pour moi! lim dit tout a comp.
 l'empereur.

Wylezynski avait absolument oublié la lettre de Chlopicki; il se leva vivement pour la turer de son portefeuille et a remettre à l'empereur.

- Rasseyez-vous, colonel, dit Nicolas en recevant la lettre dont il brisa le cachet avec impatience; mangez, et ne vous occupez pas de nous.

L'empéreur parcourut rapidement la lettre, en fronçant

plus d'une fois le sourcil; puis, il la tendit à Diebitsch, en lui disant .

- Chlopicki fait ce qu'il peut, mais le situation n'a pas changé; les rehelles se croient les maîtres et pensent me dicter des conditions
- -- Je ne m'explique pas, objecta Diebitsch, comment le général Chlopicki ne se met pas à la tête de l'armée pour venir à bout des conspirateurs et des rebelles. Chlopicki est un bon soldat, plutôt qu'un habile général.
- Lisez cette lettre avec attention, dit l'empereur au maréchal; vous me donnerez votre avis sur son contenu.

Et pendant que Diebrisch la lisast, l'empereur s'approcha de la table devant laquelle Wylezynski était essis, et commença de lui adresser coup sur coup une foule de questions tres-importantes et souvent très-délicates sur les affaires de la Pologne. Le colonel était parvenu à vaincre son embarras et il répondant aux questions avec autant de hardiesse que de franchise. Souvent l'empereur ne put comprimer un mouvement d'indignation ou de colère, qui fermant la bouche a son interlocuteur

— Je suis ca me, vous le voyez bien! lui disait-il en s'efforçant de dominer ses impressions. Parlez et surtout ne me cachez rien. Je voux tout savoir et je saurai tout entendre.

La lettre de Chlopicki n'était pas faite certainement pour la publicité, mais comme elle demeura sans réponse et qu'it fut accusé plus tard de l'avoir écrite, il n'hésita pas à la publicir lui-même pour prouver à ses concitoyens que cette lettre lui avait été inspirée par des sentiments dont il n'avait à rougir devant personne : ce qui n'empécha pos ses ememis et ses rivaux politiques de lui faire un enme d'une démarche qui témoignait de sa sagesse et de sa loyauté

Voici quelle était cette lettre, qui dans la pensée du dictateur devait amener l'empereur Nicolas à bien accueillir la mission pacifique du prince Lubecki:

## « Sare.

- « L'Assemblée de ibérante, malgré le talent et la populanté de ses membres, est trop faible pour pouvoir ramener la tranquillité au milieu de l'orage. Convainen de cette vérité, d'autant plus que j'ai devant les yeux l'expérience des jours de terreur qui viennent de s'écouler, j'ai résolu de réunir en ma personne le pouvoir exécutif dans toute son étendue, afin qu'il ne devint pas la proie d'une fouie d'agents provocateurs et de perturbateurs, qui, timides à l'heure du danger, possedent cependant l'art de tromper les masses par des mensonges et de faire tourner à leur profit les nobles sentiments du peuple. Ennemi de l'anarchie, après avoir vu renverser par elle trois sortes de gouvernements, je me suis proposé d'appuyer le Gouvernement provisoire par une force organisée et de rendre l'autorité à un seul homme, en l'entourant du seçours de l'armée et de l'obeissance du peuple.
- « Cette mesure, 5are, a déjà rétabli la tranquillité dans les esprits : le soldat observe la disciplire mulitaire; le peuple retourne à ses occupations habituelles; tous confient, sans crainte, ce qu'ils ont de plus cher à une autorité qui désire le bien public et qui atteindra désormais ce noble but En un mot, les troubles ont cessé et les traces du desordre s'effacent
- « Mais, Sire, ces sentiments qui dans le cours de quelques heures ont armé toute la capitale, qui ont réuni toute l'armée sous un même étendard, ces sentiments qui comme une étincelle électrique penetrent tous les palatmats et y



produisent les mêmes effets, ces sentiments, dis je, brûlent dans tous les cœurs et ne s'éteindront qu'avec leur dernier soupir.

« Il en est ainsi, Sire . la nation veut une liberté modérée , elle ne veut point en abuser; mais, par cela même, elle veut qu'elle soit à l'abn de toute violation et de toute agression ; elle veut une Constitution applicable à la vie pratique. Par un concours inouï de circonstances, se trouvant dans une position peut-être trop hardie, elle n'en est pas moins prête. à tout sacrifier pour la plus belle des causes, pour son indépendance nationale. Cerendant, Sire, loin d'elle est la pensée de rompre les heas qui l'unissent à votre auguste volonté. Le Gouvernement provisoire a déja reconnu la nécessité d'envoyer à Saint-Pétersbourg deux députés qui ont été chargés de déposer au pied du trône de Votre Majesté. Impériale et Royale l'expression des volontés et des désirs de la nation : que les provinces polonaises, anciennement incorporées a l'Empire, fussent admises à la jouissance des mêmes libertés que le royaume

« Daignez, Stre, par humanité et par égard pour les bienfaits que vous avez répandus sur nous au commencement
de votre règne, accueillir avec bonté les prières dont i s
sont l'interpré e Que la Pologne déjà reconnaissante à
Votre Majesté Impériale et Royale pour les bonnes intentions que vous lui avez toujours montrées; que cette Pologne, dis-je, puisse vous entourer, Sire, de cet amour
qu'elle conserve dans son cœur pour son auguste Régénérateur; que notre destinée s accomplisse! Et, vous, Sire,
remplissant a notre égard les promesses de votre prédécesseur, prouvez-nous, par de nouveaux bienfaits, que votre
règne n'est qu'une suite non interrompue du règne de celui
qui a rendu l'existence a une partie de l'ancienne Pologne.

Au reste, la jouissance des libertés qui nous sont essurées par la Charte n'est point une concession que le Trône nous fera; ce ne sera que la simple exécution d'un contrat passé entre le roi et la nation et confirmé par un serment réciproque.

- « Connaissant, Sire, votre magnanimité, je dois espérer qu'une députation, qui n'a pour but que la paix, obtiendra le résultat qu'elle se propose. Les travaux du Gouvernement provisoire sont consacrés à l'organisation intérieure du pays; ses ordonnances seront respectées comme les miennes propres, jusqu'au moment de la réunion du sénat et de la Chambre des nonces, auxquels il appartiendra de prendre des mesures ultérieures.
- « Sire, en ma qualité d'aucien soldat et de bon Polonais, j'ose vous faire entendre la vérité, car je suis persuadé que Votre Majesté Impériale et Royale daignera l'écouter. Vous tenez dans votre main, Sire, les destinées de toute une nation; d'un seul mot, vous pouvez la mettre au comble du bonheur; d'un seul mot, la précipiter dans un abime de maux.
- « Plein de confiance dans la magnanimité de votre cœur, Sire, j'ose espérer qu'une effusion de sang n'aura pas lieu, et je me regarderai comme le plus heureux des hommes, si je puis atteindre au but que je me propose, par la réunion intime de tous les éléments de bon ordre et de force. »

Le général Chlopicki n'avait pas calcule tout ce qu'il y avait d'imprudence et de maladresse dans cette lettre, que le prince Lubecki l'aurait certainement (létourné d'ecrire, s'il eût été près du dictateur. La paragraphe relatif aux anciennes provinces polonaises, était seul capable de modifier les dispositions les plus bienveillantes de l'empereur, et de

le rendre inflexible sur d'autres points où il aurait pu incliner à quelques concessions. Il est donc permis de supposer que cette malencontreuse lettre avait été suggérée a Chlopicki par un des chefs du parti national, dans le but de faire échouer la mission du prince Lubecki.

Le colonel Wy.ezynski, pressé, assailli de questions par l'empereur qui l'observait avec le front menaçant d'un juge, ressemblait à un condamné sur la sellette. Le maréchal Diebitsch, qui avait lu et étudié en silence la lettre de Chlopicki, vint à son tour prendre part à l'interrogatoire que Nicolas faisait subtr au malheureux colonel, qui, apres une heure de tortures, eut l'espoir d'être délivré de cette enquête intolérable.

L'empereur et Diebitsch venaient de se retirer, et il se réjouissait de pouvoir satisfaire sa faim dévorante, quand it fut de nouveau dérangé dans son repas, par l'arrivée inopportune du général A exandre Benkendorff qui venait le remettre au régime peu nutrit, f des interrogatoires.

Benkendorff, comme chef des gendarmes, était chargé de la haute police de l'Empire, et il ne transigeait pus avec les devoirs péribles et multiples de son emploi, qu'i, exerçait avec un zèle et une patience infat gables. Pendant plus de deux heures, il questionna le colonel Wylezynski sur la nature de sa mission, sur les instructions qu'il avait ordre de transmettre, de la part de Chlopicki, aux deux délégnés polonais, et sur les mot se part culiers qui avaient pu lui foire entreprendre, sans passe-port et sans sauf-conduit, son voyage à travers la Lithuanie. Wylezynski répondit a tout avec non mo ns d'adresse que de convenance.

— Mon Dieu! général, s'écna-t-il tout à coup, je suis sei comme Tantale en presence d'un souper qui ne semble pas fait pour moi et dont la vue seule est loin de me rassasier



Permettez-moi de prendre un peu de nourriture, et je serai ensuite a vos ordres pour continuer votre procédure.

Beakendorff ne put s'empécher de rire de cette boutade humoristique, et il inv.ta le colonel à souper à son aise, puisqu'il était. Ilôte et le commensal de Sa Majesté.

Wylezynski était encore à table, lorsque le maréchal Diebitsch rentra dans la chambre :

- Vous n'avez plus rien à faire à Saint-Pétersbourg, dit-il au colonel; je vous conseillerais de repartir demain.
- Ne pourrai-je remplir ma commission auprès des députés polonais? répondit Wylezynski, étonné de se voir congédió ainsi. N'ai-je pas une réponse de Sa Majesté à porter au général Chlopicki?
- Il vous est interdit de communiquer avec personne à Saint-Pétersbourg, réplique le marcchal. D'ailleurs, les députés polonais ne sont point encore arrivés. Quant à la lettre du genéral Chlopieki, il suffit que vous ayez obtenu la faveur insigne de la déposer vous-même entre les mains de Sa Majesté.
- Monsieur le colonel, dit séchement Benkendorff, qui avait compris les intentions de l'empereur, votre mission est terannée. Vous avez bu et mangé d'une manière tressatisfaisante, je vous accorde deux heures de sommeil pour faire digestion, et vous remonterez dans votre traîneau avec les deux officiers qui vous ont accompagné depuis le gouvernement de Wilha.
- Ah! Monsieur le maréchal 's'écria d'un accent désolé le cotonel, que quelques rasades de vin généreux prédisposaient à un accès d'émotion et de sensibilité est-ce donc la guerre?
- Oui, colonel, c'est la guerre, reprit gravement Benkendorff; mais elle ne saurait être longue. Certes, Messieurs

les Potenais, votre révolution n'a pas au moins le mérite de l'a-propos, car vous vous êtes soulevés au moment même où toutes les forces de l'Empire étaient en marche vers vos frontières...

— Tent que la guerre n'est pas commencée, interrompit le comte Diebitsch, on peut espérer qu'elle ne commencera pas Colonel, vous êtes témoin que l'empereur ne demande qu'à pardonner! Si vos compatriotes, mieux éclairés sur leurs véritables intérêts, en venaient à un accommodoment et se soumettaient eux-mêmes, sans condition, Sa Majesté leur tiendra ses promesses et an delà 11 en est temps encore, repentez-vous, soumettez-vous, et comptex sur la parole de votre auguste souverain

Le colonel Wylezynski se remit en route avant le jour, sous la garde des deux officiers chargés de le surveiller; il ne rapportant à Chlopicki que quelques lettres purement administratives adressées au comte Sobolewski, président de l'ancien Conseil d'administration, qui n'existait plus depuis le 20 novembre.

Le prince Lubecki et le comte fezierski arrivaient, d'un autre côté, au moment même où Wylezynski repartait sans avoir eu la permission de les attendre ou de les rejoindre. Ils se présenterent d'abord chez le comte de Nesselrode, qui s'entretint avec eux de l'objet de leur mission et qui n'eut pas de pune a les dissuader de la remplir à la lettre dans toute son étendue

Lubecki, on ne saurait en douter, n'avait jamais en la folle idée de se faire aupres de l'empereur l'avocat des prétentions ridicules et insolontes de ses concitoyens sur les anciennes provinces polonaises : il n'en parla au vice-chanceller, que pour exprimer son profond dissentiment à l'égard de ces prétentions, qui ne reposaient que sur des espé-

rances et sur des vœux traditionnels. Le comte Jezierski éta t moins disposé à retrancher de son mandat l'ordre formel qu'il avait reçu de demander au trar la rétrocession de ces provinces au profit de la Pologne

- Vous auriez tort, d.f le vice-chanceher aux deux deputes, d'ind sposer, de blesser l'empereur, en adressant à Sa Majesté une demande aussi peu justifiable à tous egards.
- Je contais l'empereur comme vous le contaissez, Monsieur le comte, ajouta le prince Enbecki, qui abonda dans le sens du vice-chancel er, et je suis certain, en effet, qu'il n'éconterart pas la fin de notre discours
- Sans donte, reportit M. de Nesselroge; vous auriez beau euvelopper ce discours des plus habites, des plus merveilleuses precautions oratoires, le tout se réduira toujours à ces sin ples mots—« Sire, faites-nous le plaisir de détacher de votre vaste empire environ neuf milions d'nabitants, afin que nous puissions, en les unissant a nous, quadrupler notre royaume, qui nous sembre par trop petit. « A quoi l'empereur répundra sur le même ten « l'aites-moi le plaisir, à votre tour, Messieurs les Polorius, de me dire pourquoi le ferass-je? «

Le prince Labecki nit beaucoup de cette ingenieuse traduction ou discours que Jezierski se faisait fort d'acresser à l'emporeur; il ajouta, pour donner plus de force aux sages admonestations du vice-chanceher.

— Quand on parle des provinces polonaises, on crorait, en réalite, qu'il s'agit d'une population ayant une origine, une langue et une religion communes avec les Polonais. Loin de la, cette population qui est de neuf millions d'ûmes, comprend a penne sept cent mille Polonais professant le catholicisme romain, con re huit cent quatre-ving, mille Lithuaniens, cent quatre-vingt mille Russes purs, et cinq mu-

17

hons et denn de Russiens, appartenant tons a l'Église grecque orthodoxe et perlant la languo russo ou le petit russien. Enfin, ces provinces dites polonaises, a Russieles a conquises et les possede depuis le regne de Catherine la Grande.

Lo lendemain, 26 décembre, l'empereur reent en audience partieu rere, mais successivement l'un après l'autre, les deux deputes; il avait d'abord fait introduire se il le prince Lubecki, avec lequel i resta une heure en conference. Rien ne transpira de ce qui avait éte le sujet de leur entretien. Lubeckt aubéra depuis simplement aux conclusions du rapport que le comte Jezierski adressa plus tard au dictateur, en y consignant les détails de l'audience ou il avait plande chaleureusement la cause de la Pologne.

Jezierski avait commencé par souteur que l'insurrection. du 29 novembre n'etart pas le resultat d'un plan forme a l'avance, et que les rebelles, qui se réduisarent à une poignee de jeunes sous-officiers et d'etudiants, avaient age spontanément, sans but determiné. Les meneurs, au dire de Jezierski, n'avaient reussi à faire revolter le 4º regiment de ligne et le bataillon des sapeurs, qu'en repandant le bra t mensonger que les Russes massacraient les Polarais. Après deacquars de desordre, de stupeur et d'épouvante, les bons e toyens avaient se iti la necessite de se remair et de s'armer pour la defense de leurs personnes et de feurs proprietes. L'immensa major le la la ration et de l'armer etait donc réellement etrangère à l'entreprise criminelle d'un petit notal re, es cette majorité, composee de tors les gens sages et hombéles, persistant dans son attachement a la dynastie des Romanoff et dans sa fidelite a son roi, car ede comprena tique les exenements depiorables qui avaient ea acu pouvaient compromettre l'exis care de lout le pays,

en rendant la nation entiere solutaire du trime de quelques maenaes. Elio implorait, en conséquence, la generosite et la elemence de son bien-aimé sonverain.

En réponse à ce discours presque sappliant, l'emperent exprima la vivé douieur que lui avait causce l'attentat conmis à Varsovie contre son autorité imperiale, dans la soirce du 29 novembre. L'evitait, toutefois, de s'appesantir sur cet attentat, qui avait, dit-il, entaché de trabisou c'honneur de l'armée polonaise. Il sentait qu'il devait punir les auteurs de pareils enmes, mais son cœur paternel, d'accord avec les intérêts de l'Empire, lui faisoit desirer ardemment que les Polonais enx-mêmes pussent expier les torts, dont quelques hommes egarés s'étaient rendes coupables, non-sentement envers la Russie, mais encore a 'egard de leur propre pays. Il fa lait donc que le retablissement de l'ordre légal fût signale por la punition exemplaire des grands coupables. L'empereur se réservait ensuite le droit de pardonser, froit dont il se plantait a user avec libéralite.

Cependant, objecta-t-il, il semblait assez difficile d'accorder les sentiments de fidebte de la nation polonaise, qu'on faisait sonner si haut, avec les préparatifs de guerre et les demonstrations revolutionnaires qui avaient suivi la révolte, l'odieuse révolte, qu'elle désavouait. Ces armements, ces lovées de troupes, ces proclamations menaçantes n'étaient pas des temoignages de repentir et n'annonçaient pas que les Polonais fussent rentres dans le devoir. En consequence, l'homacur de la couronne ne permettant point à Sa Majeste de faire ou de promettre aucune concession, surlo it lorsqu'on osait lui poser des conditions, les armes à la main i au surplus, sa proclamation du 5-17 décembre faisait assez connaître ses sentiments et ses intentions à l'egard de la Pologne et de tous les Polonais qui ne persévérera ent pas

Google

dans leur egacement; es criminels auteurs de la révolte avaient seuls jusque-la encouru toute son indignation, mois si les Polonais osaient se mettre en guerre contre la Russie, si le se présentaient au combat contre leur souveiann, alors ce servient eux-mêmes, ce servient leurs coups de canon qui renverseraient la Pologne. L'empereur les rendait seuls responsables du mallieur de leur patrie.

Le nonce Jezierski ne put obtenir d'autre audience, in d'autre réponse de l'empéreur; il eut scolement plusieurs conferences avec le comte de Nesselrode, dans lesquelles le vice-chancelier ne loi taissa l'espoir d'aucune transaction amable.



## CLXIII

Le jour même où les ceux deputés polonais étaient arrivés à Saint-Pétershourg, Nicolas avait eru nécessaire de donner satisfaction pleme et entière au sent-ment unanime du peuple russe, en lui adressant de menifeste, qui fut publié dans tout l'Empire et qui ne parvint en Pologne que par la voie de la presse étrangère

- « Nous, Nicolas I<sup>ee</sup>, par la grâce de Dieu, empereur et autocrate de toutes les Russies, faisons connaître à tous nos fideles sujets, etc.
- « Une horrible trahison a ébranlé le royanme de Pologne uni à la Bussie. Des hommes mulintentionnes, qui n'ont pas été désarmés par les bienfaits de l'immortel empéreur Afexandre, le généreux restaurateur de leur patrie, et qui jouissaient, sous la protec ion des lois qui leur avaient été revordées, des fruits de sa sollieitude, ent noué en secret des intrigues pour renverser l'ordre établi par lui, et marquerent, le 17 novembre passe (29, nouv st.), le commentement le l'urs actes, par la rébellion, l'effusion du sang, et des tentatives ermine les dangées contre la vie de Notre frère chéri, le cesarevitch et grand-due Constantin Paylovitch.

- « Profitant de l'obscurité du soir, une bande de populace furiouse, excitée par eux, se precipita dans le palais du césarévitch; en même temps, ils parvinrent, en repandant le bruit mensonger que les troupes russes massacraient les paisibles habitants, à affirer a eux le peuple de différents quartiers de Varsovie et à remplie la ville de toutes les terreurs de l'anarchie.
- « Le césarévitel résolut de prendre une position à provimité de Varsov e, avec les troupes cesses qui se trouvaient avec lui et les Potonais qui lui étaient restes fidetes, et de no pas agir offensivement, afin de prouver, en évitant toute nouvelle effusion de song, l'absordité et la fausseté du bruit qui avait été répandu; et afin de laisser aux autorites de la ville te temps et les moyens d'éclairer, avec l'aide des habitants bien pensants, ceux qui avaient été induits en errour, et de réprimer l'audace des malintentionnés.
- « Mais cet espoir ne se réalisa pas. Le Conseil d'administration ne reussit pas a rétablir l'ordre; menacé sans cesse par les rebelles, qui avaient formé plusieurs associations illégales et qui avaient el angé son organisation, en eloignant des membres nommés par Nous et en y en admettant de nouveaux nommés par les chefs de la conjuration, le Conseil d'administration n'eut plus autre chose a faire que d'a dresser au cesarévitch les plus pressuntes prieres de rervoyer les troupes polona ses qui avaient quitté avec hu Varsoyie, pour qu'elles protégeassent les libertés publiques et privées contre de nouveltes scenes de pillage; peu apres, le Conseil fut cutil rement dessois, et tout le pouvoir rem s aux mains d'un général
- « Cependant la nouvelle de la révoite se répandit dans toutes les provinces du royanme de Pologue; partout les nomes moyens furent employes, la frande, les meraces, les



illusions, pour soumeture les paisibles la bitants à la commation de quelques rebelles. Dans ces circonstances importantes e. déplorables, le césarévitch crut d'une nécessite indispensalue de céder aux vœux du Comité d'administration, et l'permit au peut nombre de troupes polonaises qui étaient restées fideles, de retourrer à Varsovie, pour mettre en sûreté autant que possible les personaes et les propriétes; lui-même, il quitia, avec les troupes russes, le royaume de Pologne, et acriva, le 1/13 décembre, au bourg de Wlodawa, dans le gouvernement de Wolkyme.

a De cette mamère a été consommé un crime, résolu peut-être depuis longtemps. Le peuple polonais, jouissant, après tant de revers, de la paix et du bien-être à l'ombre de Notre souveramete, se précipite de nouveau dans l'abline de la révolte et de la misere. Une foule égarée par une crédulité insensée, bien qu'effrayée deja du châtiment qui la menace, ose rêver la victoire, et proposer des conditions à son légiture souverain! Russes, vous savez que Nous les repoussons avec indignation.

« Vos cœurs, brûlants de zèle pour le trône, ressentiront ce que le Nôtre doit épronver. À la première nouvelle de la traluson, votre reponse a éte un nouveau serment de fidelité inébraniable, et, en ce moment, Nous ne voyous, dans toute l'étendue de Notre voste Empire, qu'un mouvement; tous les cœurs ne sont arimes que d'un seul seulment, le desir de faire tous leurs efforts pour l'honneur de leur empereur, pour l'involabilité de l'Empire, et de sacrifier à cette fin leur fortune, leurs propriétes et même leur ve. Nous voyons avec émotion cet c'an genereux d'amour de Notre peuple, pour Nous et la patrie, et Yous regareons comme un devoir sacre d'y répondre en des termes tron qu'ill sants

« Il ne sera besoin ni de nouveaux efforts, ni de nouveaux sacrifices. Nous avons pour Nous le Dieu protecteur de la patrie, et la puissante Russie peut, par un seul coup décisif, forcer à la tranquillité ceux qui osent troubler son repos. Nos troupes fideles, qui se sont si recemment encore signatées par des victoires, se rassemblent déjà sur les frontières occidentales de l'Empire.

« Nous sommes prêt à punir la trabison, mais Nous voulons distinguer les innocents des compables, et pardonner sus faibles que l'egarement ou la crainte a fait ceder au torrent de l'insurrection. Tous les aujets de Notre royaume de Pologne, tous les habitants de Varsovie n'ont pas trempé dans la conjuration et pris part à ses deplorables suites. Plusieurs ont prouvé, par une mort glorieuse, qu'ils connaissaient leurs devoirs. D'autres, comme Nous l'avons vu par les rapports du grand-duc, ont éte forcés, le desespoir dans le cœur, de retourner dans des heux au pouvoir des rebelles

« Coux-ci, joints à ceux qui ont été trompés et égarés, forment sans aucun doute une grande partie de l'armée et des habitants du royaume. C'est à eux que Nous Nous adressons par une proclamation du 5/47 de ce mois, dans laquelle, en exprimant Notre juste indignation sur l'infidélité commise, Nousavons ordonne que l'on cessât tous les armements arbitraires et illegaux et que tout rentrât dans l'ordre accoutumé. Par là ils peuvent encore réparer les torts de leurs compatriotes et sauver le royaume de Pologne des sintes funestes d'un crim nel aveuglement. Quand Nous leur indiquons les les soul moyen de salut et que Nous faisons connaître à teus Nos falcles sujets l'effet de Notre indulgence, ils coivent y voir en même temps Notre volonts de défendre l'inviolabilité des divits du trône et de la patrie, amsi que



la ferme résolution d'épargner les hommes égares qui sont rentrés dans la voie du répentir.

- « Russes! l'exemple de votre empereur sera pour vous un guide : justice sans vengeance; constance inébranlable dans la lut.e pour l'honneur et le bien de l'Empire, sans haine contre des adversaires égarés; affection et estime pour ceux de Nos sujets du royaume de Pologne qui restent fidèles au serment qu'ils Nous ont prêté; disposition à accueillir tous ceux qui rentreront dans le devoir Vous remplirez Notre espoir, comme vous avez toujours fait jusqu'ici. Demeurez tranquilles et en paix, pleins de conflance en Dieu, l'éternel bienfaiteur de la Russie, et dans un souverain qui connaît la grandeur et la saintelé de sa vocation à conserver intactes la dignité de son Empire et la gloire du nom russe.
- a Donné à Saint-Pétersbourg, le 12, 24 décembre de l'an de Jésus-Christ 1830, et du sixième de notre règne.

K NICOLAS, N

Le nonce Jezierski n'eut connaissance de ce manifeste, qu'a son reiour a Varsovie on il revist seul apporter la réponse verbale de l'empereur, car le prince Lubiecki n'avait pas jugé prudent de l'accompagner et s'étoit excusé auprès de la Diete, en prétextant que l'empereur ne lui eût pas accordé de passe-port pour retourner en Pologne.

Nicolas commençait à peine à revenir de l'injuste prévention qui l'avait porté d'abord a voir dens l'insurrection polonaise l'œuvre ténébreuse de la propagande révolutionnaire française. Le nom de la France avait été mèlé sans doute aux premiers actes de la conspiration du 20 novembre; ses couleurs nationales avaient été auborées par les conspirateurs qui se proposaient de mettre leur complot sous la



protection du drapeau frança s; de là les Journées de Varsovie faites à l'imitation des Journées de Paris. Mais il failut bien reconnaître que si les Sociétés secrètes de France avaient pu donner un mot d'ordre général aux Sociétés secrètes de la Pologne, les chess du complot polonais avaient obés a une inspiration purement nationale, et que, parmi les hommes qui avaient prêté la main à l'exécution de ce complot, il n'y avait peut-être pas un seul Français

La première dépècne que l'empereur reçut de Paris, ou son ambassadeur Pozzo di Borgo était reste officieusement, depuis quatre mois, sans être accrédité auprès du gouvernement de Louis-Phi ippe, cette dépèche annonça formellement que la France, quelles que fussent ses sympathies pour les Polonais, ne formirait a ieune assistance directe ou indirecte à leur révolution. Le roi Louis-Philippe s'était exprimé à cet égard dans les termes les plus explicites. On pouvait cependant prévoir que le parti liberal embrasserait avec chaleur la cause d'une insurrection qui se rattachait en principe à la révolution de Poris, comme à celle de Bruxelles

L'empere ir, tout en conservant quelques desiances à l'égard des sentiments et des intertions de la monarch e de Juillet, sut très-satisfait d'apprendre que la politique du cabinet des Tudenes répudiant en quelque sorte son origine et ne songeait pas à sontenir la Bevolution aux bords de la Vistule. Il re pouvait plus avoir de dortes sur les instructions que le cabinet des Tuileries avait transmises à ses agents, quand il sut que le consil français à Varsovie, M. Durand, avant repoussé tonte participation aux actes du gouvernement provisoire de Varsovie et declaré qu'il n'acceptait pas, au nom de la France, les avances amicales d'un



pouvoir irrégulier ne de l'émente et contrière aux traités internationaux.

Les dispositions de l'empereur à l'egard de la France et de son gouvernement se modulièrent donc de telle sorte, dans l'espace de quelques jours, qu'il regretta de n'avoir plus apprès de lui le dur de Mortemart comme ambassadeur :

— In charge d'affaires, ce n'est point assez dans les circonstances actuelles, dit-il à M. de Nesselrode, car il s'agit iei du maintien des traités de 1814 et de 1816. M. de Bourgoing est un ministre fort capalite : je l'estime et je l'aime beaucoup; mais nous ne n'irs entendons pas ensemblenous sommes l'un et l'autre trop vifs, trop entiers dans nos opinions. Je suis sûr que Mortemart et moi nous nous entendrions à merveille.

Le comte de Vesselrode, qui regrettant aussi l'absence du due de Mortemart, saisit l'occasion de le faire revenir à Saint-Pétershourg, et comme l'empereur ne s'opposait plus à l'envoi des lettres de creance que Pozzo di Borgo solucitait en voin depuis l'avenement au trône de la dynastie d'Orléans, le vice-chancelier fit expédier ces lettres de créance et y joignit cette lettre particuliere acressee au due de Mortemart :

\* L'empereur me charge, mon cher aux, de vous témoigner de sa part combien la mission qui doit vous ramence en Russio lui est personnellement agréable. Dans cêtte curconstance, il a dargné se rappeler que, en prenant congo, vous lui avez donne l'assurance que si jamas l'occasion se présentant de rendre un service spécial à l'union entre la Russia et la France, vous ser ez prêt a reven r aupres de Sa Majesté, afin de consacrer tous vos efforts pour obtenir un résultat aussi conforme aux interés des deux Empires, qu'il serait d'accord avec les intentions et les vœux de l'empereur.

- « Yous venez de prouver, mon cher duc, que vous tenez à rempiir votre promesse. Sa Majesté se plait à vous le dire. Je n'ajouterar rien de plus aujourd'hur, car vous connaissez trop bien les sentiments de l'empereur à votre égard, pour ne pas être sûr de la satisfaction avec laquelle Sa Majesté verra de nouveau auprès d'elle un compagnon de la guerre de Turquie, qu'el e se plait à honorer de son estime et de sa contance.
- a Permettez-moi, en mon particulier, de vous exprimer le plaisir bien sincère que j'aurais a renouée avec vous, mon cher due, des relations auxquelles j'ai toujours attaché tant de prix
- « Recevez-en l'assurance, ainsi que celle de ma haute considération et de ma sincère amitié.

« NESSELRODE

a Scint-Pátersbourg, ce 11 (22, nouv, st.) «lécembre 1830, »

Cette lettro, si cordiale et si franche, ne laissait pas soupçonner qu'il y côt la moindre arrière-pensée d'hostilité contre la France dans la politique russe. On doît aussi remarquer qu'au moment où elle fut écrite, la Prusse et l'Antriche s'etaient déjà prononcées simultanement contre l'insurrection de Pologne, en adhérant aux engagements suvants, qui ne permettaient plus aux rebelles polona si d'espérer aucun appui extérieur : nulle correspondance de Pologne ne pourrait passer par la Prusse ou l'Autroche; nul secours aux insurges ne serait ni favorisé ni toléré; les ports de Dantzick, Kænigsberg et autres seraient rigouren sement fermes à tout convoi d'armes ou de munitions de guerre; les fonds du royaume de Pologne, deposes a la

Banque de Berbn, serment placés sous le séquestre et mis à la disposition de l'empereur Nicolas; paus, si l'esprit de revolte s'etendait de Varsovie sur Cracovie et de là cans le ducl é de Poseu ou la Galliere, annédiatement les troupes prussiennes et autrichiennes agraient, de concert avec la Russie, pour assurer le maintien des traites de 1814 et ce 1816, sans avoir egard aux représentations de la France et de l'Angleterre.

En même temps, la Prusse et l'Antriche établissment chacune un corps d'observation de sorvante mille hommes sur leurs frontières : la revolution polonaise se trouvait ainsi enfermée de tous côtés dans le cercle d'une sorte de cordon sanitaire, dest né à empècher la propagation du fléau de l'anarchie, que les Puissances de l'Europe jugement plus cangereux et plus redoutable que le el o éramorbus.

Les cordons santaures, il est vrai, n'avaient foit que retarder la marche du choléra, qui s'avançait à la fois, d'un pas leut, mais irresistible, vers Saint-Pétersbourg et Varsovie. Il était de jà en Podolie, où la rigueur de la saison diminuant ses ravages, sans lui ôter son caractère épidémique et contagieux; il avait cessé pourla it dans les provinces méradionales de l'Empire, et il semblait avoir perdu une partie de sa violence en pénétrant dans le gouvernement de Novogorod. Moscou pouvait se croire delivre entièrement de la terrible maladie, qui y avait fait douze mille victimes, mais les habitants de Saint-Petersbourg n'osaient pas encore se rejouir d'avoir échappé à sa menaçante visite.

Toutes les precautions néanmoins avaient été prises, dans cette ville, pour le recevoir. Douze grands hôpitaux temporaires étaient établis dans différents quartiers; les médecins se trouvaient à teur poste, et la charité publique ne se lassait pas d'amasser des dons desimés au soulagement des cholériques. Mais le cholera-morbus, si elfrayant qu'il pât être, avait perdu beaucoup de son prestige sinistre, en face des evénements politiques qui se préparaient; on avait en le temps, d'ailleurs, de s'accoutumer à ses foudroyants effe s, et la résignation était venue avec la conscience du danger inévitable. Le mai s'affaillissait et même paraissait s'éteindre, sous l'action d'un des bivers les plus rudes que la Bassie eût jamais subis; mais on ne doutait pas qu'il ne se ravivât dans toute sa fureur aux premières chaleurs du printemps.

L'emperour ne savait que trop combien la guerre sernifavorable aux progrès de l'épidémie, qui frappait avec plus de certitude au mineu des grandes agglomerations d'hommes; il cût tout fait pour cloiguer, pour conjurer cette guerre, à laquelle la Providence elle-même semblaimettre obstacle par la rigueur de la suison et par la menace d'une nouvelle invasion du choléra; mais il ne pouvait, i ne voulait pas, en nyant l'oir de céder à la révolte, compromettre la dignité de sa couronne et bleiser profondémenle sentiment du peuple russe.

Il était en correspondance assidue avec le grand-duc Constantin, qui avait quitté Wlodawa pour se rapprocher de Grodno, ou se concentrait l'armée active, mais qui ne paraissait nullement dispose à se rendre à Saint-Péters-bourg. L'empereur avait beau l'en prier, tous les efforts qu'il renouveau t dans ce but restaient sons succès, et le cesa evitch, après avoir fait valoir divers pretextes plus ou moins plausibles pour conviir ses le sitations ou ses refus, avait fini par déclarer qu'il croyait devoir se tenir le plus pres possible du royaume de Fologne, afin de profiter d'un revirement politique qui l'y appellerait et lui permettrait

ainsi d'empêcher de plus grands malheurs. Les lettres pressantes et affectueuses de Aicolas ne reussirent point à le faire changer de determination. Il s'était fonde, pour ne pas entreprendre le voyage de Saint-Petersbourg dans une saison aussi rigoureuse, sur le manyais état de sa santé et de celle de sa femme.

Depuis les cruelles secousses qu'il avait oprouvées dans la soirée du 20 et la nuit du 30 novembre, il n'avait pu, en effet, se relever de l'abattement physique et moral dans lequel il était tombe. La princesse de Lowiez, dont l'organisation délicate et frèle s'était brisée, pour ainsi dire, sous le poids d'une immense douleur, ne parvenait pas a se remettre de cette ense affreuse, qui lui avait la ssé une meurable maladie de nerfs. Elle avait perdu l'appetit, le sommeil et les forces; elle s'épuisait dans les larmes, malgré les sous toucharts et les tendres consolations de son mari.

— Les Polonais sont lien coupables envers moi, repatait-il saus cesse, mais je leur pardonne tout, oai, tout, excepté le mai qu'ils out fait a ma bien-aumée Jeaune. Voila leur crime, voilà leur ingratitude!

Constantin avait donc supplié son frere de permettre qu'il restât neutre dorénavant dans tout ce qui regarderait la Pologne, car, disait-il, le souvenir de ce qui s'était passé en dermet heu dans ce maheureux pays pourrait l'empécher d'être impartail et juste : il recommandait, toutefois, les Polonais à la clémence de l'empereur.

Meolas, avertides trames qui s'ourdissaient dans les clabs ilemocratiques de Varsovie pour rattacher les anciennes provinces polonaises à la resurrection de la Pologue independante, s'était mis en mésure d'obvier à ces manœuvres révolutionnaires, en s'ossurant la fidelite des populations de ces

provinces, que les Polonaes voulaient lui enlever et qu'il se voyait forcé de mettre en état de siège. Il avait donc loya-lement fait appel aux sentiments patriot ques de la noblesse, qui avait pour mission de donner l'exemple aux classes inférieures et de les dériger dans la voie du devoir; il ne doutait pas, disait-il dans des rescrits adressés aux habitants de la Lithuanie, de la Wolhynie et de la Podolie, que tous ses sujets ne partageassent la même indignation contre les crimmels perturbateurs ce la parx publique, et que chacun, dans les circonstances actuelles, ne s'empressât de faire preuve de dévoucment au trône et à la patrie.

Les maréchaux de la noblesse convoquerent les nobles do ces provinces et leur firent signer des Adresses à l'empereur, plemes de protestations de dévouement, de fidélite et d'obéissance. La noblesse du gouvernement de Wilna déclarait, par l'organe de son marechal : « qu'elle avait en horreur tout ce qui pouvait être contraire à l'ordre et à la volonté sacreo de 5a Majeste; « la noblesse du gouvernement de Grodno, « appréciant toute l'étendue et la sainteté de ses devoirs, « attestait qu'elle ne se lanserait « devancer ni surpasser par personne, dans ses efforts pour se rendre digne de l'attention partier lière de l'empereur, par une obéissance absolue aux mesures que le Gouvernement jugerait convensble de prendre, amsi que par l'observation exacte des lois ; 💌 enfin, les nobles de Wolhy me, penétres. l'une reconnaissance. sans bornes pour la sollicitude paternelle avec laquelle Sa Majesté veillait à leur bien-être, prenzient l'engagement solennel de rester fideles à leurs serments et de justifier par des sacrifices de tout genre la confiance que l'empereur daignait placer en leur fidélité

Ce n'était pas sans motifs que l'empereur avait eru devoir s'entourer de ces précautions morales et materielles, dans un moment où il regardait comme inévitable l'entrée de ses armées en Pologne.

De tous les points de la Russie les troupes étaient en marche à la fois, de mamère à se trouver renduce sur les bords du Bug vers la fin de janvier; l'artiflerie, es munitions et les vivres arrivaient de toutes parts avec rapidité, au moyen du trainage, et les vingt-quatre degrés de froid qui enssent été un obstacle pour commencer les hostilités, en favorisaient les préparatifs sur toute la ligne des frontières du pays insurgé.

Le comte Toll, chef de l'état-major général de l'armée active, était déjà parti pour Bialystock, avec les instructions de l'empereur. On croyait que Sa Majesté allait partir d'un jour à l'autre, avec sa maison militaire. Mais il y eut changement subit dans la volonté de l'empereur, qui renouça tout à coup à se mettre en personne à la tête de l'armée. On attribue ce changement de projet aux prières de l'impératrice, qui aurait obtenu de son auguste époux qu'il ne s'éloignérait pas de sa capitale, en présence du choléramorbus qui s'en approchait.

L'impératrice Alexandra avait refusé absolument de quitter la Russie pour des climats plus favorisés que le redoutable fléau ne menaçait pas encore; elle ne voulait pas, disait-elle, abandonner son mari et ses enfants et se préserver d'un danger auquel ils resteraient exposés. L'impératrice se trouvait alors fort souffrante, au commencement d'une grossesse qui n'était pas encore annoncée, et l'empereur se fit un scrupute de lui causer un chagrin qui aurait pu avoir sur sa santé une influence fâcheuse. On prétendit cependant qu'il n'avait fait que céder aux observations et même aux instances du grand-due Constantin, qui lui aurait représenté que le souverant ne dévait pas se commettre personnellement dans une guerre contre ses sujets rebelles.

Le se.d-maréchal Diebitsch n'avait été retenu à Saint-Pétersbourg que par son état maladif qui sembla enfin s'améliorer, et dès qu'il se sentit capable de se mettre en route, malgré la rigueur de la saison, il ne voulut plus retarder son départ. Le dimanche 10 janvier 1831, le grand-duc Michel lui présenta le corps des officiers de toutes les gardes, qui étaient compris dans les cadres de l'armée active, et le soir même, il montait en traineau avec son médecin, en guise d'aide de camp.

— Sire, avait-il dit à l'empereur en prenant conge de Sa Majesté, je n'attends plus que l'ordre d'entrer en Pologne, et avec l'aide de Dieu, je ne demande que vingt jours pour être à Varsovie.

Cette proclamation, adressée a l'armée active, en date du 13 janvier, précéda de quelques jours seulement son arrivée au quartier-général de Bialystock :

## « SOLDATS,

« Notre auguste monarque a daigné une seconde fois m'eppeler au commandement de l'armée active. Plein de confiance dans la protection du Très-Haut, je reçois avec respect ce témoignage flatteur de la confiance de Sa Majoste. La main de la Providence bénira vos efforts. Treize ans d'experience dans vos rangs m'ent appris a compter sur vous. Je sais qu'un chef qui vous aime et qui n'a jamais perdu de vue ses devoirs, peut être assuré de votre amour et de votre confiance.

« Nous allons nous présenter à une lutte inconnue de nous tous, et que ne pouvait prévoir le cœur d'un Russe Nous allons soumettre des crimmels insurgés contre leur souverain, qui avait comblé de bienfaits ces traitres et ces ingrats et qui leur avant donné des preuves de sa clémence. Les plans odieux de ces rébelles ont même menacé les jours du frère de leur souverain, qui avant été leur protecteur.

- « La baïonnette des Russes leur prouvera que leur trahison est aussi faible qu'elle est crimmelle. Notre discipline et notre bravoure auront bientôt triomphé de la turbulence.
- « Cependant, tout en châtiant les rebelles qui persévéreront dans leur crime, n'oublions pas que le repentir et le retour au devoir rendront les autres de nouveau nos frères; la punition des coupables désarmés appartient à la loi.
- « Nous traiterons comme des amis les habitants qui nous recevront en amis. Mus par la bienveillance et la sympathie qui anime elle-même notre auguste souverain, nous protégérons les faibles contre les conspirateurs qui ont couvert leurs trames odieuses du nom de la liberté.
- « Les peuples de l'Orient apprécient encors la conduite généreuse de l'armée russe; les remerciments de nos frères d'armes seront l'écho de notre gloire. Le soldat qui s'écartera des vertus qui font le caractère russe, trouvers en mei un juge inexorable. Mais je suis sûr d'avance qu'il n'y en anna pas un seul à punir dans vos rangs.
- « Courons denc avec joie au combat pour notre souverain et notre patrie. Le Tout-Puissant nous bénira, et nous prouverons encore une fois au monde, que le soldat russe est prêt à obéir aux saintes volontés de son monarque chéri, et que jamais il ne cédera, ni aux ennemisantérieurs ni à ceux du dehors, un pouce du terrain qu'il a conquis au prix de son sang.
  - « Le commandant en chef de l'armée, feld-maréchel,

    « Dienitsch-Zabarransen, »

Par une coincidence qui n'était peut-être pas intention-



nelle, mais qui semblait prêter à l'allusion, au moment où Diebitsch allait entrer en Pologne à la tête d'une armée russe, un ukase de l'empereur ordonneit d'ériger à Tobolsk une pyramide de marbre, en l'honneur du Cosaque Yermak, qui avant conquis la Sibérie sous le règne d'Ivan IV.

## CLXIV

Cependant le général Chlopicki voyait avec douleur que le parti de la révolution grandissait tous les jours a Varsovie et se posait vis-à-vis de lus comme un adversaire implacable ; les pouvoirs de la dictature étaient impuissants entre ses mains pour comprimer la propagande des Sociétés secrètes qui travaillaient à le reuverser. Il savait que la Pologne serait perdue, si elle en arrivait à une lutte ouverte contre a Russie, et il avait l'espoir de conjurer les malheurs qui menaçaient sa patrie, si elle se jetait en aveugle dans une guerre mégale dont l'assue désastreuse n'était que trop certaine. Les hommes du mouvement, les exaltés, les ambitieux, les fous poussaient à la guerre, provoquaient le gouvernement russe et demandaient l'adjonction immédiate, par décret national, des anciennes provinces polonaises, avec la Pologne indépendante. Il y eut plusieurs conspirations pour faire cesser la dictature; il out plusieurs complots contre la vie du dictateur. Chlopicki ne dévia point de la ligne politique qu'il s'était tracée pour le salut de son pays.

Les nonces choisis par la Diéte pour rédiger un manifeste adressé à l'Europe, pour exposei les griefs de la nation polonaise, avaient achevé leur travail : le dictateur essaya d'abord de modifier ce manifeste, dans lequel la violence du fond n'était pas déguisée par la modération de la forme; il rejeta toutes les phraces qui renfermaient des allégations injurieuses contre l'empereur Nicolas et son gouvernement; mais, n'obtenant aucune concession et n'ayant pu faire comprendre aux auteurs et aux approbateurs d'un pareil document, empreint de haine, de rescentiment et d'exagération, que ce manifeste équivaudrait a une déclaration de guerre contre la Russie, il s'opposa purement et simplement à la publication. Les délégués de la Diète ne tinrent pas compte de son opposition et firent candestinement lithographier le manifeste, qui fut répandu à profusion dans le public, sans signature toutefois et sans caractère officiel. Les journaux étrangers se chargèrent de le répandre par toute l'Europe.

Le généra. Chlopicki ne conservait plus qu'une bien faible espérance de conciliation et d'accommodement avec la Russie : son aide de camp, le colonel Wylezynaki, ne lui aveit rapporté de Saint-Pétersbourg que des paroles bienveillantes de l'empereur, mais le tzar exigeait la soumission des Polonais, sans prendre aucun engagement, sans accepter aucune condition. Il fallait donc se soumettre et demander grâce ou bien se préparer à combattre et à mourir

Chlopicki convoqua la Diete pour le 19 janvier Les membres de la délégation de surveillance, uyant a leur tête le président du sénat et le marcchal de la Diète, so présentèrent chez le dictateur, pour savoir s'il avait reçu des nouvelles de Saint-Pétersbourg, car le bruit courait dans la ville que la mission du prince Lubecki et de son assesseur, le comte Jezierski, auprès du tzar, avait complétement échoué. Ils trouvèrent Chlopicki tres-abattu et très-découragé; le dictateur leur fit le plus triste tableau de la position du pays et finit par cette déclaration formelle : « Il ne

nous reste plus qu'à entrer en accommodement avec l'empereur. »

Les nonces se regardèrent, indécis et consternés; quelques-uns protestèrent avec chaleur, en disant qu'il fal.ait en appeler sur-le-champ au sort des armes.

- Tout est donc rompa entre nous et l'empereur Nicolas, s'écra le nonce Morawski.
- Vous en parlez a votre aise! interrompit Chlopicki avec un air de hauteur dédalgneuse : si vous avez une conscience disposée à rompre si facilement les serments prêtés à votre souverain, c'est bien. Mais telle n'est pas ma façon de penser : ce que je fais ici, je le fais au nom de l'empereur Nicolas.

Les murmures et les excamations des délégués ne déconcertèrent pas le genéral Chlopicki, qui répétait en s'emportant davantage : « Nicolas est voire roi ; il a reça vos serments de fidélité. »

Plusieurs voix s'élevèrent pour demandor, au nom de la Diète, que les pouvoirs de dictateur fussent retires au général.

- C'est moi-même, dit-il d'une voix tonnante, c'est moi qui dépose la dictature!

Le prince Adam Czartoryski adressa quelques paroles conciliantes au général, qui voulait quitter à l'instant même le palais du gouvernement :

- Quoique vous ayez cessé d'être dictateur, lui dit-il en lui serrant la main, nous espérons que vous accepterez le commandement de l'armée?
- Vraiment non! repartit brusquement Chlopicki; je serais un gredin, si je l'acceptais, car je n'ai pas, moi, rompumes serments prêtes a mon légitime souverain.
  - Mais, comme Polonais, réphqua le nonce Leduchowsk,



vous devez servir votre patrie, et nous avons le droit de vous l'ordonner

— Je ne suis plus qu'un citoyen, répondit avec calme Chlopick, en se retirant : je servirai, s'il le faut, mais comme simple soldat.

La retraite de Chlopicki faillit être la cause d'un soulèvement général de l'armée polonaise; le découragement et l'épouvante se répandirent à Varsovie et dans les provinces, lorsqu'on apprit que le dictateur s'était démis de ses pou voirs. Les bruits les plus smistres étaient les avant-coureurs d'une émeute populaire. Chlopicki se montra sans uniforme dans les rues de la capitale, suivi d'une escorte de sa légion d'honneur, qui refusait de se séparer de lui, et sa présence seule suffit pour maintenir l'ordre

Les clubs s'étaient rouverts, et l'agitation révolutionnaire avait repuru avec eux. La garde nationale eut encore assez d'autorité pour s'opposer au déchainement des passions démagogiques. La consternation régnait surtout dans la classe des commercants et des art sans, car il n'v avait plus d'industrie, ni de commerce. Les usines et les ateliers se fermalent; l'argent manquait; les principaux négociants et les granus capitalistes avaient déja quitté le pays. La misère commençait à s'appesantir sur les campagnes, où des réquisitions de grains, de chevaux, de charrois, de fourrages et de bétail, enlevaient aux paysans toutes les ressources qu'its pouvaient avoir pour leurs familles jusqu'à la récolte, et l'on devait prévoir que cette récolte était perdue d'avance, puisque la guerre alloit noyer dans le sang les champs dévastés, livrer aux flammes les fermes et les villages, et decimer la population rurale.

Cependant le sentiment national était plus fort que l'in-



térêt individuel; l'enthousiasme patriotique aveuglait les plus sages et les plus clairvoyants; la noblesse donnait l'exemple du dévouement; la bourgeoisie se laissait entrainer par l'exemple et par les excitations des nobles; dans toutes les classes, c'étaient les femmes qui, avec une émulation béroïque, gagnaient des défenseurs à la cause de la Pologne, en exaltant le patriotisme de leurs pères, de leurs maris, de leurs frères et de leurs fils.

Au moment où la Diète allatt rouvrir ses séances, le parti de la révolution avait la majorité dans les deux Chambres, où le parti national suivait fatalement l'impulsion que lui ava ent donnée les meneurs. Quant au parti conservateur, s'il existait encore, il n'aurait pas osé se manifester par des actes ou même par des paroles.

On accusant déjà de trabuson le général Chlopicki et ceux qui avaient donne leur concours à la dictature. On fit pourtant quelques nouvelles démarches auprès de l'ancien dictateur, pour lui rendre le commandement de l'armée, ou du moins pour obtenir l'appui de ses conseils et de son influence. Il persévéra dans ses resolutions et ne cessa de déclarer avec énergie que la nation polonaise ne pouvait violler le serment qu'elle avait prêté à l'emporeur Nicolas. La rupture avec le gouvernement du tzar était complète et définitive; la Délégation de surveillance, dans une proclamation aux Polonais, avait dit, en les invitant à prendre pour devise : Concorde courage, pervérèrance : « Employons toutes nos forces, afin de fonder pour toujours notre liberté et notre existence nationale. »

L'onverture de la Diète eut lieu le 19 janvier : le maréchal de la Diète, Ladislas Ostrowski, prononça, dans la Chambre des nonces, un discours qui appelait aux armes tous les enfants de la Pologne. Le prince Adam Czarto-

Google

rysk, annonça, devant les deux Chambres réunies, que la guerre était immmente et qu'après avoir choisi le commandant en chef de l'armée, pour remplacer le général Chlopicki, il fallait s'entendre pour constituer un Gouvernement analogue aux circonstances.

Le lendemain (20 janvier), on s'occupa du choix du commandant en chef; on mit sur la liste les noms de Krukowiecki, de Paç, de Radziwill, de Skrzynecki et de Woyczynski. Dans a séance suivante, le prince Michei Radziwill fut nomme, à la pluralité des voix. Radziwill, que le général Chlopicki avait lui-même désigné, n'accepta le commandement qu'à titre provisoire et sous la réserve de le remettre en des mains plus dignes, aussitôt que la guerre aurait fait éclore, dit-il, un de ces hommes supérieurs qui sauvent les nations.

Tout à coup, le nonce Roman Soltyk monte à la tribune et dépose cette motion, qui devait, dans sa pensée, imprimer un caractère solennel au mouvement révolutionnaire du 29 novembre : « La nation polonaise déclare son entière indépendance, la famille Romanoff déchue du trône polonais, et annule tous les droits que cette famille possédait sur la Pologne. La nation polonaise est relevée du serment de fidélité, qu'elle considère comme forcé et contraire à ses intérêts, elle releve du même serment nos frères des provinces russo-polonaises. »

Cette audacieuse motion est accueill e par un estence de stapeur sur tous les bancs de l'assemblée, comme dans les tribunes, car personne n'avant été averti qu'elle dût être présentée, et chacun, a première vue, en comprenant les conséquences périlleuses. Aussi, le prince Czartoryski et les hommes les plus influents des deux Chambres firent-its des efforts mutiles pour décider Soltyk à retirer une motion qui équivalait à une déclaration de guerre adressée à la Russie. Soltyk resta inflexible et maintant avec énergie sa proposition, qui fut prise en considération par l'Assemblée nationale. Dès la séance suivante, on vit se former une imposante majorité en faveur du principe de la déchéance du tzer et de la famille impériale. Pour venir en aide à la motion de Soltyk et pour en faire mieux comprendre la portée, Lelewel présenta une pétition signée par des habitants de Varsovie originaires des anciennes provinces polonaises, lesquels demandaient l'émancipation de ces provinces et leur réunion au royaume de Pologne

Le nonce Jezierski venait d'arriver de Saint-Pétersbourg, le matin même. Les bruits les plus irritants circulaient déjà de tous côtés sur les résultats de sa mission. L'assemblée décida qu'il en rendrait compte publiquement en présence de la Dicte. Ce fut dans la séance du 25 janvier que Jezierski donna lecture de son rapport, lecture souvent interrompue par les murmures et les clameurs de l'auditoire. Ce repport, il est vrai, avait été rédigé par le prince Lubecki, et tout le monde le savait.

Dans la conférence particulière que lezierski avait eue avec le tzar, conférence à laquelle assistant seul le général Benkendorff, comme chef des gendarmes et ministre de la police, Nicolas avait dit : « l'aimais les Polonais, et j'avais droit de compter sur les mêmes sentiments de leur part. » A quoi Jezierski aveit répondu que la révolution de Varsovie n'était que le fait de quelques individus et qu'il ne fallant pas en accuser la nation entière. « En bien' que les Polonais eux-mêmes en fassent donc justice! s'était écrié l'empereur; qu'ils procèdent sans délai au rétablissement de l'ordre et qu'ils punissent les coupabies! Ils pourront ensuite soilienter leur pardon. »

Des cris furieux éclatèrent de toutes parts et se renouvelèrent plusieurs fois, quand Jezierski eut énoncé en termes formels que l'empereur n'avait pas voulu entendre parler de la réunion des provinces polonaises à la Pologne, et qu'il s'en tensit exclusivement, disart il, aux promesses contenues dans sa proclamation du 5/17 décembre. Les deux envoyés avaient alors remis à l'empereur un mémoire énumérant les gricfs des Polonais, et l'empereur leur avait fait rendre ce mémoire couvert de notes écrites de sa propre main.

La Diéte, d'une voix presque unanime, demanda lecture de ce mémoire et en approuva le langage ferme et souvent énergique; mais les notes que l'empereur y avait ajoutées soulevèrent un orage de récriminations et d'injures. Au bas du mémoire, Nicolas avait écrit ces mots : Le premier coup de canon ûré par les Polonais anéantira la Pologne.

Une sorte de vertige s'empara de l'assemblée; au milieu d'un tumulte inexprimable, un orateur s'élance à la tribune. « Il ne doit être permis à personne, s'écrie-t-il, fûtce nième à un souverain, d'insulter des hommes d'honneur. Si le tzar nous provoque, qu'il vienne nous trouver sur le champ de bataille! » Et il fait résonner son sabre en le tirant à moitié du fourreau.

Les membres de la Diète se levent, en triant : Vive la Pologne! et en frappent sur la garde de leurs sobres.

Alors Ladislas Ostrowski prend la parole et dit que le moment est venu de mettre aux voix la motion de Roman Soltyk, sur la déchéance de la famille Romanoff. Plusieurs orateurs, Antoine Ostrowski, Welowski, parlent dans le même sens; des groupes se forment dans la salle : on s'exalte, on s'an me mutuellement; l'agitation redouble à chaque instant.



Soudain le nonce Leduchowski crie d'une voix retentissante : Il n'y a pius de Nicolasi et tous, nonces et sénateurs, répètent à la fois : Plus de Nicolasi Les tribunes font chorus et répètent aussi : Plus de Nicolasi.

Ce cri trouve des échos tout préparés qui le portent hors de la salle et qui le font retentir mille fois permi la foule frémissante agglomérée aux portes et aux alentours du palais.

Lorsque le silence se rétablit dans l'assemblée, Jezierski a seu, le courage de protester contre la décision inutile et dangereuse, dit-il, que la Diète veut prendre spontanément; sa voix est couverte de huées et d'invectives, et le maréchal de la Diète invite le secrétaire Niemcewicz à rédiger l'acte de déchéance. Roman Soltyk demandait que les termes mêmes de sa motion fussent conservés dans cet acte, auquel le secrétaire de la Diète essaye de donner une forme plus parlementaire et non moins solenne, le. L'acte, adopté à l'unanimité, est aussitôt publié et affiché :

- « Les traités les plus sacrés et les plus inviolables ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont observés fidèlement. Nos longues souffrances sont connues du monde entier. La violation, tant de fois renouvelée, des libertés qui nous avaient été garanties par le serment de deux monarques, délie également aujourd'hui la Nation polonaise du serment de fidélité qu'elle a prêté à son souverain. Les propres paroles enfin de l'empereur Nicolas, qui a dit que le premier coup de fusil tiré de notre part deviendrait le signal de la ruine de la Pologne, nous ôtent toute espérance de voir nos griefs réparés et ne nous laissent plus qu'un noble désespoir.
- « La Nation polonaise, réunie à la Diète, déclare donc qu'elle forme désormais un peuple indépendant, qu'elle a le



Ungrain
UNIVERSITY OF 4 -

droit de donner la couronne polonaise à celui qu'elle en jugera digne, à celui qu'elle jugera capable d'observer fidèlement la loi qu'il aura jurée et de conserver intactes les libertés nationa es.

- « Le prince Aban Czartobyski, président du Sénat;
- « Le comis Ostrowski, maréchal de la Chambre dei « nonces:
- Et tous les membres du Sénat et de la Chambre des « nonces. »

C'était, pour ainsi dire, le tocsin de la révolution, qui appelait la Pologne en armes sous les drapeaux de l'indépendance.

En ce moment même, un agent diplomatique polonais, qui avait été chargé de s'aboucher avec le duc de Mortemart se rendant de Berlin à Dunabourg, attendait au passage l'ambassadeur français dans une vaste et profonde forêt du gouvernement de Wilna.

La voiture du duc de Mortemart est tout à coup arrêtée la nont par des cavaliers inconnus : un d'eux se présente à l'ambassadeur et se fait reconnaître comme délégué de la Diète de Varsov e L'ambassadeur l'invite à monter dans sa voiture et consent à l'entretenir des affaires de la Pologne.

Le délégué de la Diète, dans cette étrange conférence nocturne au milieu des bois et des neiges, demande à l'ambassadeur quels secours les Polonais pouvaient attendre de la France : l'ambassadeur n'hésite pas à répondre que la France, malgré toute la sympathie, tout l'intérêt que un inspirait la généreuse nation polonaise, ne ferait pas la guerre à la Russie pour soutenir la révolution de Pologne et ne pouvait lui offrir qu'un appui moral.

- Quels conseils nous donnez-vous donc? réplique le délégué, surpris et blessé de cette loyale déclaration.
- C'est a vous de consulter vos forces et vos moyens, répond l'ambassadeur : vous êtes seuls, vous serez seuls contre la Russie. Dans le cas où vous jugeriez prudent d'éviter une lutte mégale, je me ferai un devoir d'obtenir pour vous, de l'empereur Nicolas, de bonnes conditions de réconciliation.

Alors le délégué est contraint d'avouer que ces offres d'intervention pacifique n'ont plus d'objet, puisque la Diète va se prononcer sur la déchéance de l'empereur Nicolas comme roi de Pologne, et sur l'affranchissement des anciennes provinces polonaises.

— Je regrette, reprend le duc de Mortemart, de vous annoncer que mes instructions ne me donnent que le droit d'agir en faveur du royaume tei qu'il a été établi et reconnu par le Congrès de Vienne. Prenez garde! si les Pololais vont trop loin, la France ne pourra plus même intercéder pour eux Croyez-moi, retournez à Varsovie en toute hâte, et faites en sorte qu'on suspende en moins la promu gation de l'acte de déchéance. Autrement, je prévois les plus grands malheurs, et vous ne devrez en accuser que vous seuls.

Il était trop tard, le duc de Mortemart apprit, à Saint-Pétersbourg, que la Diète avait déclaré solennel ement la nation polonaise déliée du serment de fidélité envers le tzar, l'avant veille du jour (10 février) où il fut adm s à l'audience de l'empereur et de l'impératrice, qui l'accueil-lirent avec des marques d'affectueuse sympathic et de vive satisfaction.

Nicolas était déjà instruit de l'entrevue nocturne de l'am-Lassadeur de France avec un délégué de la Diète de Polo-

Google

gne, dans les forêts de la Lithuante; il en savait les moindres particularités. Il remercia donc le duc de Mortemart d'avoir donné de sages conseils aux Polonais; mais ces conseils-là ne pouvaient pas être entendus, ajouta-t-il : « Vous parliez à des fous! Fous incorrigibles! »



## CLXV

L'armée russe était entrée en Pologne, sur canq points différents, sans éprouver aucun obstacle et même sans rencontrer aucun corps de troupes ennemies qui essay assent de lui disputer le passage.

L'empereur avait annonc' a ses sujets le commencement de la guerre, par ce manifeste, dans lequel perçait à chaque ligne le sentiment de colère et d'indignation, qui l'avait saisi à la nouvelle de l'incroyable provocation que la Diète de Pologne lui avait adressée, à la face de l'Europe, en declarant la vacance du trône et la déchéance de la famille Romanoff, ainsi que l'annexion des anciennes provinces polonaises au royaume dont elles avaient eté séparées depuis un demi-siècle :

- Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas I\*, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc.
- c Notre manifeste du 12 (24, nouv. st.) décembre de l'année dormère a fait connaître à Nos fidèles sujets la révolte qui avait éclaté dans le royaume de Pologne. Lorsque, dans Notre trop juste indignation confre les rebelles, Nous Nous préparions a dompter et à punir leur audace, Nous

Diguzed by Gougle

conservions encore la consolante espérance de sauver ceux qu'avait entraînés l'erreur ou la séduction; Nous voulions res ramener au devoir, par l'ascendant de la vérité et par de nouvelles preuves de Notre clemence. En ranimant le conrage des bier, intentionnes, intimides par les prem ères horreurs de la révolte. Nous voulions leur offrir les moyens d'en arrêter les progrès et de prouver au monde, par une heureuse réaction, que la nation polonaise n'avait pas tout entiere mérité l'ignominie qui s'attache au parjure. Même a present encore. Nous sommes conveineu que cette nation infortunée n'est que la victime aveugle de qualques hom nes pervers. Mais ces traitres continuent à la tenir sous leur domination : ils s'arment contre la Bussie, dims leur délire, ils appellent Nos fidèles sujots à la defection; enfin, s'arrogeant le caractère de représentants de leur pays, ils ont osé, le 13 (25, nouv. st.) de ce mois, au milieu des orages d'une Diète illegale, proclamer que Nous et Notre dynastie avions cessé de régner en Pologne, et que le trône, relevé par l'empereur Alexandre, attendart un nouveau monarque! Cet audamens oubli de tous les droits et de tous les serments, cet endurcissement dans la perversité, ont comble la mesu e de leurs forfaits : le moment est venu d'emplayer la force contre des hommes etrangers à tout repentir. Invoquant l'appui du Très-Haut, juge suprènie des actions et des pensées humaines. Nous avons ordonne a Nos fidéles armées de marcher contre les rebelles.

ments d'un pere profondement affligé, mais avec la ferméte calme d'un souverain remplissant un devoir socré, Nous tirons l'épec pour l'honneur et l'intégrité de Notre Empire, unissez vos ferventes prieres à celles que Nous déposons au pied des antels de ce Dieu juste, a qui men n'est caché.

Qu'il benisse Nos armes, dans l'intérêt n'ème de Nos acversaires! Que par une prompte victoire il écarto les obstacles qui s'opposent à la pacification des peuples confiés par sa Providence divine a Notre sollicitude! Qu'apres avon rendu a la Russie un pays que des factieux out reussi à soustraire momentanement à sa domination, il Nous a de à en assurer l'avenir sur des bases sol des, en harmonie avez les besoins et le bien-être de tout Notré Empire, et a mettre pour jamais un terme aux commelles tentatives des malintentionnés qui en rèvera ent encore la séparation! Sujets falèles! ce noble but est ligne de vos efforts, et d'us toutes les circonstances vous avez protivé que vous chez cons a u ment prêts à ne les a parguer ni pour Nous ni pour la patrie!

« Donné à Samt-Petersbourg, le vargt-erre neme jour du mois de janvier (6 fevrier, nouv. st.) de l'an de grâce mil luit cent trente et un, et de Notre regne le sixième

g Medeas, a

Le feld-marécia l'Dichasch, a son arriveo a Badystock, ou son cief d'etat-major général, le corate Tot, achevoit d'organisce l'ormée ective, brouva que cette armée comptent déjà 406 bataillors d'infanterie, 135 escadrons de cavalere, 14 régiments de Cosaques, et 396 pieces d'arbilene. Ce n'était que la moitié des forces que l'empereur avait mises sous les ordres du fetd maréchal Dichasch pour la campagne de Pologue. Le reste des troupes, appartenant a l'armée active, et it encore en marche pour se rendre à sa destination; mais, sur certains points, le transport des vivres et des numbous avait eté presque inferrompit par les neiges.

Darbitsch se decida sitt-le-champ a conancucer les opera-

Google

UN a market

tions militaires, sans attendre que toutes les troupes fussent rassemblées sous son commandement.

Il avait su, par ses espions, que tout était dans l'incertitude, le trou de et la confusion, en Pologne; que l'armée proprement dite no comptant pas plus de quarante mille hommes sous les armes; que cette armée, sans cohésion et sans discipline, con n'andeo par de jeunes officiers. sans instruct on et sans expérience, manquait de confiance; que les volontaires, a peine équipés, n'ava ent pas de chefs habiles; que la garce nationale était partout indécise et mquiete; qu'une grande partie de la population des campagnes, écrasce d'impôts arbitraires et maltraitée par les agents du parti révolutionnaire, no voulait pas de guerre et appelait de tous ses vœux le refour de l'ordre; enfin, que, pour ancantic d'un seul coup la révolution, il fallait l'attaquer dans son certre et s'emparer de Varsovie. Tel fut le plan de campagne qu'il acrèta, de concert avec le général. Toll, et il put se persuader, sans trop de vanite, que, dans l'intervalle de quanze on vingt jours, après une ou deux batailles, Varsovie serait en son pouvoir, la Pologne soumise et la guerre finne

D'apres son plan, l'armée, échelonnée sur une étendue de quatre-vingt-dix milles, l'evait se mettre en mouvement à la fois, depuis Kowno jusqu'à Ciechanowiee, en se dirigeant sur Varsovie par plusieurs routes, de manière à enfermer dans ses lignes profendes l'armée polonaise et la capitale. Diebitsch uvait eon bine de telle sorte la marche de tous les corps, qu'il pouvait toujours reunir sur un point, dans l'espace de vingt heures, soixante-dix à quatre-vingt mille hommes, et poster aussi aux rebelles un coup déc sif, s'ils esaient accep er le combat. L'occupation immediate d'un vaste ten itoire lui permettait de profiter des ressources

mêmes du pays (i. le croyait alors), et de tirer exclusivement du royaume de Pologne l'approvisionnement de l'armes active

Ce p an était sagement combine, et is devait réussir dans un délai presque infaillible, s'il n'eût point été contrarié par les variations de la tempéra ure et les intempéries de la saison, par l'invasion et les ravages du choléra, et surtout par l'insurrection des provinces lithuamennes.

Diebitsch fit d'abord repandre, dans le royaume de Pologne, au moyen des communications secrètes que l'administration russe y entretenait, deux proclamations, destinées à produire une impression salutaire sur les esprits de tous ceux qui n'étalent pas entièrement fanatisés par la flèvre révolutionnaire. La première de ces proclamations, adressee aux Polonais pour leur faire connaître d'abord les principes qui dirigeraient le commandant en chef de l'armée russe dans le cours de la guerre, commençait en ces termes.

a déjà fait connaître. Polonais, que le souverain, dans sa magnanimité, veut distinguer les sujets fidèles qui ont saintement gardé leurs serments, des coupables instigateurs qui sacrifient à une odieuse ambition le bien-être d'un peuple heureux et tranquille. Bien plus encore, il veut étendre sa clémence même sur les malbeureux que la faiblesse ou la crante a rendus complices d'un deplorable attentat. Polonais 'écoutez a voix de votre souverain, de votre pere, du successeur de votre auguste Régénérateur, qui, comme lui, a constamment desiré votre prospératé. Le coupable même, recourant avec confiance à sa générosité, en ressen tira les effets. Mais ceux qui ont tre mé les mains dans le sang, et ceux, pent-être plus coupables encore, qui ont ex-

oté à re e une affreux, devront seuls subir la juste pumtion infligée par la loi. »

Diebitsch exposait ensuite la manière dont il entendait executer les ordres de son souverant :

L' Les habitants, en recevent les troupes russes comme des frères et amis, avaient droit des'attendre à trouver chez ces troupes les mêmes sentiments et la plus purfaite réci procté. Les vivres et les réquisitions qui pourraient être nécessaires aux troupes, seraient acquittées avec des bons, que les caisses du royaume recevraient comme argent comptant. Tout ce qui serait fourni au sol lat devrait être pavi en monnaie contante.

2º A l'approche des troupes russes, les halitants qui auraient pris les armes pour obeir aux ordres du gouvernement insurrectionnel, étaien terus de déposer ces armes et de faire leur sommission.

3" Tout la mant persévérant dans la révolte et pris les armes à la main serait traduit devant un conseil de guerre et punt seton la rigi eur des lois. Les villes et vidages qui oscraient faire résistance aux troupes de l'empereur et roi serment frappés d'une contribi tion éxtraordinaire, à la charge des principaux coupables. En cas de récidive, les insurges sera ent traités avec toute la rigueur militaire, surtout si les actes de rebe lion avaient eu lieu sur les derneres de l'armee russe.

Cet article de la proclamation prouve que le géneral en chef avait en connaissance du plan de defense projeté par les chefs des rebelles

4º Les autorités civiles et militaires des villes et des villages étaient invitées à envoyer des deputés portant un drapeau blanc, aux chefs des troupes russes, et ceux-ci, en





recevant la sommession de ces autorités, les maintiendraient dans leurs fonctions, après leur avoir fait prêter un nouveau serment de fidehté. Cette soumission devait assurer, à ceux qui l'auraient faite, une amostie complète et l'ouoli du passé.

- 5º Les commandants russes avaient mission d'organiser, dans les endroits ou ils ne laisserment pas de garnison, des gandes civiques recent es parmi les vétérans les plus fidèles et les habitants les plus considérés.
- 6° L'administration des varvodies, arrondissements et communes, devritzester sur le même pied qu'avant l'insurrection, sanf le changement des autor tes qui auraient pus une part notoire à la rébellion. Bien ne serait changé dans le ch fire des impôts directs et indirects.
- 7° Les propriétaires fonciers, en demensant tranquil es dons leurs habitations, serment protegés dans tous teurs droits, par les autorités locales comme par les troupes russes. Ma s'on meltruit sons le séquestre les biens de tous ceux qui resterment dans les rangs des rebelles, ou qui conserverment des fonctions à enz confiées par le gonvernement illégitime, on qui auraient pris part ouvertement à la revolte.
- « Polonais, distrit le feld-maréchal Diebitsch, vous avez donc à choisir entre les bienfaits que vous assure une sonmission entrère à la volonté de notre magnanime souverain, et le malheur que verseroit sur vous un état de choses sans but et sans espoir. »

En consequence, le feld-maréchal s'engageait à excenter sen paleusement les intennous génerouses de l'empereur et roi envers ses sujets repentants et sonmis, mais il menaçait aussi de paint avec une inflexible sévérné l'obstination enmune de de la révolte.

La seconde proclamation, adressée aux troupes polonaises,

était une chaleureuse et paternelle admonition, qui avait pour objet de réveiller dans le cœur du soldat le sentiment du devoir et de l'honneur militaire; Diebitsch avait espéré que les conseils ou béros des Balkans pourraient encore exercer quelque influence sur ces troupes qui avaient plus d'une fois sollicité l'honneur de servir sous ses ordres dans la guerre de Turquie :

## « GUERRIERS POLONAIS,

« Il y a vingt-emq ans, votre patrie fut impliquée dars les guerres qu'avaient allumées les plans gigantesques d'un Conquérant célèbre. L'espérance, souvent éveillée et torjours déçue, d'une régenération Ilusoire, vous avait associes à sa fortune. Fideles, quoique malbeureux, yous répondiez à ses promesses trompouses, par le sacrifice de votre sang. Il n'y a point de pays, si éloigné qu'îl fût, qui n'ait élé arrose du sang que vous avez prodigué pour des mtérèts étrangers au destin de votre pair e. De granda événements militaires mirent entin un terme à une lutte dans laquelle. la Russie vous compta pour ennemis. L'empereur Alexandre, d'auguste mémoire, voutut joindre à tous ses titres de gloire celui de devenir votre régénerateur. La Pologue réclamason vieux noni, et l'armée polonaise regut une nouvelle existence. Tous les élements de prospérité et de repos yous furent donnés a la fois, et quinze années out démontré le prix de tous les bienfaits dont yous combla un magnanime souverain, si dévoué à l'accomplissement de l'œuvre de votre régénération.

« Guerriers Polonais! votre empereur et roi croyait à votre fidélité. Il n'y a pas longtemps encore qu'il se plaisa t à rendre justice à votre dévouement. Il n'avoit pas oublié la brave conduite des officiers de votre armée, qui ont par-



Urgrain
UNIVERSITY OF 4 - 5.1

tagé les peines et les fatigues de la guerre contre les Turcs Nous tous, nous nous livrions à la joie de voir a usi resserre cotre nous le lieu de cette confraternité d'armes. Les plus brillantes espérances devaient naturellement se rattacher à cette pensée commune, fondée sur ce que l'honneur militaire à de plus sacré.

« Ces espérances viennent d'être cruellement trompées. Une poignée de jeunes gens qui ne connaissent pas même les dangers du combat, de jeunes officiers qu'on ne vit jamais sur le champ de bataille, des recrues ont ébranlé la fidéi té des vieux guerriers. Ceux-ci ont yu consommer dans leurs rangs le plus grand des crimes, le meurtre de leurs chefs, et ils n'ont pas empêché l'insurrection contre leur légitune souverain!

« Quel est donc le matheureux aveuglement qui a pu porter do braves vé erans à commettre do pareilles atrocités et à seconder des masses altérées de sang? Sera t-il possible que l'amour de la patrie tût le prétexte et la justification d'une pareille conduite? Mais cette patrie, elle est là pour vous dire que jamais elle n'avait été plus beurouse; elle avait tout à espérer du maintien de l'ordre, et vous livrez tout au hasard, en la jetant dans une lutte inégale contre un souverain dont elle connaît l'énergie et en provoquant une puissance que personne ne provoqua impunément!

« Guerriers Polonais' l'nsurrection imprimera la tache de la horte sur vos fronts. Arrachez-vous a une parenle ignominie. L'Histoire dira un jourque, dans l'espoir de servir votre patric, vous avez été fideles à l'homme qui vous promit tout et ne tint rien. Doit-elle dire aussi que, payant d'ingratitude et d'infidélété le souverain qui vous accorda tout et ne vous devait rien, vous avez livré votre pays a de nouvelles calamités et vous-mêmes a une houte nessagele?



Si vous avez des griefs, ne vous fiez-vous point assez au caractère de votre souverain, pour les lui faire redresser par les voies legales? Et, moi aussi, Polonais, je parlo comme un soldat; le ne connais pas d'autre langage. Docileauxordres de mon souverain, je vous répète ce que sa clémence vous a annoncé dans sa proclamation du 5/17 décembre. L'empereur a vu avec use vive satisfaction la fidélaté des chasseurs à cheval, d'une partie des grenodiers et des enseignes de cavalerie, il ne doute pas que le plus grand nombre d'entre vous ne destrassent rester fideles à leur serment et que beaucoup d'autres n'aient été détournés de lei r devoir que par une impression du moment,

« Que les uns et les autres s'empressent de se soume tre a la proclamation de leur souverain! Et s'ils avaient oublié leur de voir dans des circonstances imprévues, que l'approche d'une loyale et fidele armée les y fasse rentrer au plus vite! Les troupes sous mes ordres ne viennent pas en ennemis, elles ferent respecter l'ordre et la loi; el es traiterent comme des frères les officiers civils et militaires qui rentrerent dans le devoir, mais elles saurent vainere, avec le courage et la constance qu'elles ont montrés en toute occasion, la résistance que voudraient leur opposer des factieux, qui, foulant aux pieds la sainteté des serments et des lois, ont sacrifié tous les intérêts de leur patrie à leurs criminelles entreprises.

« Généraux et coloncis de l'armée, c'est à vois que je m'adresse avec confiance, moi qui vous ni toujours considerés comme des frères; revenez d'une erreur momentance qui vous a fait fa re cause commune avec des rebelles, dans l'espoir insense de servir votre patrie; l'expérience a dû vous désabuser; rendez le bonheur à votre pays, par votre retour à vos devoirs.

- « La élémence de notre auguste monarque vous est connue; appelez-en à cette clémence avec confiance, et songez a l'eltroyable responsabilité que ferait peser sur vous une compable opin âtret<sup>†</sup>.
- a Rien ssez rous à vos frères d'armes; montrez que vous n'êtes plus les ( tefs de ces troupes que votre souverain avait confices à votre honneur. Je rous le repete : vous serez reçus comme des frères; on yous garantit l'oubli da passe. Les soldats sous mes ordres accompliment avec loyanté les inter tions de leur empereur, et le repos de votre patrie sera le privier votre retour a vos devoirs. Sul se trouve parmi vous des honnes assez égares pour ne pas se fier à la générosité de leur maître, parce qu'ils ne comprennent pas le sentiment d'où elle émane, nous dechirors avec eux tous les heus de la fratera té d'armes, et la maio du Tout-Poissant, protecteur de la justice, fera retomber sur leurs têtes le chôtiment que leur conduite a mérité.

« Le maréchal Disputson-Zansakansky, ».

n Janvier 1831 v

Ces deux proclamations, traduites en langue polonaise, furent lives par font le monde en Pologne, dans le peup e comme dans l'armée, et les mesures que le gouvernement révoluti muaire avait prises pour les empêcher de se répandre ne servirent qu'à les faire rechercher avec plus de curiosité et d'intérêt. Au reste, le nonce Wolowski les avait dénoncées a la tribune de la Diète, en disant avec l'accent d'in propuète, jouant sui les mots, que Dichitsch-Zabalkansky ne deviendrait jamais Zawidensky (le Varsovien) a la suite de la guerre de Pologné.

Le césarévitch, qui était installé dans un château à quelques werstes de la Pologne, entre Bielsk et Drobiezia, ne fut pas le dernier à recevoir les deux proclamations de Diebutsch; il écrivit aussitôt à l'empereur, qu'il ne pouvait se dispenser, comme heutenant-général du roi de Pologne et chef de l'ancienne armée polonaise, de prendre un rôle actif dans la guerre qui se préparait. Il avait espéré que cette guerre n'éclaterait pas, et il eût peut-être désiré qu'on attendit encore pour l'entreprendre dans des conditions plus favorables; il persistait à croire d'ailleurs, disait-il, que s les Polonais eussent été laissés à eux-mêmes, ils auraient déjà fait leur soumission; mais, puisque la guerre était décidée et imm nente, il n'avait pas le droit l'y rester étranger: il demandait, en conséquence, le commandement d'un corps d'armée, en offrant lui-même de se placer, s'il lefallait, sous les ordres du commandant en chef.

Cette demande imprévue du grand-duc Constantin ne laissa pas d'être embarrassante pour l'empereur, qui avait remis ses pleins pouvoirs à Diebitsch et qui savait que le commandant en chef de l'armée active n'était pas en bonne intelligence avec le cesarévitch. Cette hostilité ou plutôt cette autipathie mutaette avait commencé avant la guerre de Turquie, qui la mit en évidence, Constantin ayant alors refus à de servir sous les ordres de Diebitsch, et Diebitsch ayant manifesté la ferme résolution de quitter son commandement, dans le cas où on laieût envoyé le césarévitch à la tête de l'armée polonaise.

Il y avait ou, entre oux, à cette occasion, un échange de mauvais vouloir, que l'empereur eut la prudence de rendre inoffensif et merte, en les tenant toujours éloignes l'un de l'autre. On racontait ainsi l'orig ne d'i ressentiment de Dichitsch contre le grand-duc : ce dernier, faisant allusion à la calle courte, replète et ramassée de ce gros homme, toujours essouffé dans son uniforme étroitement serré et

oujours prêt à s'echapper en colères bruyantes. l'avait surnommé le général Samovare, c'est-à-dire Bouilloire, et ce plaisant sobriquet lui était resté dans l'armée.

Diebitsch n'appret pas sans déplaisir que le g and due Constantin aurait le commandement de la reserve, et it se promit bien, puisque le grand-due lui était absolument subordonné, de le tenir à l'Aurit des opérations militaires et de se passer de son concours autant que possible. Le césarévitch, en peut le supposer, ne se souciait nullement, de son côte, de prendre une part effective dans une guerre qu'il réprouvait et qu'il cât voul i empêcher à tout prix. Il avait seulement à cœur de se teouver sur le théâtre de la guerre et de pouvoir ainsi, au besom, offer aux Polonais une intervention bienveillante

Il avait conservé quelques rapports personnels avec des fonctionnaires de l'anc en gouvernement, qui étaient restés à Varsovie, et il recevait c'eux des communications intimes dans lesquelles il croyait voir que les véritables amis de la Pologne comptaient sur lui pour obteur des conditions avantageuses, avec le parcon de l'empereur. Ce ne fut pas sans regret et sais inquietude qu'il se sépara de la princesse de Lowicz, qui l'avait de terminé certainement à faire partie de l'armée active, et cui devait être encore à distance l'inspiratrice et le guide de toutes ses actions.

La malheureuse princesse viveit alors dans les larmes, s'accusant elle-même de la rebeinon de ses compatriotes, car elle n'avait januais ignoré les complots qui se tramaient dans l'ombre contre le gouvernement russe, et elle pouvait se reprocher de n'avoir empsoyé, pour les déjouer, que des démarches conchantes et des manœuvres pacifiques. Elle avait eté atteinte d'un coup plus douloureux encore, en apprenant que ses meilleurs auus, ses parents, son frere

même, le général Chiapowski, s'etatent jetes dans les bras de la Révolution et allarent porter les armes contre le tzar

Le césarévitch, loin de faire un seul reproche a sa femme, loin de lui garder rancune de ce qui s'était passé, de ce qui se possoit à Varsovie, lui cachait avec soin tout ce qui semblait de nature à la chagriner dans les excuernents de le consoler et de lui faire accepter des espérances qu'il n'avait pas lui-même :

- Nous irons à Varsovie sans brûler une amorce, lui de sait-il, car on m'annonce que l'armée polonaise s'est retirée cerrière la Vistule. Il y aura donc un armistice, ûne negociation, et tout rentrera dans l'ordre, sans effusion de sang. Les Polonais ne demandent qu'à se soumettre honoreblement, et l'empereur ne demande qu'à pardonner. Dans virgt jours, ma chère, je vous lonne rendez vous au Beive-cère.
- Oh! jamais, s'écria la princesse avec exaltation, jamais je ne rentrerai dans et pa ais, ou des Polonais in lignes de ce nom so son, introduits traitreusement, dans la soirce un 29 novembre, avec l'intention de commettre le plus liche, le plus ocicux attentat sur la personne de mon epoux bien aime!

## CLXVI

Le samed: S'tevret, à dix heures du matin, toute l'armée active se mit en mouvement à la fois, sur une étendice de quatre-vingt-dix à cent milles, pour passer la front ere et entrer en Pologne.

Il y avait vingt-cinq degrés de froid; les rivières et les fleuves étaient glaces; des neiges profondes couvraient les routes, mais la gelée les avaient rendues solides.

Les premières colonnes arrivaient par Kowno et se anigement sur Augustow. Ces colonnes formaient le corps au prince Schakhowskoï, composé de 18 batailions de grenadiers, de 4 escadrous de cavaleire et d'un regiment de Cosaques, avec 60 pieces d'artilierie.

On ne fut pas peu si rpus de voir que, comme les espions l'avaient annonce, la frontière n'était gardre que par des frapeaux polonais plantes à l'extrémité de longues perches. An reste, quoque les Polonais eussent tenté quelques incursions en Lithuanie et en Wolhynie, il n'y avait ou, sur toute la ligne du Bug, que des postes isoles qui s'étaient retures, sons laisser une vedette, peu de jours avant le premier mouvement offensif de l'armée russe. Les habitants des vil-



lages vensien, à la rencontre des troupes, avec le pain et le sel, en signe d'hospitalité et de bon accueil. On pouvait penser que les Russes ne trouveraient pas d'autre réception sur toute leur route, et l'on croyaît que la marche de l'armée ne serait qu'une promenade militaire jusqu'à Varsovie

Pendant que le corps du prince Schakhowskoï entrait en Pologne par Kowno, le corps du général-major Manderstern, qui formait le second corps de l'aile droite, passait aussi la frontière, non loin de Grodno, avec 5 bataillons l'infanterie, 2 escadrons de cavalerie, 2 régiments de Cosaques et 12 pièces d'artillerie, en se portant directement sur Augustow.

En même temps, à quarante henes de là, sur la ligne du Bug, l'arle gauche de l'armee, comprenant également deux corps, sous les ordres des géneraux Gheismar et Kreutz, faisait son entrée en l'ologne; le corps du general Gheismar, par Wlodawa, uvec 24 escadrons de cavalerie, 2 régiments de Cosaques et 24 pièces d'artiflerie; le corps du general Kreutz, par l'schug, avec 24 escadrons, un régiment de Cosaques et 24 pièces d'artiflerie. Le premier se dirigeait sur Siedlee, le second sur Lubhn.

Le colonel Anrep, à la tête d'un régiment de Cosaques et d'un detachement de hulans, passa la frontière à Brzesc-Litewsk, pour her les opérations du général Kreutz avec celles du corps principal ou centre de l'armée, lequel no passa que le lendemain, 6 février, sur quatre points differents

Le corps du genéral Pahlen, composé de 21 bataillons d'infanterie, de 16 escadrons de cavalerie, de 2 regiments de Cosaques et de 72 pieces d'art.llerie, passait à Tykoci i et a Zel ki, tandis que le corps du general Rosen, compose de 26 bataillons d'infanterie, de 24 escadrons de cavalenc, de 2 régiments de Cosaques et de 120 pieces d'artillerie so dirigeait, par Suraz et Piontkowo, sur Sokoly, avec le quartier-général de l'armée, accompagne d'une grosse escorte d'infanterie et de cavalerie.

Le même jour, l'arnère-garde, commandre par le general de Witt, et comprenant 4 bataillons d'infanterie, 48 escadrons de cavalerie et 48 pièces d'artillerie, se portait sur Nur et Sterdyn, par Ciechanewiec et par Granna

Le jour suivant, la réserve, composée de 22 bataillons, 12 escadrons et 36 pièces d'art.Herie, passuit à Suraz et se portait sur Sokoly, sons le commandement du césarévitch.

Cette armée de cent vingt mille hommes, marchant obliquement sur Varsovie par deux routes opposées, et rapprochant sea deux a les à mesure qu'elle avançait vers te but un que où elle convergeait de tous côtés, n'emportait avec elle que six jours de vivres, car elle complait trouver sur son passage les ressources nécessaires à sea hesoi is; et en effet, les approvisionnements réunis pour l'armée des rebelles etabandonnés à l'approche des Russes s'offraient d'abord partout en abondance à l'usage de l'armée d'opération.

Le feld-maréchal Diebitsch, aussitôt qu'il ent appris que tous les corps avaient passé houreusement la frontière et s'étaient arrêtes à leur première étape, ordonna une balle genérale pour faire reposer les troupes et pour se preparer a une attaque vigoureuse contre les forces polonaises, qui avaient leur centre à Praga, sous les ordres du généralissime prince Michel Rafiziwill; leur aile droite à Ostroleuka et à Pultusk, leur aile gauche à Minsk et à Kaluszin.

Le plan de Dielatsch était d'empêcher la jonction des deux ailes de l'armée ennemie, en les tenant à distance l'une de l'autre, par une marche rapide et vigoureuse, opérée entre ces deux détachements, qui n'étaient pas capables

Google

20

asolément de prendre l'affensive, ni même d'accepter un combat tout à fait inegal.

Le retard le quatre jours, que le feld-marechal avait jugé utile à la concentration de son armée sur le territoire polonais, out toutefois la plus fâcheuse influence sur ses opérations ulterieures. La temperature s'eleva tout a coup de dix ou douze degrés dans la nuit du 8 février, et en moins de vingt-quatre heures, par suite de ce dégel sobit, les neiges fondirent, les ruisseaux débordèrent, et le pays, inoudé, devint un lac de boue. La glace épaisse qui couvrait le Bug était encore assez solide néarmoins, pour que le passage de l'armée pût s'effectuer avec de grandes précautions, avant la debàcle.

It n'y avait en jusqu'alors qu'un pent nombre d'escarmoucnes et d'engagements sans importance.

Le feld-maréchal avant choisi la route de Wengrow comme la plus courte et la plus praticable pour arriver devant Praga; d'occupa Wengrow sans comp ferir et y installa son quartier genéral. Lu détachement de l'armée polonaise, commandé par le genéral Zinneski, avait fait un moi vement en avant et pris position devant Kauszun; mais le grand-due Constantin, qui se trouveit en face de ce detachement des rebelies, reçut l'ordre de les deloger de leur position et de les rejeter sur la forêt de Minsk.

Ce fut le chef de l'état major de l'armee, que Diebitsch envoya au cesarevitch pour l'inviter à faire marcher toute la reserve contre l'avant-garde des rebelles. Le grand duc parut surpris de ce que le géneral en chef tui contrait l'execution du premier coup de main contre les Pounais; le conte l'ell lui représenta que c'etat l'e, de la part du feldmaréchal, un acte de deference et de respect à l'egard de Son Altesse Imperiale. Le cesarévitch fronça le soured, en fredomant l'air national des Polonais et donna des ordres pour attaquer. Cette attoque fut si brusque et si vive, que les rebelles essay/rent inutrement d'y resister; ils furent enfonces et culimités, saus pouvoir se raller, et ils se relitèrent en desordre sur Mirsk, pendant que le corps de réserve s'emparait de Kalaszot, ou le grand-due s'établit à demeure, en faisant dire au feld-marechal, que, selon les teages de la guerre, le corps de réserve ne devait pas précèrer l'avact-garde

En effet, le general Pablen, dont le corps formait l'avantgarde, avait en l'ordre de poursuivre les Polonais, sur la route de Kaluszin, de Minsk et de Milosna, pendant que le curps du general Rosen ob ervait et accompagnant leur retraite sur la route de Liw, de Stanislavov et d'Okuniew

Le géneralissame de l'armée polonaise, inspiré par les conseils du géneral Chloraki, semblatt avoir voulu, pour olivier à l'infériorité de ses forces, ne combattre à la fois que deux divisions de l'armée russe, en attirant les généraux Pablen et Rosen dans une espèce d'impasse fermée par les marais qui convrent les abords du village de Grochov. Cette armée polonaise, qui s'elevait a grarante-sept mi le hommes d'excellentes troupes rassemblés sur ui même point, altait se trouver en ligne contre les corps de Pal len et de Rosen, bien inférieurs en nombre, avant que les deux ailes de l'armée russe cussent rejoint leur centre et sans que le corps de la réserve fût appelé à prentre part à l'action.

Le bruit s'était répandu dans l'arrice polonoise, que le arand-duc Constantin refusait obstinement de faire agir les troupes placees sous ses ordres.

Cette armée avait pris position en avant de Grochow et s'appuyait à la gran le forêt qui s'étend autour de ce village



La droite, formée de la division du général Szembek, se trouvait placée à l'embranchement des routes de Karczew et de Minsk; le centre, qui se composait des deux divisions de Z mirski et de Krukowiecki, se Jéveloppait vers la chaussie de Siedlee; la division du général Skrzynecki formait l'extrême gauche. Toute la cavalerie, commandre par le général fankowski, avait été concentrée en corps de réserve au vil age de Grodzisk, situe a un mit e de l'aile gauche.

Le 20 février, à dix beures du main, la tête de la culonne du comte Pahlen déboucha par la route de Siedlee; elle fut aussitôt attaquée avec une vigueur irrésistible, par la division du général Szembek, que soutenait le feu de quarante pièces d'artiférie. Le terrain mareçageux était peu favorable au déploiement des troupes que le genéral Pahlen aurait pu mettre en ligne : après deux heures de combat opiniâtre, il dut se replier sur la route de Milosna, sans pouvoir opérer sa jonction avec le général Rosen, qui s'avançait par la route d'Okumew en trouvant à chaque pas une résistance plus furieuse et plus tenace, que lui opposaient des masses d'infanterie et de cavalerie.

On raconte que le césaréviteh avait voulu être spectateur de la bataille, dans laquelle il n'avait pas de rôle actif, et qu'il s'était transporté avec son état-major sur une hauteur voisine de Minsk, d'ou il pouvait suivre avec sa lorgnette les mouvements des deux armees. Selon des récits, que les rapports abregés et assez confus du genéral en chef de l'armée russe ne permettent pas de contrôler, Constantin se serait même avance jusque sur le theâtre de l'action, pour en mieux suivre des yeux les pempéties.

C'est alors, s'il faut en croire les mêmes récits, qui ne furent ni démentis ni discutés, qu'il aurait pu voir un regi-

Google

ment de hulans polonais exécuter plusieurs charges brillantes contre les chasseurs et les hussards de la colonne de Pahlen, qui ne souturent pas le chec avec une fermeté inebrantable. à cette vue, le grand-duc, se souvenant qu'il avait formé lui-même ce beau régiment, qui faisait partie de sa garde particulière, s'écria, en battant des mans Bravo! brovo! mes enfants! Pu s, se tournant vers ses officiers, il ejoute ces mots, qu'il avait souvent répétés : « Les soldats polonais sont les meilleurs soldats du monde! »

La joie que le césarévitch avait manifestée, en voyant que les troupes polonaises se battaient bien, fut dénoncée au feld maréchal comme une sorte d'encouragement donné à la révolte, et le comte le Diebitsch s'en émut beaucoup et y attacha plus d'importance que n'en méritait cette boutade fantasque et inoffensive. Il en écrivit sur-le-champ à l'empereur, en cisant que le césarévitch commençait à faire une opposition sourde à son autorite, comme on devait le prévoir, et que tes rebelles trouvaient en lui un auxit aire complaisant plutôt qu'un adversaire inflex ble et déterminé

En outre, Diebitsch blâma hautement, devant ses aides de camp, la conduite mexplicable du grand-duc qui, dès que la bataille fut engagée, donna ordre de faire filer ses équipages sur la route de Minsk et de mettre en mouvement le corps de réserve. On lui attribus même, à cette occasion, une épigramme peu déguisée contre le général en chef : « Il paralt, aurait-il dit d'un ton railleur, que le général Samovare nous invite à prendre le thé demoin à Varsovie »

Cependant le feld-maréchal n'avait pas tardé à rétablir le combat dans des conditions plus avantageuses pour l'armée russe : il avait ordonné au général Soukhozanet, chef de l'artillerie, d'arrêter les charges réitérées de la cavale-





ne polonaise, en les reponssant a comps de canon. Quarante pieces furent mises en batterie sur les hauteurs qu'hordaient la ronte, et leur feu bien diregé ferça le genéral Szembek à cesser ses attaques contre l'avant-garde de Pahlen et à reprendre sa place de batante dans le centre de l'ar née polonaise.

Le général comte Toll avait fait arriver et toute hâte des renforts considerables et plusieurs batteries d'artillerie a el eval. Le feld-marcelial forma lui-même une nouvelle lique de bataille, dont il occupait le centre, en personne, a la tête d'un escodron des bussards du régiment de Lubio; Toll commandait l'aite droite, Pahlen l'aite gauche, et ces deux ailes se trouverent successivement grossies par des troupes fraiches, que leur amenait le général Neidhardt, quartiermaître de l'armee.

Alors le combat changea de face. L'artiflerie a cheval russe cribta de mitraille le centre de l'armée polonaise, où la division de Krukowiecki eut beaucoup de peine à reponsser une attaque vigoureuse du bataillon des sapears; le maréchal Diebitsch ne réussit pas toutefois à couper la droite des rebelles et à la jeter dans les marais auxquels et es'appuyant; leur infanterie fut enfoncée un moment par le régiment des chasseurs à cheval du roi de Wurtemberg, mais leur centre tint bon contre toutes les attaques et ne perdit qu'un quant de mille de terrain dans cette journée de combat.

A quatre heures du soir, l'obscurité était assez complète, pour qu'il fullit de part et d'autre renoucer à contanuer l'action qu' ne semblait pas encore près de se decider. Les deux armées gardaient leurs positions respectives; mais, comme le genéral Toll avait pu se mettre en communaution aver l'avant-garde du corps du genéral Rosen, on pouvait prévoir que le lendemain les Russes nuraient une écrasante supério-

rité pour recommencer le combat; les Polonais profitèrent donc de la rent pour se retirer sur Praga, en laissant leur nile ganche fortement retranchée dans un bois marécageux, dont il était presque impossible de la débusquer.

Le combat recommença, en effot, au point du jour, mais seulement sur la lisière de ce bois, que Skrzynecki défendit toute la journée contre les attaques multiplices de l'artillerie et de l'infanterie russes. Skrzynecki s'était logé dans les profondeurs du bois, comn e dans un fort; il en sortait à l'improviste avec ses bataillors de grenadiers et de faucheurs, pour exécuter des charges à la baicannette et à la faux, après esquelles les assaillants rentraient au fond de leur asile impenétrable, où le canon seur les allait chercher au hasard, sans feur faire beaucoup de mal.

Ce fut dans ce de bataille meurinère, que les faucheurs polonais se mont èrent pour la premiere fois et que feur arrie terrible, secondée par une tactique redoutable, inspira oux soclais russes une invincible terreur.

Le résultat d'une lutte a esi l'ague et aussi aclariée avait été pourtant à peu près mul: les Russes restaient mat tres du champ de bataille, ma s les Polonais avaient eu c'abord l'avantage, d'une mamere plus brillante que decisive, il est vrai, et ne s'etaient retirés pendant la muit que parsuite d'u remameny restrategique, sans se laisser entainer et sans être poursuivis. Ils n'avaient laissé que emit cents prisonners entre les mains de l'en iemi, mais ils avaient perdu plus de deux mil chommes. La perte des Russes était egale ; ils ovaient eu, en outre, deux mille blosses, parmi desquels plusieurs genéraux et officiers supérieurs.

A la fin du combat, lorsque la division de Skrzynecki, par ordre du generalissime polonais, évacueit enfin e bois mondé, dans lequel il s'était maintenn avec tant d'opin âtrete





depuis le mat n, il y ent sur les derrières de l'armée russe un mouvement de panique. les fourgons et les bagages s'ébranlèrent tout à coup et se croiserent dans un pêle-mêle mextricable. Le bruit avait circulé que les équipages du grand-duc Constantin fuyaient sur la route de Minsk, et que la ville de Kaluszin où était le quartier-général de la réserve veneit de retomber au pouvoir des rébelles.

Le feld-maréchal envoya demander des expucations au césarévitch, qui refusa d'en donner.

Le grand duc Constantin témoignait beaucoup d'irritation contre le général en chef Cette irritation se traduisit d'une mamère regrettable les jours survants, par une sorte d'opposition déclarée, et se manifesta, même au dire des journaux polonais, dans une circonstance où l'armée russe en fut temoin.

## CLXVII

Le quartier-général du commandant en chef avait été transporté au village de Wawer entre Milosua et Grochow; Dichitsch s'était installé dans l'auberge de ce village, où il passa emq jours, après la bataille du 20 fevrier, non-seulement pour faire reposer ses troupes, mais encore pour les approvisionner de vivres, car le pays qu'il occupait, entrecoupé de bois et de marécages, n'offrait pas de ressources suffisantes pour nourrir l'armée, et il falla t aussi, en prévision de nouveaux combats plus importants que celui de Grochow, accumuler sur ce point une énorme quantité de munitions de guerre.

La maiveillance n'avait pas manqué d'attribuer à l'hésitation et au découragement un temps d'arrêt que la plus simple prévoyance commandait à un général d'armée. Le césarevitch eut l'air de se mettre du parti de la malveillance, en venant se promener i cheval, avec un aide de camp, devant l'auberge de Wayver, où Diebitsch tenait conseil de guerre, et en fredonnant sous les fenêtres du feld-maréchal la chanson du soldat polonais, dont les paroles commencent ainsi : La Pologne na peut périr tant que nous vivous. Ce n'étant peut-être qu'une imprudence sans préméditation et sans

parti-pris, mais le fait n'en causa pas moins dans l'armée une surprise mêtre de Instesse, et le feld-maréchal Die-bitsch en fut tellement blessé, qu'il se plaigrat amèrement à l'empereur, en expriment l'intention de renoncer à son commandement.

Cefta à la suite de ces nouves les plaintes du géneral en chef, que Nico as écrivit au grand-due, pour lui ndresser quelques reproches dans les termes les plus affectueux et pour le prier, au nomide leur bien-aimé frère l'empereur Alexandre, de faire trêve à ses aucieus ressentiments à l'égard de Diebitsch et de ne pas ajos ter, par les caprices et des bizarreries, aux difficultes graves de la situation, en laissant supposer aux rebelles qu'ils étaient soutemis et encourages par le propre frère de l'empereur

Le grand duc s'empressa de répondre à l'empereur, qu'i le suppliait de ne pas s'opposer à son abstention dans ce te fat le guerre qu'on aurait dû éviter a tout prix; il avait espéré, disait-il, en acceptant un commandement dans l'armée active, que les Polonais viendraient a lui avec le dra peau blanc et demanderaient eux-mêmes a rentrer dans le devoir, mais rela n'avait pas eu l'en malheureusement, parce cu'on avait envenimé tout et tout compromis. Il prévoyait une lufte effenyante et il d'istrait de n'y prencre aucune part, pour n'avoir pas la responsabilité de ce qui poi rrait en armver. Cet e responsabilité, ajou a t-il, retomberait Jone sur ceux qui avaient voulu sacrifier, anéantir la Pologne

Le grand-dite protextait, d'aillettes, le mauvais c'ait de sa santé, et manifestait ure vive impatience de retourner en Lathuanse, aupres de sa femme qui était elle même toujours mala le

Apres l'envoi de cette lettre qui equivalant à une dénas-

sion, le cesarevitch se tint doigné du thrâtre des l'ostdites et resta immobile au quartier-géneral le la réserve, jusqu'a ce que l'a dorisation formelle de Ni clas lut côt permis de quatter son commandement et de se retirer à Badystock, sur les confins de la Pologne et de la Lithname.

De ce moment-là, toute competition ouverte ou latente cessa entre le grand-due et le feld-maréchal, qui, de sou propre mouvement ou par ordre le l'empereur, fit engager, cans les affaires les plus sanglantes, le régiment des relans de la garde, portant le nom du cesareviteli et commande par le géréral polonais Kuruta, aide de can pleu prince pour donner ainsi à ce regiment l'occasion de se distinguer avecéclat en perdant une partie de ses hommes et de ses efficiers.

Diebitsch se preparait à frapper un grand comp qui dev at cana sa peasée ouvre les portes de Varsovie et terminer la guerre. Il attendait seulement, pour agur, que les corps des géneraux Schakhowskoi et Manderstern, qui avaient occupé Pultusk, cussent whevé leur mouvement sur Bialoleuka

il ava t pris position sur la grande chaossee de Brzesc, a cuntre werstes de Praga; sa droite s'étendait sur les hauteurs, dans la direction du village de Kawentzin; sa gauche s'appuyait sur des marais infranchissal les; ses principaux postes étaient établis, d'un côté, sur les hords de la Vistule même, à Zarzen et à Zaytki; de l'autre côté, ses patrovil es a varent ete poussees pasqu'au village de Zankow.

Si la gebre cut repris, comme il l'espérait, il autait sans donte passé la Vistule sur la giace, et laissantains l'armée polona se concentree à Praga, il serant venu a l'improviste concentrer toutes ses forces sur la rive gauche du fleta e, on les préparatifs de défense et les armements n'étaient pas même commencés; Varsovio côt été alors forces de se rendre à la

Google

1

première attaque; mais le passage de la Vistule était absolument impossible, quoique la débacle n'eût pas encore eu heu, et il fallait détruire l'armée polonaise et s'emparer de Praga, avant de pouvoir commencer le siège de Varsovie.

Le corps du prince Schakhowskoï traversa le Bug sur la glace, malgré le dégel, a Sierok, et s'avança jusqu'à Bialo-lenka, au hord de la Vistule, en chassant devant lui quelques bandes de partisans qui essayment d'inquiéter sa marche; le corps de Manderstern passa aussi le Bug, sur les ponts que l'ennemi n'avait pas eu le temps de couper, ét après avoir rejeté vers Modlin les rebehes qui étaient devant lui, ii avait rejoint le détachement du général baron Sacken et opéré sa jonction avec le corps de Schakhowskoï.

Le genéral polonais Krukówiecki avait été envoyé avec sa division contre Schakhowskoï et Manderstern, qu'il devait à tout prix empêcher d'arnver en ligne dans la grande betaille que le feld-maréchal Diebitsch offrait à l'armée polonaise. Mais Krukowiecki n'avait pas des forces suffisantes pour arrêter les vingt-cinq mille hommes, que les généraux Schakhowskoï, Manderstern et Sacken amenaient sur le terrain où cette bataille devait s'engager le 25 février.

La journée du 24, employée en escarmouches, en canonnades et en manœuvres stratégiques, par les deux corps d'armée qui cherchaient à paralyser leurs mouvements réciproques, n'eut pas d'autre résultat que de faire éprouver à chacun d'eux des pertes à peu pres égales.

Krukowiecki se trouva enfin éloigné et tout à fait séparé de l'armée polonaise, et les trois généraux russes, qui avaient feint de battre en retraite vers Grodzisk, réussirent de la sorte à se rapprocher de la grande armée, pour agir de concert avec elle dans une bataille générale.

Le feld-maréchal, creignant que le prince Schakhowskoï

Go. gle

ne fût attaqué par des forces considérables, lorsqu'il entendit à huit heures du matin le bruit du canon dans la direction de Bialolenka, prit ses dispositions pour entamer le combat.

Le général Rosen, qui dans la hataille de Grochow avait par de savantes manœuvres tenu en cehec une partie de l'armee polonaise, commandait toujours l'aile droite, il occupant à peu près les mêmes positions en avant d'Okuniew et de Milosna. Le fetd-maréchal lui envoya dure de se mettre le plus tôt possible en communication directe avèc le corps de Schakhowskoï.

Le comte de Pahlen qui commandait l'aile gauche reçut l'ordre de garder la chaussee de Brzese et d'executer un mouvement d'attaque avec toute la ligne du corps de lotaille, composée de quatre divisions d'infanterse, en s'avançant au delà du village de Kayventzin.

Le comte de Watt commandant la garde et la cavalerie, qui formaient une réserve en arrière du centre composé exclusivement d'infanterie.

Il y avait, en face du centre des Russes, un petit bois que le géneral Zimirski avait éte charge de defendre et de conserver au prix des plus grands socrétices et qui devait être le point le plus important de l'action : ce fut là que l'engagement commença et devint de plus en plus acharné pendant une partie de la journée.

Les rebelles avaient fait de co bois une espèce de redoute, en y crevant des fosses et en y élevant des retranchements, ils s'y maintinrent avec tenacité, malgré le feu des batterres russes. Diebitsch envoyait brigade sur brigade pour s'emparer de ce bois fortifié, où les ennemis avaient concentré presque toute leur infanterie, et dans tequel ils revenaient à la charge avec des troupes fraîches, des qu'ils s'étaient retirés dévant des forces supérieures.



Le comte To I, chef de l'état-major de l'armée russe, proposa de tourner cette formidable position, que se disputaient les deux partis avec le même acharaement : pendant qu'une nouvelle uttaque dirigée au centre appelait tous les efforts des Polonais à la défense du bois, à ne la division de Zimmset avait occupe pour la seconde fois, le general Neàthardt, à la tête de quatre regiments, essaya de prendre l'ennemi à revers, en suivant à gauche la lisière de la forêt, et, sur la droite, l'artillerie du général Gortchakoff, qui reapplaçait Sonkhozanet, blessé à la bataille de Grochow, fit une puissante diversion à l'attaque centrale

Le bois fut évacué, mais, presque a ission, la colonné de Skrzynecki, dans laquelle l'ancien dictateur, le gerera thiopicki, combattait au premier rang comme simple solicat, reconquit pour la troisieme fois la position que venait de perdre Zin irski, et s'y établit solicement avec de nouvelles forces, en contragnant le centre de l'armée russe à se replier, tardis que la mitiable de l'artifièrie polonaise jetait le désordre et la mort dans le détachement du gracial Neidhardt.

Mais les botteries que le prince Gortelakoff avait mises en ligne et placées lui-même commencère it un feu terrille pour soutenir l'adaque des troupes du centre, qui retourna-entau combat avec un elan imprincipal, en amenant avec elles deux brigades de la reserve. L'ennemi fut deloge sur tous les points et poussé hors du bois, qu'il évacua deliuitivement, en y abandeamant ses blesses

Le genéral Chlopick, essaya mutaloment d'arrêter la déroute avec quelques butallons qui n'avaient pas eté rompus et qui soutuirent plusieurs chocs à la bafoanette; mais ils étaient foudroyés par les batteries russes, et Chlopicki repons it aux efferers d'état-major qu'on bui envoyait de auférents côtes pour avoir des ordres : « Allez en demander à Radzwill; quant à moi, je ne cherche que la mort! » Il fut atteint par un celut d'obus, et on dut l'emporter du champ de batail e, sons commassance. On croyalt qu'il avait cessé de vivre, et les soldats, ses com agaons d'armes, que son exemple héroque rendait invincibles, perdire it l'espoir de retrouver l'avantage dans une lutte corps à corps avec des acversaires plus nombreux et non moi is obstines au combat.

Depuis ce moment là, l'armée polonaise se fix uva sans chef et sans direction, car le prince Radziwill, qui n'agissait que par les conseils de Chiopicki, ne sut pas supplier a l'absence de cet habite ganéral et amounça aux ganerai y qui l'entouraient l'intention d'opérer une retraite definitive sur la rive ganche de la Vis ule, en brûlant Praga.

Les Potona s'avaient éten lu de nesarement le rr ligne to bataille, pour appear resistance sur tons les pours de l'attaque, ils ne pouvaient ples se concentrer nulle part, et ils allaient être assail is par la cavalerie russe, qui n'avait pas encore don té, à cause de l'obstacle insurmontable que lui avait présente depuis le matin lo petit bois deus lequel l'infanterie de Zimirski et de Skrzynecki s'était mantenne avec lant d'opiniàtrete.

If etait deax heures de l'apres-mult, lorsque la bataille changes d'aspect.

Le prince Schakhowskoi avait passe sur le corps de la devision de Krukowiecki et domaat la main au genéral-major Mourawieff, que le feld-maréchal avait envoyé à sa rencontre sur le chemin de Zompki à Praga. Le centre de l'armée russe s'etendait en avant du village de Kawentzin et s'appnyant sur le petit be s'dont il s'était emparé; la gauche, formée de tross divisions d'infanterie, sous les ordres du ge-

néral Pahlen, n'avait fait que manœuvrer pour acculer l'infanterie ennemie à des marais que le dégel avait readus impraticables.

L'armée polonaise, sans cesser de combuttre, avait commencé l'entement son mouvement de retraite; sa cavalerie et son artillerie protégement l'infanterie, qui se rafhait en colonnes pour rentrer dans Praga.

Dielatsch, averti de cette retraite habilement dissimulée, ordonna au général Toli de former toute la cavalerie en colonnes d'attaque et de la lancer contre la cavalerie polonaise, pendant que l'artilleme russe à pied et à cheval se porterait à droite et à gauche, en ouvrant un feu meurtner contre l'infanterie et l'artiller e des rebelles. La cavalerie russe, précedée du régiment des hulans du cesarevitch, exécutaune charge à fond de train, qui aurait été décisive, si le terrain marécageux n'eût forcé la moitié des escadrons de s'arrêter et de rebrousser chemm sous la mitraille de l'ennemi; mais deux régiments de cuirassiers, entralocs par leur élan, culbuterent la cavalerie polonaise et firent une large troufe dans les rangs de l'infantene, dernère laquelle ils se trouvèrent enveloppés d'un cercle de feux et de baionnettes. Ces deux régiments eussent été entièrement détroits, si l'artillene à cheval, commandee par le général-major Gerstenzweig, ne les côt akles à sortir de cette position critique et a revenir sur leurs pas, a moitié rompus et décimés, en longeant au galop, par derrere, toutes les lignes des colonnes enternies.

En même temps, le comte l'arlen s'était avancé rapidement avec son aile droite sur l'infanterie polouzise, qu'il avant poussée du côté des marais et qui alla s'y perdre en essayant d'y trouver un refuge.

Le jour touchait à son declin, il n'eût pas été possible de

Google

continuer le combat, et, d'ailleurs, les deux partis, affaiblis par les pertes énormes qu'ils avaient faites, étaient exténués de fatigue. L'armée russe restait maîtresse du champ de bataille, sur lequel elle avait vu tomber buit mille hommes de ses meilleures troupes; la perte des Polonais était rgale, sinon supérieure; Praga et Varsovie se trouvaient encombrées de blessés, et, parmieux, le général Chlopicki, dont la vie ne paraissait pas en dauger, était pourtant incapable de prendre un commandement, à défaut du prince Radziwill, qui avait déja adressé sa démission à la Diète.

La retraite de l'armée polonaise s'effectua pourtant en bon ordre, ma gré la deroute complète de quelques bataillons de jennes recrues, qui s'étaient enfuis devant la grande charge exécutée par la cavalerie russe et qui avaient porté la terreur jusque dans la ville. Le général Malachoveki avait mis le feu aux maisons de Praga, pour démasquer les batteries de la tête du pont de la Vistule, et les troupes polonaises, protégées par ces batteries, dufitérent pendant toute la nuit sur ce pont de hateaux, que la débâcle menaçait d'enlever d'une heure à l'autre.

Les bivouacs russes se prolongeaient en face de Praga, depuis Bialolenka jusqu'à Grochow, et touchaient aux fortifications de ce vaste et populeux faubourg de Varsove, dans lequel il eût été facile de pénétrer a la suite des rebelles, qui ne songeaient pas d'abord à s'y défendre; mais le feld-maréchal Diebitsch ne voulait pas forcer l'ennemi à brûler le pont de Praga et à fermer ainsi toute communication avec la capitale. Il espérait que sa victoire aurait un denoûment pacifique et que la rebellion, decouragée par les pertes que cette sanglante bataille lui avait fait éprouver, chercherait à obtenir des conditions avantageuses, plutôt que de se laisser assiéger dans Varsovie. Or le siége

21

de cette place ne pouvait commencer, avant que le seuve fût entièrement debarrassé des glaces, et il sallait bien attendre deux ou trois semaines pour entreprendre le passage de la Vistule. D'ici la, le général en ches avait à saire de grands préparatifs, à recevoir des renforts qui arrivaient de tous les gouvernements de l'Empire, et surtout à assurer les subsistances de son armée, qui ne pouvait déjà plus trouver la moindre ressource dans le pays boisé et marecageux qu'elle occupait sur la rive gauche du Bug.

Depuis l'entrée de l'armée russe en Pologne, l'empereur Nicolas no s'attendait point a des résultats aussi prompts et aussi décisifs que ceux dont le feld-maréchal Diebitsch se croyait certain et qu' l'avait annoncés avec tant de fracas; l'empereur commissait les immenses moyens de défense que l'insurrection avait trouvés tout organisés dans le royaume, et il partageait la bonne opinion que son frère Constantin lui avait transmise de longue date sur l'excellence militaire de l'armée polonaise. Il pensait donc que la guerre, contrarree par la mauvaise saison, pourrait bien se prolonger au delà du terme, que le général en chef lui avait d'avance assigné, en se flattant d'être à Varsovie avant la fin de février

L'empereur, en prévision d'une plus longue resistance de la part des rebelles, avait ornonné de nouvelles levées d'hommes dans plusiones parties le l'Empire et hâté la fabrication des armes dans les manifactures de l'État, sans diminuer la quantité de fusils qu'il faisait acheter en Prusse, faute de pouvoir, en ce moment de crise européesne, les tirer des fabriques de la Belgique.

Les armements et les préparatifs de guerre étaient assez considérables, pour qu'en dût soupçonner que la Pologne n'y était pas seule interessée. La meilleure intelligence ne

Google

Origina from UNIVERS TY OF CAUFO régnant pas, sans doute, entre les Puissances qui agissaient de concert, à la Conférence de Londres, dans le but d'empècher un confet nouveau entre la Belgique et la Hollande on comprenait, de part et d'autre, qu'un coup de capon tiré sur l'Escaut allumerait une conflagration en Europe.

L'ompereur de Russie n'avait pas accordé sans répugnance son a lhésien formelle à la reconnaissance du royaume belge, crée par la France et l'Angleterre, et maigré son antipathie insurmontable contre les œuvres de la Révolution, malgré ses sympath et de famille et d'amillé pour la cause du roi de Hollande, il s'était plié aux arrangements diplomatiques de la quintuple Alliance, pour empêcher l'intervention hostile ou officieuse des puissances occidentales dans les affaires de Pologne

L'ambassa Jeur de France a Saint-Pétersbourg était el arge. il est yrai, d'adresser à l'empercur des instances amicales plutôt que des représentations épergiques en faveur des Polonaus; il devait, en même temps, garantir la neutralité absolue du roi Louis-Philippe, dans cette question qui avait éveillé au plus haut degré le sentiment public en France, mais qui no devait trouver chez le Couvernement que des apparences d'interè, et de bon von oir. L'empereur avait donc accueilli le retour du duc de Mortemart, comme un gage d'entente cordiale entre les deux Gouvernements. Mais il no tarda pas à changer d'idée, on apprenant l'agitation que la propagande polonaise entretenait en France - nonseulement tous les journaux français, y compris ceux du Convernement, étaient les agents actifset chaleureux de cette coali ion nationale pour la défense de la Pologne, mais encore cette espece de complot, trame a ciel découvert, recrutait ses membres les plus énergiques parmi les généraux, les poirs et les députés, avec l'approbation tacité de Louis-Philippe.



Un Comité polonais s'était formé sous la présidence du général La Fayette, et dans le manifeste provocateur que ce Comité avait publié, en évitant toutefois de nommer même la Russie, il s'attachait à faire ressorur les sympathies nationales et la solidarité fraternelle, qui avaient toujours existé entre la Pologne et la France. Des banquets populaires ne cessaient de réun r à table les auxiliaires de cette croisade potonaise; des offrandes volontaires, recueillies par souscriptions, affluaient de toutes parts pour les besoins de l'insurrection de Pologne; la garde nationale, sous les armes, acclamant les Pologne; la garde nationale, sous les armes, acclamant les Pologne; la garde nationale, sous les armes, acclamant les Pologne; la garde nationale, tet état de choses accusait une complicité flagrante de la part du Gouvernement de Juillet, qui semblait vouloir faire triompher le principe de sa propre origine dans la révolution de Varsovie.

L'empereur Nicolas en fut indigné et il adressa des plaintes ameres au duc de Mortemart, en déplorant la faiblesse, ainon la mauvaise foi de Louis-Philippe, qui, n'ayant pas la force de réprimer les tendances anarchiques de ses sujets, se laissait entraîner insensiblement à de nouvelles révolutions. Le duc de Mortemart répondit que le roi avait besoin d'user des plus grands ménagements, que sa situation était des plus difficiles, et que l'Opposition, qui avait embrassé si chaudement la cause de la Pologne, s'en faisait contre lui une arme d'autant plus redoutable, qu'il était bien résolu à garder ta plus stricte neutralité, malgré toutes les excitations de l'opinion publique.

- Le roi de la révolution de Juillet est donc bien faible? dit Nicolas, en haussant les épaules. L'aimerais mieux descendre du trône, plutôt que de compromettre ainsi ma dignité à ménager les passions révolutionnaires.
  - Votre Majesté n'est pas juste à l'égard du roi des

Français, reprit le duc de Mortemart; le roi a promis de ne s'immiscer en rien dans les affaires de Pologne et il tiendra loyalement sa promesse. C'est la plus grande preuve de condescendance et d'attachément, qu'il puisse donner à son fidèle allie.

L'empereur parut réfléchir, mais il ne répondit rien; seulement, en reconduisant l'ambassadeur, il s'arrêta tout à coup devant une table, sur laquelle se trouvait un serre papiers en bronze, représentant le petit chapeau et l'épée de Napoléon :

En voilà un qui vous menait bien! s'écria-t-il.

Yous avez raison, Sire, réplique le due de Mortemart, il nous menait si luen, qu'avec nous il malmenait toute l'Europe.

— Il n'est plus là, repartit vivement Nicolas blessé de cette boutade presque agressive, il n'est plus là, par bonheur, et moi, j'y suis, pour le maintien de l'ordre et de la paix en Europe.

L'ambassadeur de France aurait néarmoins obtenu pour tes Polonais, non seulement une amnistie complète, mais encore le rétablissement pur et simple de la Constitution de 1815, ainsi que l'exécution rigoureuse des trai és de Vienne, en ce qui concernait la Pologne; mais le gouvernement révolutionnaire, installé à Varsovie, domandait, exigeait des concessions impossibles, et Jans son avenglement fanatique, il espérant les obtenir par la force des armes. L'intervention conciliante et pacifique du duc de Mortemart auprès de la cour de Russie resta donc sans effet immediat et sans resultat probable.

L'empereur continuait à entourer de prévenances et d'amitiés l'ambassadeur de France, quoiqu'il ne pût se défendre de témoigner souvent une irritation sourde contre le roi et



ses ministres, qu'il accusait de soutenir indirectement et secrétement la révolte des Polonais. Cette irritation ne faisait que s'accro-tre de jour en jour, à mesure que s'augmentnit en Franco, comme en Angleterre, la violence de cette espèce de vertige (mi avait réuss), sous pré exte de plaindre es malheurs de la Pologne, à entraîner les esprits les plus sages et les plus modérés dans le parti de la guerre et de la révolution. Chaque courrier de Paris, ma gré les dépêches rassurantes de Pozzo di Borgo, ajoutait aux inquiétudes et aux colères de l'empereur, en lui apprenant de nouveaux déchaînements de propagande et de conspirat on en faveur do la Pologne. Ce n'était plus seulement dans des banquets et des assemblées du Comité polonais, que se manifes ait, par des discours, des toasts et des clameurs, cette agression permanente contre la Russie; c'était surtout à la Chambre des députés, qua se reprodussait sans cesse, pour ainsi dire, la conspiration avouée de la gauche libérale et de la droite constitutionnelle avec le gouvernement révolutionnaure de Varsovie.

— Je ne pais m'accoutumer, dit l'empereur à l'ambassadeur de France avec acrimonie, a ces actes d'hostilité et de provocation contre la Russie à propos de l'insurrection polonaise; il est intolerable que, dans une capitale, où j'ai un ambassadeur, la populace parcoure les rues, en criant : Mort aux Russis! Fivent les Polonais! C'est un scandale que votre Gouvernement ne devrait pas souffrir.

Le duc de Mortemart répondit, en déplorant de pareils excès : « que la canaille n'était pas le Pouvoir, et que le Gouvernement ne pouvait pas toujours prévenir l'agitation de quelques malintentionnés, qui étaient ses conemis plus encore qu'ils n'étaient amis de la Polegne. »

Cette situation, pleine de périls imprévus, avait créé à





l'ambassadour de France bien des difficultés, que toute sa prudence et toute son adresse avaient peine à vaincre; il évitait donc autant que possible ces rapports personnels, ces conversations familieres avec l'empereur, où il craignait toujours d'avoir à répondre à des paroles dures ou amères contre le Couvernement de Juillet.

Il était déterminé, d'ailleurs, a cemander son congé, en prétextant l'affaiblissement de sa santé, si les nouvelles de Frence donnaient un démenti aux assurances pactiques et amicales, dont il s'était fait garant vis-à-vis de la cour de Russie. Mais les tettres qu'il recevait du comte de Sébastiani, ministre des affaires étrangères, lui permettaient d'affirmer que le cabinet des Tuileries, en dépit de toutes les manœuvres et de toutes les excitations extérieures, na prêterait aucun apput matériel ou moral à la révolte des Polonais.

Le due de Mortemert avant transmis cette déclaration formelle au comte de Nesselrode, la veille du baptème de la grande-duchesse Alexandra Michaelovna, a la cérémonie duquel il assistait avec le corps diplomatique.

La grande-duchesse A.exandra, quatrième fille du grandduc Michel, était née le 28 janvier 1831; elle fut baptisée, le 27 février, dans la chapelle du palais d'Hiver. Les parrains étaient l'empereur, le roi de Wurtemberg et le duc de Nassau; la grande duchesse de Saxe-Weimar, Marie Pavlovna, représentée par la fille ainée de l'empereur, la grande-duchesse Marie, et par la princesse de Lowicz, qui s'était excusée sur des motifs de santé. La cérémonie eut lieu avec la plus grande pompe, en présence de la famille impériale, du corps diplomatique, ilu Conseil de l'Empire et de toute la cout.

L'empereur paraissait soucieux; on attribua sa tristesse

et sa préoccupation aux nouvelles peu satisfaisantes, qu'il avait reçues du théâtre de la guerre.

Ces nouvelles signalaient bien un avantage remporté, le 17 février, aux environs de Dobre, par l'aile droite sous les ordres du général Rosen, qui après un combat de trois heures avait mis en fuite les rebelies et les avait poussés l'épée dans les reins jusqu'à pen de distance d'Okuniew où était le quartier-genéral de l'armée polonaise; mais le feld-maréehal n'avait envoyé qu'un rapport tres-insuffisant et très-obseur sur la sangiante bataille qui avait été livrée, le 20 février, près de Grochow, et qui ne semblait pas avoir eu d'autre résultat que de répandre beaucoup de sang.

La tristesse et la préoccupation de l'empereur furent encore plus apparentes, au diner de cour qui réunit environ deux cents convives. Après les toasts portes au bruit des salves d'artillerie et au son des fanfares, l'empereur quitta la table et s'approcha du duc de Mortemart

- Venez donc me voir plus souvent, lui dit-il avec aménité, nous nous entendrons toujours à merveille. Il y a bien des fous et des révolutionnaires en France et ailleurs, mais nous sommes, Dieu merci, des gens raisonnables, et les extravagances polonaises de votre La Fayette na prévaudront pas contre les engagements formels de vos ministres.
- Sire, reprit l'ambassadour, je fais des vœux sincères pour que la répression soit prompte en Pologne et qu'elle ne coûte pas heaucoup de sang.
- Mes vœux a cet égard sont conformes aux vôtres, interrompit l'empereur. Mais je n'y puis rien. Voici, par exemple, une bataille qui doit avoir été très-meurtrière et qui ne servira sans doute qu'à affaiblir l'armée des rebelles. Cependant Diebitsch persiste à croire que nous serons à Varsovie avant la fin du mois.

Google

## CEXYIII

L'empereur ne put s'empêcher de savoir mauvais gré au feld-maréchal Diebitsch de s'être trompé dans ses calculs et ses espérances, lorsqu'il apprit que la bataille de Praga, quoique plus heureuse et plus décisive que la bataille de Grochow, n'avait amené pourtant aucun des résultats qu'on pouvait attendre du plan de campagne proposé par le général en chef; car l'armée russe, après des pertes qu'on pouvait élever à douze ou treize mille hommes depuis son entrée en campagne, se trouvait arrêtée, par la Vistule couverte de glaçons et débordée, en face de Varsovie qui avait à ette deux ou trois semaines de répit pour refaire son armée et préparer sa défense.

L'empereur fut tellement mécontent d'un retard qui menaçait de compromettre la suite des opérations de son armée, qu'il n'adressa pas de rescrits ni de récompenses aux généraux qui avaient combattu, avec courage, sinon avec bonheur, à Grochow et à Praga.

Un seul de ces généraux trouva grâce devant lui, par suite de rapports particulters qui n'émanuent pas de Diebitsch et que ce dernier avant de parti-pris passé sous silence. Le général baron Rosen, commandant le saxieme corps d'infanterie, fut honoré de ce rescrit flatteur



vous avez données en personne, dans la poursuite des troupes des rebelles poionais, deptins Dobre jusqu'à Milosna, les
5 et 6 (17 et 18, nouv. st.) février conrant, et dans les
batailles générales des 7 et 13 (19 et 25, nouv. st.) de
ce même mois, où leur armée a été complétement mise
en déroute sous les murs de Praga, vous ont acquis dé
nouveaux titres à Notre reconnaissance; vous n'avez pas
moins su la mériter, en maintenant dans un ordre parfait les troupes du sixieme corps, confaces à votre commandement, et en leur inspirant un zèle, une intrépidité
et une bravoure, dont le feld-maréchal comte DichitschZabalkansky, commandant en chef de l'armée active, Nous
a plus d'une fois rendu témoignage avec les plus grands
éloges.

« Voulant signaler la bienveirlance que Nous vous portons pour des services si distingués et si utiles, Nous vous avons nommé chevalter de l'ordre de Saint-Vladimir, de la première classe, dont Nous vous transmettons ci-joint les insignés; demeurant pour toujours votre affectionné,

o NICOLAS.

a Saint-Pélershourg, 21 lévrier 5 sière, nouv et ) 6831 a

Un autro rescrit fut adressé, quelques jours plus tard, au général Soukhozanet, chef de l'artillerie de l'armée active, qui avait été si griévement blessé a Grochow, avec le général-major Vlassoff, commar dant des Cosaques en campagne, qu'on les avait portés l'un et l'autre sur la liste des morts. L'empereur cut la joie d'apprendre que la vie de Soukhozanet était hors de danger et que ce brave général ne tardetait à reprendre son service; î. lui envoya donc ce rescrit:

« La brillante valeur et l'intrépidité exemplaire que vous avez déployées à la bataille du 7 (19, nouv. st.) février de cette année, dans laquelle ont été défaits les rebelles polonais, ont appelé sur vous Notre attention particulière; vou-lant vous en donner un témoignage, Nous vous nommons chevalier de l'ordre de Saint-Vladimir, de la première classe, dont Nous vous envoyons ci-joint les insignes. Nous sommes, avec une haute bienveillance, votre affectionné,

« NICOLAS.

w Stint-Petersbourg le vo mars (1" avril, nouv st.) 1831. »

On s'étonna que l'empereur se fût abstenu d'adresser aucun témoignage de satisfaction aux généraux que Diebitsch avait signalés dans ses rapports, en rendant une entière justice, disait-il, à la brillante valeur et aux manœuvres habiles des chefs de corps, notamment le prince Gortchakoff, le comte Pahlen, l'aide de camp général Neidhardt, le général-major Dellingshausen, etc.

Au reste, on remarqua que, pendant tout le cours de la guerre de Pologne, l'empereur se départit rarement de la résolution qu'il avait prise de ne point constater ni récompenser par des rescrits les services de ses généraux, comme s'il avait eu à cœur de laisser le moins de traces possible des événements douloureux de cette guerre civile.

Ce fut sans deute sous la pénible impression des progrès de la propagande révolutionnaire dans tous les États de l'Europe, que N colas eut la pensée a'opposer a cette incessante propagande une barriere protectrice, en l'empêchant de s'introduire en Russic, à la favour de l'instruction de la jeunesse.

Il avait reconnu que les Russes éleves à l'étranger rapportaient dans leur pays, à la suite de cette éducation cos-

Google

y 200 - 10 ALESS V

mopolite, des idées, des sentiments et des opinions, qui se trouvaient en complet désaccord avec le caractere, les mœurs et les lois de la nation. Il n'hésita donc pas à reveadiquer, au profit de la Russie, l'éducation de ses sujets, et il fit publier l'uxase suivant en date du 2/14 mars :

« Nous éprouvons un sentiment pénible, en voyant la jeunesse se former hors de l'Empire, quoiqu'il existe dans notre patrie des établissements que Nous nous proposons d'améliorer, et en sachant les suites funestes qui en résultent pour ceux qui reçoivent une éducation première à l'extérieur de Nos États. Quelquefois ces jeunes gens reviennent imbus de fausses idées sur la Russie; sans connaissance des vrais besoins de l'Empire, de ses lois, de ses mœurs et de l'ordre établi, et ignorant même souvent la langue nationale, ils sont au milieu de leur patrie comme des étrangers. Pour obvier à de si grands inconvenients, Nous avons jugé à propos d'ordonner ce qui suit :

\* La jeunesse russe, depuis dix ans jusqu'à dix-huit, doit être élevée de préférence dans les établissements publics du pays, ou dans la maison paternelle, sous la surveillance des parents ou des tuteurs, mais toujours en Russie. Les exceptions à cette règle seront rares, accordées seulement pour des causes importantes et jamais sans notre permission. »

En même temps, pour prouver que, s'il voulait avoir l'œd et la main sur l'éducation de la noblesse et de la bourgeoisie, il n'avait garde de refuser l'instruction à son peuple et de le laisser croupir dans les ténèbres de l'ignorance, il approuva un règlement, que lui avait soums son ministre des finances, pour la création d'écoles primaires dans les villages du domaine de la Couronne.

Ces écoles, dont l'entretien était assigné sur le produit

Google

des redevances territoriales des villages, devaient être établies d'abord dans les gouvernements de Saint-Pétersbourg et de Pskow. On y enseignerait gratuitement, aux garçons âgés d'au moins huit ans, le catéchisme, la lecture des livres et des manuscrits, l'écriture et les premières notions de l'anthmétique. Cette excellente institution avait pour but de propager les connaissances nécessaires parmi les paysans et de former des scribes de village.

Le mouvement était donné, d'ailleurs, sur tous les points de l'Empire, pour la propagation de l'instruction primaire. La Société patriotique des dames de Saint-Pétersbourg, encouragée par l'ailhésion de l'impératnce et des grandes-duchesses, avait créé, dans différents quartiers de la ville, des écoles gratuites pour les filles des indigents, et ces écoles, entretenues aux frais des sociétaires, voyaient s'augmenter le nombre de leurs éleves, en même temps que les ressources de cette bienfaisante institution qui promettait de se multiplier dans les principales villes de la Russie.

L'empereur applaudissant à ces tentatives de la charité privee, pour répandre l'instruction parmi le peuple et pour améliorer l'état de l'éducation publique en Russie. Sa sollicitude se portait aussi sur les institutions spéciales qui pouvaient favoriser le développement de l'éducation professionnelle en tous genres. Il venait d'approuver les statuts d'une Académie impériale militaire, qui allait être fondée sous les auspices et aux frais du Trésor à Saint Pétersbourg, où îl y avant déja plusieurs cooles militaires, notamment celles des porte-enseignes de la garde, des pages, ét des différents corps de cadets.

Cette Académie multaire, d'un ordre supérieur, avait pour objet de former des officiers plus instruits en théorie et en pratique, destincs au service de l'état-major. Les

Google

UN IT TO IT!

élèves qui seraient admis aux cours de ce nouvel établissement devaient être choisis parmi les plus intelligents et les plus capables, non-seulement dans le corps des officiers de la garde et de l'armée, mais encore dans les autres écoles militaires, qui devenuient ainsi les écoles préparatoires de l'Académie, placée sous la direction immédiate du chef de l'état-major général de l'empereur.

Nicolas avait dû ajourner à des temps plus propices et plus calmes une fouie de réformes utiles, qui avaient été étudiées dans sa chancellerie et discutées devant le Comité des ministres; il se voyait forcé, d'ainteurs, de presente dans l'administration un système général d'économie, maigré la bonne situation des finances, car toutes les ressources de l'État étaient appliquées aux dépenses de la guerre de Pologne ainsi qu'aux frais immenses des mesures extraordinaires qu'il avait fallu prendre depuis l'invasion du choléramorbus.

Par bonheur, le fléau paraissait vaincu; il s'affaiblissait et s'éteignait partout, grâce aux dispositions sanitaires qui avaient été mises en usage pour le combattre et pour l'arrêter; grâce surtout aux froids rigoureux, qui semblaient lui avoir ôté sa force d'expansion. Le géneral comte Zakrewsky, ministre de l'intérieur, pouvait se féliciter du succès de sa mission périlleuse, dans laquelle il avait lutté corps à corps, pour ainsi dure, avec l'épidémie; il avait perdu sa santé dans cette entreprise héroique, où beaucoup de ses courageux auxiliaires avaient perdu la vie, mais il avait du moins la satisfact on d'annoncer à l'empereur, que la plu part des gouvernements que le choléra avait visités étaient délivrés enfin de ses ravages.

La récompense que lui décerna l'empereur, ce fut ce rescrit rédigé de la main impériale et publié dans tout l'Em piro, comme un témo-grage de la reconneissance publique envers le ministre, qui n'avait pas hésité, sur l'ordre de son souverain, à faire le sacrifice de ses jours à la patrie :

« Lorsque, dans la calamité extraord.naire qu. venait frapper la Russie par l'apparition et la propagation rapide du choiéra-morbus dans un grand nombra de gouvernements, Je fis choix de vous pour ordonner les mesures qui seraient jugées nécessaires afin d'arrêter cette cruelle matadie, votre zèle ardent pour le bien public était à Mes yeux un gage assuré du succès de ces mesures. Vous avez pleinement justifié Mes espérances et toute Mon attente. En veillant avec une fermeté inébrantable à l'execution rigoureuse des salutaires dispositions que vous aviez prises, vous avez atteint le but qui en était l'objet : l'épidémie a cessé presque partout, et la plus grande partie de l'Empire a été sauvée du danger qui la menaçait, par de sages mesures de précaution exécutées avec tous les égards possibles pour les intérêts privés et pour le bien généra, des habitants.

« En vous témoignant Mon entière reconnaissance pour des travaux et des efforts si pieins de zèle, l'éprouve une véritable satisfaction à vous donner à cette occasion l'assurance de Ma constante hienveillance.

a Nicolas.

\* Saint-Pétersbourg, fr (13, nouv. st.) mars 1821. \*

Nicolas savait que le cholèra était aussi en voie de décroissance à Moscou, depuis plusieurs semaines; il bémt le ciel, quand un message du prince Galitsyne, gouverneur militaire de cette capitale, lui annonça que l'épidémie y avait absolument disparu; il écrivit au prince Galitsyne, qu'il se promettait d'aller unir ses actions de grâces à celles des ba-





bitants de la seconde ville de son Empire, dès que les Polonais seraient rentrés dans le devoir, et il lui adressa ce beau rescrit, où il exprimait d'une manière si touchante la joie qui avait rempli son cœur paternel, en apprenant que ses enfants étaient désormais à l'abri des atteintes de la peste asiatique :

« C'est avec la plus vive satisfaction que J'ai reçu votre rapport sur la cessation entière du choléra a Moscou, et quo Je me suis empressé, en consequence, d'ordonner la levée immédiate de la quarantaine sur la rivière de Schoscha et du cordon sur la frontière des gouvernements de Twer et de Moscou. l'éprouve, en même temps, un plaisir véritable à vous témoigner Ma reconnaissance la plus sincère pour le zèle ardent et l'infaligable activité, avec lesquels, pendant le temps si pénible de la durée de cette cruelle épidémie à Moscou, vous vous êtes acquitté des nombreux et différents devoirs que vous imposaient vos fonctions pour arrêter le mal, et en général pour le bien de la capitale confiée à vossoms. Je vous charge de témoigner Ma satisfaction à tous ceux qui vous ont secondé dans l'adoption et la mise à exécution des mesures, qui, après six mois de constants efforts, ont enfin delivré la capitale de nouveaux dangers. Assurez egalement tous les habitants de Moscou de Ma bienveillance particul ère et constante pour eux : ils y ont acquis de nouveaux droits par leur courage, leur fermeté et leur patience, pendant le floan, qu'il a plu au Tout-Puissant, à Ma profonde douleur, de leur infliger, et par de nombreuses preuves de leur humanité. L'ai la ferme espérance qu'à la suite du rétablissement de la 1 berté des communications et de l'ordre ordinaire, sous tous les rapports, l'ancienne et louable activité animera de nouveau l'antique capitale de la



Russie, pour le men général de la patrie et pour la prospérité de chacun de ses habitants en particulier.

« N.COLAB.

« Saint-Pétersbourg, 49 (81, nouv. et.) mars 1831. »

L'empereur pouvait croire, en effet, que la cessation du cho éra dans les localités que la maladie avait infectées avec plus ou moins de violence, serait définitive et ne laisserait subsister aucune crainte de le voir renaître au printemps, telle était l'opinion d'un grand nombre de médecins, et l'on se réjouissait à Saint-Pétersbourg d'avoir échappé au fléau, qui n'était pourtant qu'endorms et qui devait se réveiller avec la saison des chaleurs, en frappant un plus grand nombre de victimes.

Cependant le choléra n'avait pas entièrement disparu dans le gouvernement de Minsk, et les troupes qui le traversment pour se rendre à l'armée active emportaient avec ettes, en Pologne, le gorme de la terrible meladie. Elle s'était déjà montrée en plusieurs régiments qui bivouaquaient dans les marais aux bords de la Vistule, et quoiqu'elle n'eût pas encore repris son caractère épidémique en remplissant les ambulances de morts et de mourants, on ne pouvait plus se faire illusion sur sa prochaine recrudescence. Les soldats, tout résignés qu'ils fussent par esprit religieux, constataient avec tristesse et découragement les premiers symptômes de l'épidémie, malgré tout le soin que prenaît le général en chef de faire évacuer les malades sur les villes voisines, où l'on établissait à la hâte des hôpitaux pour les cholériques.

On peut supposer que la crainte de l'invasion du chotéra dans l'armée active n'avait pas été étrangère aux négocia-

Google

tions que Dichitsch s'était empressé d'entamer avec le généralissime de l'armée polonaise.

C'élait le généra Skrzynecki que la Diete avait appelé au commandement suprème, à la place du prince Radziwill. Skrzynecki, à peine nommé, avait envoyé le colonel Mycielski au quartier-genéral de Diebitsch, et celui-ci n'avait pas refusé de l'admettre, en sa présence, pour lui déclarer de vive voix que la soumission pure et simple des Polonais était la seule base du rétablissement de l'ancien état de choses en Pologne.

— L'empereur, dit-il, désire d'au ant plus voir finir la rébellion, qu'il aime les Pelenais et qu'il les estime comme un peuple brave et généreux.

Mais on n'obtiendrait men du tzar, ni clémence ai pardon, si les rebel es ne commençaient point par se soumettre sans réserve et sans condition.

Il y eut, à la suite de cet entretien, un échange de lettres entre Skrzynecki et le général Neidhardt, autorisé par le feld-maréchal Diebitsch. Skrzynecki demandait, avec beaucoup de fierté, des promesses et des geranties avant de déposer les armes; Diebitsch exigeait, avant toute conférence parifique, que la Diete mit elle-même a néant l'acte de déchéance, qu'elle avait osé voter contre son légitume souverain, l'empereur Nicolas. C'eût été là le point de départ des négociations qui pouvaient aboutir à un arrangement avantageux à la nation polonaise.

Diebitsch avait pu se persuader, un moment, que le retour de l'ordre et du régime legal en Pologne amènerait la fin des hostilités, qui étaient suspendires comme par un armistice tacitement convenu. Il possédait, en sa qualité de gouverneur général de Pologne, les pouvoirs nécessaires pour traiter avec les chefs du gouvernement révolutionnaire; il s était néanmoins muni d'une autorisation spéciale de l'empereur, qui eut l'espoir, pendant quelque temps, de mettre un terme à cette guerre sanglante. Mais les pourparlers, qui n'avaient pas duré moins de vingt-cioq jours, furent interrompus tout à coup, et l'on fut autorisé à penser qu'ils n'avaient été qu'un pretexte imaginé par Skrzynecki pour gagner du temps et réorganiser son armée.

Dans cet intervalle, le choléra-morbus avait éclaté parmi les Russes campés devant Praga, et l'on disait aussi qu'il s'était déclaré dans l'armée polonaise sur la rive gauche de la Vistule.

Au moment où l'empereur se promettait de recevoir bientôt la nouvelle de la soumission des rebelles, il reçut des dépêches de Paris, qui tui unnonçment que le complot de la propagande polonaise avait porté ses fruits, et que l'hôtel de l'ambassade de Russic avait été, à plusieurs reprises, l'objet des insultes de la populace, inspirée et dirigée par des meneurs du Comité polonois

Pendant la journée du 9 mars, on avait répandu dans l'aris le bruit de l'entrée des Russes à Varsovie; ce bruit n'était que la conséquence de la victoire remportée par l'armée russe devant Praga. Aussitôt, des bandes d'indivicus armés se mirent a parcourir les rues, aux cus de Vicent les Polonais! Mort aux Russes! Dans la sourée, elles s'étaient portées, avec les mêmes cris, sur l'hôtel de l'ambussade de Russie, dont on avait brisé les vitres à coups de pierres; des armes à feu furent même déchargées contre les murs de l'hôtel; mais la garde nationale avait promptement dispersé ces bandes de malfa teurs.

On les avait vues reparaître le lendemain, plus nombreuses, plus menaçantes, avec des drapeaux surmontés d'un crêpe; elles se promenèrent, en vociférant, autour de l'hôtel de l'ambassade russe, qu'elles voulaient envahir et mettre au pillage. La garde nationale et la troupe de ligne accoururent et firent respecter la demeure du représentant de la Russie.

Cet odieux attentat contre le droit des gens avait été hautement désavoué par le Gouvernement; tous les ministres étaient venus chez l'ambassadeur, pour lui exprimer leurs regrets; le roi et le duc d'Orléans lui avaient envoyé leurs aides de camp, chargés de lui témoigner les mêmes sentiments; enfin, l'opinion publique s'était prononcée avec chaleur contre les auteurs de cette lâche provocation qui avait pour but de compromettre le gouvernement français.

Le comte Pozzo di Borgo faisait savoir à l'empereur, que le roi Louis-Philippe était plus que jamais déterminé à surveiller les manœuvres de la « conspiration polonaise » et que le nouveau ministère, présidé par Cas mir Périer, ne se départirait pas d'un système de neutralité absolue, en laissant à l'empereur toute liberté de répression vis-à-vis de ses sujets rebelles.

Nicolas eut peine à moderer l'indignation que lui causait l'outrage fait à son représentant, par les « Polonais de Paris; » le comte de Nesselrode ne parvint pas sans effort à le détourner du projet qu'il avait formé tout d'abord de rappeler l'ambassadeur.

Le duc de Mortemart fut mandé au palais d'Hiver, et ses représentations conciliantes vincent en aide aux sages conseils de Pozzo di Borgo, qui affirmant que les deplorables scènes des 9 et 10 mars auraient pour résultat infaillible une et titude plus ferme et plus décidé du gouvernement français, à l'égard du parti polonais qui n'était autre que le partide la Révolution.

- Sire, d.t a ors le duc le Mortemart, Votre Majesté

Google

UNIVE - 1 -

aura t bien tort de rendre le roi responsable des exces et des malveillances de ce parti, à la tête duquel s'est placé le genéral La Fayette. Le roi sait mieux que personne, que le cri de Vive la Pologni est toujours le cri de ralliement des conspirateurs républicains et le signal de l'émeute.

- En bren! reprit vivement Nicolas, si le roi Louis-Philippe soit cela, pourquoi souffre-t-il que les conspirateurs lui fassent la loi?
- Le plus grand service que Votre Majesté puisse rendre au roi, répliqua le duc de Mortemart, c'est de terminer le vite possible cette fatale guerre de Pologne, soit par la force des armes, soit par le moyen des négociations...
- Des négociations 's'écria l'empereur, avec emportement; il faut, avant tout, que les rebelles se soumettent; nous verrons ansuite jusqu'où peut al er ma clémence

L'empereur venait d'apprendre que les chefs du gouvernement révolutionnaire de Varsovie avaient offert de traiter avec le feld marconal Diebitsch, mais que celui-ci avait rejeté leurs propositions extravagantes avec tout le dédain qu'elles méritaient. La guerre allait donc continuer, et les rebelles qui, pendant cette espèce d'armistice, s'étaient mis en mesure de la soutenir, espéraient la voir tourner à leur avantage, en opérant une puissante diversion sur les derrières de l'armée russe.

Pendant que le général baron Kreutz, détaché de cette armée entreprenant une expédition sur la rive ganche de la haute Vistule, pour attirer de ce côté les forces des Polonais et pour disperser les rassemblements de leurs nouvelles recrues, une insurrection se préparait en Lithuame et en Wolhyme, où le genvernement révolutionnaire entretenant des intelligences avec les nobles d'origine polonaise.

Quant le mouvement fut sur le point d'éclater, le général.





Dwernicki sortit de Varsovie, avec un corps de quinze mille hommes d'infantene et de cavalerie, et passa la Vistule, sur la glace, à Pulowi, en manifestant hautement l'intention de pénétrer dans la Wolhynie où il devuit trouver l'appur d'une prise d'armes annoncée par les grands proprétaires du pays. Dwernicki s'était déjà emparé de Lublin, lorsque le général Kreutz, qui avait à la hâte ramené ses troupes sur la rive droite de la Vistule, vint l'attaquer dans cette ville qu'il emporta d'assaut (11 mars).

Divernick i se remit en marche, se dirigeant toujours vers la Wolhyme; le général Kreutz essayant de l'atteindre ou manœuvrant pour le forcer à repasser la Vistule. Un autre corps de partisans, parti également de Varsovie, sous les ordres de Sicrawski, et destiné également à seconder le plan de Divernicki, avait été obligé de rebrousser chemin et de se réfugier momentanement sur la rive gauche, sans attendre le général Tott qui arrivait à marches forcées avec un corps considérable de cavalene pour couper la retraite au détachement de Divernicki

Ce détachement se trouvait dès lors séparé entièrement des opérations de l'armée polonaise, et le général Kreutz le suivoit de près, sans lui laisser une heure de repos, afin de l'empécher de rien entreprendre contre la Wolhynie. Dwernickt, par des marchés et des contre-marchés habités, réussit pourtant à tromper la poursuite des Russes. Il voulait que son entrée en Wolhynie coïncidât avec l'insurrection lithuamenne, et il n'était pas en force pour combattre le général Kreutz; en ce moment, les désertions et les maladies avaient affaibli son détachement qui était en proie au choléra et qui perdait cent hommes par jour. Il feignit de se rapprocher de la Vistule, en apprenant que la Lithuanie commençait à s'insurger; puis, il re ourna tout à coup à Zamose où il



Croins from UNIVERSITY OF CAUFOR A

ramassa quelques canons et quelques hommes, et se dirigea ensulte vers le Bug, en longeant les frontières de la Gallicie.

L'insurrection, projetée, préparée depuis plusieurs mois en Lithuanie, venait enfin d'éclater, a Wilna et dans plusieurs districts de la province, le 27 mars, jour du dimanche des Rameaux.

Le Comité central révolutionnaire, à la tête duquel se trouvaient, dit-on, les comtes Plater et Rosenkern, adressa des circulaires à tous les prêtres catholiques, en leur enjoignant d'annoncer en chaire que le gouvernement russe avait cossé d'exister et que le peuple dévait se lever en masse pour revendiquer ses droits les armes à la main.

En même temps, la Société secrète patriotique, qui avait un grand nombre d'affiliés parmi les officiers des troupes lithuaniennes en garnison sur la ligne des frontières de Prusse et de Pologne, devait seconder le mouvement excité par les propriétaires et le clergé catholique. Plusieurs agents de cette Socié é scerète, il est vrai, avaient été découverls, convaineus de trahison et fusillés à Wilna, mais ils avaient subi leur châtment, sans révéler le secret de leurs complices. Plusieurs nobles, entre autres H ppolyte Lobanowski, avaient eu le même sort et n'avaient pas voulu racheter leur vie par des révélations qui auraient fait échouer le complot.

Tout était donc d'sposé pour un soulèvement général il y avait des dépôts d'armes et de munitions; on répandait l'argent à pleines mains parmi le peuple; les paysans n'attendaient qu'un signal pour former des bandes et pour allumer une guerre terrible de partisans. Ce fut alors que les prêtres montèrent en chaire et promirent des indulgences et les bénédictions du ciel à ceux qui voudra ent concourir à la délivrance de la patrie





Dés le 26 mars, les insurgés avaient pris les armes; ils massacratent sans distinction les employes russes et pillaient. partout les caisses publiques ; les Cosaques, les gardes-frontières, les gardes forestiers et les do iamiers avaient été leurs premières victimes. Le lendemain, la fête des Rameaux inaugura l'insurrection. le clergé sortit processionnellement des églises, la croix en tête, distribuant des branches de buis aux habitants et les invitant à faire leur devoir, au péril de leur vie. La révolte s'étendit rapidement dans les campagnes et dans les villages, depuis Wilna jusqu'a Polangen, elle no trouva pas d'abord de résistance, et elle vit les troupes impériales se retirer devant alle, sans combattre, suivant l'ordre des autorités russes. L'arsenal de Rossieny, où l'on avait transporté les dépôts d'armes destinés à l'armée active, fut pris de vive force et servit à l'armement de la population insurgée.

Ce vaste complot avait été organisé de concert avec le gouvernement révolutionnaire de Varzovie, qui comptait y puner de nouvelles forces, surtout si l'expédition confiée à Dwermcki, pour faire insurger simultanément la Wolhyme et la Podoke, atteignant son but et obligeait Diebrisch à battre en retraite.

Ordre était donné aux insurgés lithuaniens de ne pas violer le territoire prussien, sous peine de mort. Des paysans, qui poursuivaient une troupe de hussards russes, s'arrêtèrent à la frontière, que les fugitifs avaient mise entre eux et leurs farouches ennemis et que ceux-ci n'osaient pas franchir; les paysans tirérent en l'air, en déclarant que la Lithuanie n'était pas en guerre avec la Prusse.

L'occupation de Polangen devait donner un port de mer aux rebelles et mettre directement la Pologne en rapport avec les Comites polonais européens, qui ne savaient par

Google

o Universit quelle voie lu faire parvenir des secours en argent, en hommes et en matériel de guerre; mais les insurgés no furent maîtres de Polangen, que pendant peu de jours, et cette ville, saccagée et brûtée de foul en comble, resta au pouvoir des Russes.

Les principales villes, Wilna, Riga, Kowno, Minsk, ne se laissérent pas subjuguer par l'émeute, mais le pays était tout entier à la merci des bandes insurgées qui avaient intercepté les communications et qui se réfugiaient dans les forêts comme dans des camps retranchés.

Dès que l'empereur Nicolas lut instruit des événements graves qui s'éta ent passés dans la Lithuanie, i. prit les mesures les plus énergiques pour faire rentrer dans le devoir les rebelles, qui avaient osé se sonstraire à son autorité, en cedant aux instigations de la noblesse et lu clergé catholique. Il leur annonça J'abord le châtiment qu'ils encouraient, dans un manifeste où pour la première fois son ind gnation ne réservait pas aux coupal les une seule chance de pardon, car il considérait comme un crime de lèsemajesté la rébellion des anciennes provinces polonaises, et comme un crime de haute trahison la conduite déloyale des nobles qui avaient appelé aux armes les paysans, apres avoir récemment prête un nouveau serment de fidelité a leur souverain.

Voice ce manifeste, dont le ton à la fois triste et sévère diffère du langage que l'empereur avait tenu jusqu'a ors dans ses ukases adressés aux Polonais; ceux-ci, dans sa pensée, étaient des sujets égarés; ceux-là, des troitres, ind gnes d'ind ilgence et de pitié:

« Des les premiers instants ou la révolte éclata dans Notre royaume de Pologne, Nous avons prévu qu'elle ne manquerait pas d'exercer sa funeste influence sur les espris faibles, qui se lasseraient entraîner par des excitations contraîres aux lois, et qui chercheraient à troubler la tranquillité des provinces que l'Empire russe a reconquises anciennement sur la Pologne; or, ne perdant pas de vue le bien de Nos fidèles sujets, Nous Nous étions adressé à la Noblesse, comme à la classe la plus considérable des habitants de ce gouvernement, et Nous avions exprimé l'espoir qu'elle feraît dans les circonstances actuelles tous ses efforts, afin de donner, à Nous et à la patrie, des preuves de sa fidélité et de son zête inchrantable pour le bien publie : Notre attente a été remplie presque partout

 La Noblesse des gouvernements de Wilna, de Grodno et de Wolhynic, s'est empressée de Nous exprimer, par l'organe dos gouverneurs militaires proviscires, les sentiments maltérables de dévouement dont elle était animée envers Nous, et elle a prouvé, immédiatement après, par le fait, combien elle était disposée à consacrer sa fortune et ses efforts à subvenir aux besoins multipliés et considérables, que faisaient naître l'approvisionnement de l'armée de terre ainsi que d'autres exigences. C'est donc avec une douleur d'autant plus grande, que Nous avons appres qu'une bande d'ingrats, indignes du nom de nobles, foulant aux pieds leurs serments et les protestations de fidelité qu'ils Nons avaient récemment renouvelées, ont eu l'audace de troubler la tranquillité dans les provinces de Telsch, de Schamel et de Rossieny, du gouvernement de Wilna; mais Nous sommes fermement résolu à faire executer, d'une maniere exemplaire, les chôfiments qu'ils ont mérités et qui, Nous l'espérons, ramènerout à la réflexion ceux qui désirent le changement de l'ordre de choses et ceux qui ont oublié les obligations que leur imposent leurs devoirs et leurs serments.

« En conséquence, Nous ordonnous.

- « 1' Tous les nobles qui ont participé à cette révolte et qui se sont, à main armée, mis en état de résistance à l'ordre legal, seront juges par un conseil de guerre, c'après le Règlement criminel de cumpagne, et l'arrêt de ce tribunal sera exécuté immédiatement sur leurs personnes, après avoir été confirmé par les commandants des détachements respectifs.
- « 2º La fortune immobilière de ces criminels sera séquestrée et les revenus en seront joints au capital des Invalides. Les enfants mâles des nobles qui auront été punis pour le crime désigné et les enfants do ceux qui se disent sobliachtilische, sans pouvoir, par des documents, justifier de leur état, seront reçus au nombre des cantonnistes militaires.
- « 3º Les individus des basses classes, qui seront saisis les armes à la main, participant à ces troubles, seront, quelle que soit la province a laquelle ils appartiement, livrés aux autorités de recrutement et envoyés dans les bataillons de Sibérie.
- « 4º Leurs enfants mâles seron, enrôles comme cantonnistes multiaires.
- « 5° Ceux qui dans le cours le la révolte se scront rendus coupables de meurtre et en auront été convaineus, seront jugés également par le conseil de guerre, aux termes du Règlement criminal de campagne.
- « 6' Les individus des basses classes qui n'ont été poussés à faire partie des révoltés, que par la volorée de leurs sei gneurs ou par des meneurs, et qui, après avoir jeté leurs armes, retournement cans leurs habitations, auront leur pardon.
- « Le Sénat-dirigeant ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des présentes disposit ons.
  - « Saint-Pétersbourg, le 2 (15, nouv. st.) avril 1831. «



L'empereur, par un ukase en date du 24 mars/5 avril, adressé au Senat dirigeant, avait mis en état de siège les districts occupés ou monaces par l'insurrection :

• En conséquence des troubles qui ont éclaté dans quelques districts du gouvernement de Wilna, Nous jageons nécessaire de déclarer en état de guerre le gouvernement de Courlaude, limitrophe de ces districts, en accordant à son gouverneur général le lieutenant-général baron Pahlen la faculté d'agir dans ce gouvernement, avec tous les pouvoirs et prérogatives d'un commandait de corps d'armée détaché en temps de guerre, afin de repousser toutes les tentatives que les rebelles pourraient faire contre ledit gouvernement, et pour y maintenir le bon ordre conformément aux lois. »

Des ordres, envoyés à Dunahourg, allaient faire entrer en Lithuanie un corps de dix mille hommes, tandes que la Courlande était protégée de l'invasion des insurgés lithuaniens par des détachements de troupes, qui ramenaient les autorites russes et rétablissaient l'ordre légal. Mais le foyer de la révolte était allunié en Lithuanie; les nobles se mettaient à la tête de leurs paysans, et l'on voyait des femmes, notamment la jeune comtesse Plater, quitter leurs châteaux, devenir chefs de bandes et prendre part à la guerre sainte que préchait le ciergé catholique

On ne ponyait plus douter que les pourparlers entances par le généralessime Skrzynecki avec le feld-maréchal Die-bitsch n'eussent été un pretexte imaginé pour amenor une sorte d'armistice entre les armées belligerantes et lonner aussi aux conspirateurs lithuaniens le loisir de préparer leur insurrection, qui devait enfermer l'armée russe dans un cercle de populations soulevées et implacables.

## CLXIX

L'empereur ressentit un profond regret de voir avortei ces négociations pacifiques, qui n'étaient qu'une feinte, et il reprocha très-amèrement au comte de Diebitsch de s'être laissé abuser par des semiliants de repentir et de réconciliation, qui n'avaient servi qu'à lui faire perdre un temps précieux : il lui ordonnait donc de continuer la guerre a outrance et de ne rien épargner pour réduire la rébellion dans les murs mêmes de Varsovie.

Voici en quels termes la gazette officielle de Samt-Pétersbourg caractérisait les révolutionnaires qui avaient fait nume d'entrer en accommodement avec le géneral en chef de l'armée russe : « Ils oublient, ces hommes, que la Russie n'a pas affaire à une puissance qui ait été jamais hée avec elle par les stipulations d'un traité de paix, ni à un peuple qui cherche à satisfaire des besoins réels ou prétendus, mais bien à une poignée de factienx faisant partie de celte association de démagogues qui envoient des missionnaires partout pour y semer le désordre et l'anarchie ! Entrer en negociation avec ces hommes-la, ce serait donner gam de cause aux méchants et encourager la révolte, qui perd les États et précipite les peuples dans un abime de maux. Le devoir est de leur terir tête, en arrêtant, en répri-



mant les insurrections, et la Russie accomplira ce devoir envers elle-même comme envers le monde civilisé n

Le feld-maréchal Diebitschine devait que trop tôt s'apercevoir du tort irréparable que lui avaient fait ces simulacres de négociations, en le forçant de rester dons l'inaction et dans l'attente pendant près de trois semaines. Ces trois semaines n'avaient pas été pertiues pour l'ennemi, qui les avait employées à refaire son armée et à disposer ses plans d'attaque.

Diebitsch, il est vrai, avait eu à se préoccuper grandsment d'assurer la subsistance de ses troupes; le pays qu'il occupait ne lui fournissant plus la moindre ressource, il fallait faire venir tout, de l'extérieur, principalement de la Lithuanie, et l'agitation qui régnait dejà dans cette province mettait obstacle aux réquisitions militaires. Le mauvais état des chemins entravait les convois, qui étaient souvent errétés et pillés par les paysans affamés. Le transport des malades aux hôpitaux stationnaires de l'armée rencontrait aussi beaucoup de difficultés de toute nature.

Ce fut pour disperser les bandes de partisans et pour maintenir ses relations avec la Lithuanie, que le général en chef avait envoyé sur le flanc droit de son armée un détachement commandé par le genéral-major baron Sackea, qui commença por poursulvée les rebelles dans le palatinat de Plock et qui, apres leur avoir fait éprouver des pertes sensibles, notamment devant blaluszyn (9 mars), s'était porté en toute hâte sur Ostrolenka, qu'ils semblaient vou-loir reprendre. L'aide de camp général Bistrom s'empressa de lui faire parvenir de l'artillerie avec un bataillon de sapeurs, en apprenant que le genéral Liminski était sorti de Varsovie, accompagné l'un fort détachement, pour reaforcer la garnison de Modhn et se mettre à la tête des

bandes du palatinat de Plock, dans le but de couper les communications de Diebitsch eur le ligne du Narew et au delà du Bug Le mouvement d'Uminski avait aussi pour objet d'observer les régiments de la garde russe, qui s'avançaient par la grande route de Kowno à Varsovie, mais avec une extrême lenteur.

L'armée principale de Diebitsch était, en ce moment, deminuée de plus d'un tiers, par suite de l'envoi successif de plusieurs détachements à la poursuite de Dwernicki et de Sierawski, qui manipurvaient dans la province de Lublin pour pénétrer en Wolhyme et en Podohe. Les Russes ne comptaient pas plus de vingt-cinq mille morts et blessés depuis le commencement de la guerre, mais la maladie avait déja mis autant d'hommes hors de combat, quoique le choléra n'eût pas encore fait un grand nombre de victimes.

Diebitsch avait cherché un terrain plus salubre et plus fevorable à l'établissement de ses bivouses, on s'éloignant de la Vistule et en transportant son quartier-général à Siennien, a quatre milles de Praga; il avait laissé toutefois dans ses auciennes positions les deux corps des genéraux Rosen et Gheismar, échelonnés sur la grande route de Siedlee. Le général baron Gheismar campait sous les murs de Praga, et sa division, composée de huit mille hommes, formait l'avant-garde de Rosen, qui avant son centre à Wawer et son arrière-garde a Milosna.

Le général en chef attendait le retour ues détachements expéditionnaires du général baron Kreutz et lu comte Toll, pour se concentrer à l'endroit où il devait effectuer le passage de la Vistule Tout avait eté préparé pour ce passage, au village de karezew : le fleuve était moins large en cet endroit, ses bords, moins marécageux et plus solides, avaient paru offrir des facilités pour y jeter des ponts, qu'on ache-

vait d'assembler et que protegeait une batterie de cent pièces de grosse artiflerie. Diebitsch se promettait d'être de l'autre côté de la Vistule, le 1<sup>er</sup> avril, avec la plus grande partie de son armée : il l'avait annoncé formellement à l'empereur.

Le matin du 34 mars, par un brouillard épais qui avait caché les manœuvres de l'ennemt, la division du général Gheismar fut attaquée de plusieurs côtés à la fois. Pendant la nuit, deux cotonnes d'infanterie avec de la cavalerie et de l'artiflerie, commandées par les généreux polonais Cielgud et Malachowski, avaient traversé la Vistule sur le pont de Praga, couvert d'une épaisse jonchée de paille pour étouffer le bruit des chevaux et des canons, en même temps, le général Rybinski était sorti de Modlin avec un détachement de six mille hommes et, sans que sa marche eût été soupçonnée, s'était avancé jusqu'aux avant-postes de Gheismar, en occupant la chaussée, au village de Zomki et à l'entree des hois de Wawer, pour fermer la retraite aux Russes

Gheismar n'essaya pas de défendre ses positions contre des forces bien supérieures aux siennes; son corps, assoilli de toutes parts à l'improviste, était d'ailleurs en pleine déroute et se dispersant dans les bois; il eut beaucoup de peine à rallier quelques régiments, avec lesquels il fit assez bonne contenance en se repliant sur Wawer. Là s'engagea un combat acharné, qui dura plus de quatre heures et qui accompagna la retraite des Russes sur Minsk.

Les débris du corps de Gheismar et le corps de Rosen présentaient encore un ensemble de vingt-einq mille hommes, mais les rebelles recevaient à chaque instant des renforts que leur envoyait l'armée de Varsovie. Rosen, entouré et pressé par des masses de plus en plus écrasantes,

Google

avant mandé au feld-maréchal, qu'il attendrait des secours, jusqu'au soir, à Dembe, que son arrière-garde occupait avec une puissants artillerie, mais que, dans le cas où ces secours n'arriverment pus en temps utile, il se verreit dans la nécessité de se retirer à Minsk durant la nuit, car les marais dont il était entouré l'empêchaient de sortir de la chaussee pour rejoindre le corps principal de l'armée active.

Les Russes avaient pris position dons une vaste clarière, en avant de Demhe; ils s'appoyaient de droite et de gauche à des marécages, dans tesquels ils ne pouvaient s'engager, sous peine d'y voir disparattre hommes, chevaux et canons. L'infanterie polonnise ne pouvait donc approcher que par la chaussée, et, malgré les tirailleurs, les charges de cavalens et le feu des batteries russes, qui faisaient un affraux carnage dans ses range, etle revenait sans cesse avec plus d'impétuo-sité et de fureur contre un ennemi qui lui opposait un front inchranlable et qui la contraignait de reculer sens avoir gagné un pouce de terrain et en laissant le sol jonché de cadavres.

Bofia, à la nuit tombante, une charge de cavalerie poloneise, conduite par le général Skarzynski, ontama le centre des Russes et y jeta le désordre. Le général Rosen onlonna d'évacuer le village de Dembe, et se retira sur Minsk, en bon ordre, en abandonnant sculement quelques canons qui s'étaient enfoncés dans les fondrieres. On était venu lui annoncer, au milieu de la bataille, que plusieurs de ses régiments lithuaniens refusaient d'obéir et passuient à l'ennemi. Tels furent les prisonniers que l'armée polonaise se vanta d'avoir faits et dont le nombre se trouva porté à plus de douze mille par les exagérations des nouvellistes. Les Polonais avaient pay c'ener cette victoire, qui leur coûta cinq ou six mille hommes.

La division de Rosen était trop affaibl e par la défection v des troupes lithuaniennes et par la déroute du corps de Gheismar, pour être en état de reprendre l'offensive, d'autant plus qu'il avait maintenant devant lui toute l'armée polonaise, commandée par le général Skrzynecki; il voulait éviter tout rouvel engagement jusqu'à ce que les renforts qu'il avait demanaés à Diebitsch fussent à sa disposition; il ne s'arrêta donc ni à Minsk, ni à Kaluszin, et ces deux vil.es furent occupées, peu de temps après qu'il les eut quittées, par l'avant-garde de Skrzynecki.

On n'avait reçu aucune nouve le du quartier-général de Diebitsch, et on annonçait qu'une insurrection formidable avait éclaté en Lithuame, tandis que des mouvements séditieux se propageaient dans la Wolnyme et la Podolie, ou Divernicht et Sierawski allaient se mettre à la tête des bandes insurgées.

Le général Rosen n'avait pu atteindre Siedlee, qu'en repoussant les attaques réitérées des rebelles, qui le harcelaient sans cesse et qui revenaient toujours à la charge
avec plus d'echaracment; les assaillents se renouvelant
à chaque nouvelle attaque et leur nombre s'augmentant à
mesure qu'ils perdaient plus de monde. Cette retraite, accompagnée de combais perpétuels de jour et de nuit contre
des forces considérables, avait épuisé de fatigue la division
de Rosen, lorsqu'il prit position en avant de Siedlee, dans
la muit du 10 avril, pour attendre l'armée principale, qui
arrivait enfin par une route de traverse defoncée et mondée,
où elle avait failli perdre ses canons et ses bagages dans les
marais et les cours d'eau.

Le général en chef n'avait pas hésite à se rept er vers la frontière de Pologne, au lieu de passer la Vistule et de marcher sur Varsovie, car il avait juge quelles pouvaient être les conséquences désastreuses du soulèvement des anciennes provinces polonaises, si ce soulevement le séparait des dépôts et des magasins de l'armée, en l'isolant dans un pays epuise, où il n'aurait en aucun moven de trouver des subsistances. Il apprit avec joie que Siedlee, où était le grand pare d'artillerie de son armée, n'avait pas été évacuée et que Rosen, qui avait fait un mouvement rétrograde pour lui donner la main, s'etait solidement établi près du village d'Iganie, en opposant toujours aux rébelles une vigoureuse résistance, dans laquelle s'était particulièrement d'atingué le genéral-major bievers, qu'on avait vu charger trois fois l'ennemi, à la tête des régiments de hussards.

L'apparition de l'armée de Dichitsch suffit pour faire rétrograder les Polonais, qui combattaient contre la division de Rosen: ils se retirement précipitamment dans la direction de Kaluszin.

Une lutte aussi longue, aussi opiniâtre, avoit coûte de grands sacrif ces au corps de Rosen : plus de deux mide hommes, tant tués que blesses, et parmi eux le colonel Bezsonoff, le général-major Dobrovolsky, le heutenant colonel Jirkoff.

Dichtsch venatt d'asseoir son camp à peu de distance de Siedlee, près du village de Belki, et il envoyait l'infanterie de la division de Pahien renforcer le corps de Rosen, qui avait grand besoin de ce renfort pour pouvoir tenir tête à l'eppemi. Le feld maréchal avait l'intention de rester dans la position mattaquable où il s'était établi, jusqu'à ce qu'il fût au moins rassuré à l'égard de l'insurrection des auciennes provinces polonaises, et qu'il cût réuni à son armée la garde impériale et différents corps qui e aient en route pour le rejondre. Il se proposait alors de reprendre éncregiq tenient l'offensive et de marcher de nouveau sur Varsovio, en poussant devant lui l'armée polonaise.

Des dépèches des généraux Rudiger et kve itz lu appre-



naient que Divernicki avait réussi enfin à échapper à leur poursuite et s'était jeté, le 10 avril, sur la Wolhynie, où il appelait aux armes les populations. Le général Rudiger lui faisait savoir qu'il n'eût pas été en force avec le quatrième corps de la cavalerie de réserve, pour empêcher Divernichi de passer le Bug entre Uscilug et Letovitch, mais qu'il s'était replié sur le Styr, afin d'y concentrer ses troupes et de se remettre à poursuivre les rebelies. Quant au genéral baron Kreutz, il avait cru devoir suspendre ses opérations contre Divernich, qu'il ne pouvait plus atteindre, pour oller se placer entre lui et S crawski, lequel essayait de joindre Divernichi, avec un corps de dix mille hommes, en s'écartant le moins possible des bords de la Vistule.

Le feld-maréchal Diebitsch sentait donc le besoin de n'avoir plus à craindre de nouvelles attaques sur les flancs et les derrières de son armée, avant de commencer un mouvement en avant contre les forces polonaises, qui lui faisaient face et qui semblaient se préparer à une bataille générale. Il apprit aiors que le détachement, commandé par Uminski, que l'artillerie du général Sacken avait mis en déroute devant Ostrolenka (26 mars), ne renonçuit pas a tourner le flanc droit de la grande armée russe et se concentrait près de Wengrow, où le général polonais avait rassemblé déjà douze mille hommes.

Le général Ougrumoff, par ordre de Dichitsch, se mit à la tête d'une division d'infanterie et de cavalerie pour reje ter au dela de la Live et les rebelles qui avaient passé cette rivière, après y avoir construit un pont desendu par des retranchements. L'attaque de ce pont, pris et repris plusieurs sois dans la journée du 14 avril, sut signa ée de part et d'autre par des prodiges de valeur. Sept certs Polonais se firent tuer jusqu'au dernier dans la desense de la tête du



pont, et la perte de l'ennemi, durant le combat, où l'artillene russe balayant les bords de la Lawiec, dut s'élever a plus de trois mille hommes.

Ce combat meurtrier ne pouvait avoir aucun résultat, car le géneral Ougrumoff avait ordre de se replier sur Siedlee, des que les rebelles auraient repassé la Liwiec; il ne s'empara donc pas même de Wengrow et de Liw, que le général Uminski occupait encoro, et quand il eut détrait le pont et les retranchements qui avaient coûté tant de sang, il revint au quartier-genéral, en laissant quatre cents morts et en ramenaat six conta blessés...

Diebitsen comprit bientôt que des avantages partiels remportés sur un point ou sur un autre ne forceraient pas l'armée polonaise à faire un mouvement en arrière et a cesser. de manœuvrer lentement autour de .ui, en s'efforçant de le chasser de ses positions. Les chemins éta ent plus dégradés que jamais, les champs couverts d'eau par suite des pluies continuelles qui avaient interrompu les opérations militaires ; le choléra-morbas sévissait dans les deux camps avec une cruelle intensité. Diebitsch jugea, cependant, qu'il ne devait pas ajourner plus longtemps :a reprise des hostilités contre un ennemi qui s'approchait et le pressait tous les jours davantage. Les lignes du généralissime Skrzynecki s'étendaient depuis Liw jusqu'à Siennica, en s'avançant juşqu'à Kaluszın et en s'appuyant sur Minsk; les différents corps de son armée, forte de quarante à quarante-cing mille hommes, étaient ainsi éparpillés sur un espace de plus de cinq heues, au milieu des bois et des marécages. La nature du terrain ne permettait pas à toutes ces forces d'agir à la fois.

Le géneral comte Pahlen, commandant le premier corps d'infanterie, se mit en mouvement le 27 avril, et, après une marche de vingt-cinq werstes, i vint prendre à revers l'aile gauche des Poloriais, qui occupaient plusieurs villages, Kouflew, Ceglow et Mema, en avant de Siennica. Ces villages furent évacues, et l'ennemi, n'y laissant pour defenseurs que quel pres centaines de cholémques, alla se déptoyer, en ordre de bataille, près du village de Barozonca; mais les Polonais ne tincent pas longtemps devant l'artillerie russe, et ils reculèrent pied à pied jusqu'à Minsk, où ils essayerent en vain de se défendre. La ville fut emportée d'assaut, et les rebelles, en se retirant grurent pouvoir prendre position au village de Stoiadle. Ils en forent encore débusques par l'artillerie, apres s'y être maintenus plus d'une heure avec une intrepide énergie. Ils se résignèrent enfin à battre en retra le et furent poursaivis par la cavalene russe. jusqu'au villago de Dembewelki, où la nuit leur permit de s'arrêter et de se retrancher, sans crain les une nouvelle attaque. Els n'avaient pas eu plus de quinze milla hommes engagés dans cette journée de combats successifs, et ils en perdirent pourtant plusicurs milliers.

La perte des Russes avait été bien moindre, mais on complait parmi les morts le lieutenant-colonel d'artillarie Borissoff, et parmi les blessés le brave lieutenant-gén ral Skobeleff. Le genéraliss me Skrzynecki avait commandé en personne les troupes polonaises qui prirent part à l'action et qui furent décimées par l'artillerio que commandait le général-major Perrin, qui plaçait et pointait lui-même ses pièces. A la sui e de ces engagements meurtriers, Skrzynecki restu immobile dans ses lignes et n'essaya pas même de reprendre la ville de Minsk, où le généra-major Manderstern s'etait établi souvement pour couper les communications des rebelles et tre Kaluszin et Milosna, qu'ils occupaient toujours.



Il y eut ainsi une espece de trève tacite, pendant laquelle les Russes et les Polonais resterent en présence plus de trois semaines, sans faire aucun mouvement et sans rien entreprendre d'un côté ni de l'autre. Il est vroi que, des deux côtés, le choléra-morbus faisait plus de victimes que la plus sanglante bataille et frappait de stupeur les plus braves soldats. Le camp de Skrzynetki tirait du moins de Varsovie ses approvisionnements et ne souffrait pas de la disette qui se faisait sentir dans le camp russe, où les subsistances n'arrivaient de Lithuanie et de Wolhynie, qu'avec beaucoup de retards et de difficultés.

L'insurrection, dans ces provinces, n'avait pas réussi à s'emparer d'une seule ville importante, mais elle s'était fait partout des points d'appui; elle disposait d'une quantité de petites bandes, qui se retranchaient dans les bois et les marais, où il était impossible de les attendre, et qui ne se montraient que pour fondre sur les couvois de l'ennemi et les enlever.

Une bande, beaucoup plus considérable que les autres, s'était formée dans le palatinat d'Augustow; forte do quatre mille hommes, el e osa, près de la ville de Mariampol, attaquer un détachement russe, commandé par le colonel Annenkoff, aide de camp du grand-duc Michel. Ce colonel n'avait sous ses ordres que trois compagnies d'infanterie et deux cent cinquante hommes de cavalerie, avec deux pièces d'artillerie légère; non-seulement il fit tête aux assaillants, mais il les repoussa et les disperso en leur faisant douze cents prisonniers, au nombre desquelles se trouva enf les officiers poionais, qui les avaient recrutes et organisés.

Dans cette longue interruption de la campagne active contre Varsovie, Diebitsch, qui n'avait reçu que des renforts insignifiants, diminués par le choléra, attendait la fin de la



saison des pluies pour exécuter le passage de la Vistule, car il était déjà rassuré sur les tentatives de soulèvement des anciennes provinces polonaises. Le général Kreutz avait détruit complétement le corps de Sierawski, qui n'avait pas réussi à lui échapper pour pénétrer en Wolhynie et se joindre à Dwernicki.

Sicrawski, suivi de près et harcelé par la cavalerie du général-major Toistoi, avait évité le combat aussi longtemps qu'il l'avait pu; mais il reconnut que, pour pouvoir repasser la Vistule et rontrer à Varsovie, il devait d'abord livrer bataille au général Kreutz, qui avait des forces à peuprès égales aux siennes : le 17 avril, il s'était donc mis en mesure d'attendre les Russes en avant du village de Wronow, où il avait pour lu. l'avantage du terrain. Kroutz, en dispoposant ses troppes pour le combat, vit que la clef de la position de l'ennemi était une hauteur, dont le général-major Dellingshausen eut ordre de a'emparer pour y établic ses batteries. Le feu de l'artillerie russe délogea du village de Wronow les Polonais, qui firent des efforts inouïs pour résister aux charges de la cavalerie legère du général Tolstoi et à celles des Cosaques du général Anrep. Sierawski se retira précipitamment par le chemin d'Opole, avec l'espoir de se retrancher d'abord dans les bois et les rochers qui entourent Kasimierz et de continuer ensuite sa retraite jusqu'à Pulawi, où il trouverait un gué pour traverser le fleuve.

Les Russes, divisés en deux colonnes, marchèrent toute la nuit sur Kasmierz et arrivèrent devant cette ville, au moment où le corps de Sierawski s'y croyait en sûreté. L'attaque de Kasmierz fut aussitôt resolue : les hauteurs qui dominent la ville se couronnèrent de batteries, et un feu plongeant durige sur la place, qui n'avait pas été mise en



état de défense, obligen l'infanterie palenaise à en sortir, pour se faire un passage a la pointe de la baionnette, pendant que l'artilleme et la cavaleme effectuaient leur retraite au galop. Les bataillons n'eurent pas le temps de se former en ligne de batail o : ils furent sabrés et culbulés par les chasseurs à cheval du régiment du roi de Wurtemberg, commandés par le general-major Paschkoff en personne

Une charge décisive, executée sous les ordres du genéralmajor Mourawieff, acheva de les mettre en déroute : ils so disperserent dans toutes les directions en joiant leur armes; un grand nombre essava de traverser la Vistule à la nage. Plus de six mille hommes furent noyés, tués ou faits prisonniers, y compris tous les officiers. Siccavishi, qui était blessé au beas, faillit tomber lui-même entre les mains des Russes et ne ramena pas le tiers de son corps à Zamose.

Les débris de ce corps essayèrent pourtant de tenir encore la campagne sous le commandement du général Dziekonski, qui parcourait le pays en recrutant de gré ou de force, parmi les habitants, tout ce qui était en était de porter les armes. On lui avait envoyé, de la grande armée polonaise, un renfort de dix mille hommes avec douze prèces d'artilleme, sous les ordres de Skarzynski, de Romarino et de Chrzanowski

Le feld-maréchal Diebitsch, en apprenant que ce nou veau rassemblement des forces des rebelles pouvait couper les communications du général Kreutz, avait fait renforcer le corps de ce général par plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie, communiés par le général-major Tiemann; puis, inquiet de la si uation de Kreutz, qui ne donnait pas de ses nouvelles, il clairgea le colonel Kouznetzoff de pousser une reconnaissance, à la tête du régiment des Cosaques de la mer Noire, jusqu'au confluent du Wieprz

et de la Vistule. Kouznetzoff n'aperçut nulle part les rebelles

Ceux-ci avaient plusieurs fois passé et repassé le Wieprz pour donner le change sur le but de leur mouvement. Mais le général Kreutz, qui les observait, n'attendait que l'occasion de les attaquer avec avantage; il avait été rejoint par le général-major Tiemann, et le détachement que lui amenait ce général brûlait d'impatience de se distinguer dans la première affaire. On n'avait pas de rense gnements certains sur les forces et la position des Polonais. Les généraux Tiemann et Fézi reçurent l'ordre, le 7 mai, de se porter sur Kamionka, où devait se trouver le corps d'armée de Chrzanowski; mais ils ne la rencontrerent qu'après deux jours de recherches, entre Kamionka et Firleï.

L'action s'engagea dans un grand bois, où la colonne de Romarino s'etait retranchee : les rebelles furent culbutés au premier choc, et leur chef resta prisonnier avec une centaine d'officiers et de soldats. Mais les vainqueurs ne tardèrent pas à se voir entourés par des forces dix fois supémeures aux leurs. Ils soutinrent le combat, en perdant du monde, sans lâcher pied. On leur criait de se rendre, ils ne répondaient que par une défense plus héroique : ils se saraient fait tuer jusqu'au dermer, lorsque le général-major. Dellingshausen viot leur ouvrir un passage, à l'aide de son artillerre à cheval, dans les rangs ennemis. Dès que le général Fézi entendit la canonnade, il ordonna une charge à la baïonnette et réuseit de la sorte à sauver la plus grande partie de ses troupes, en relàchant, il est vrai, ses prisonmers. Le général Dellingshausen, qui avait pris le commandement de l'avant-garde, put alors rétablir le combat et forcer l'ennem., quoique supérieur en nombre, à rétrograder dans la direction de Lubartow.

Google

-- - - -

Le lendemain, 10 mai, le général Kreutz prit sa revanche de l'échec de la veille.

Les positions du corps de Chrzanowski avaient été reconnues pendant la nuit par l'intrépide lieutenant Mellin, qui s'était avancé jusqu'aux bivouacs polonais; les principales forces de l'ennemi se trouvaient en avant de Lubar tow, le front de leurs lignes faisant face à Lublin, et leur ai e gauche s'appuyant aux bords du Wieprz.

Le général Kreutz commença l'attaque d'une manière décisive : les hauteurs avaient été occupées par l'artilleme à cheval, qui porta la confusion dans les rangs des rebelles. Ceux-ci durent changer de front sous le feu le plus violent et tourner le dos au fleuve, leur cavalerie, dont les changes incessantés venaient s'arrêter devant la bouche des canons, fut toujours rompue et culbutée par la mitraille des batteries que le lieutenant-général Mourawieff avait fait élever sous ses yeux, de concert avec le général-major Braker, pendant que le général-major Lubawsky dingeau en personne les chaînes de tirailleurs.

Les Polonais, malgré leur intrépidité et leur bravoure, se virent contraints de battre en retraite, lorsque le géné ral Fézi se fût emparé de Lubartow, où il avant trouvé une résistance forcenée et qu'il avant été forcé d'incendier pour en chasser les défenseurs. L'infanterie polonaise fit encore bonne contenance en arrêtent la envalerie russe, et elle re passa le Wieprz près du village de Syrnicki, en laissant le champ de bataille couvert de morts et de blessés.

Les Polonais avaient perdu environ deux mille hommes, entre lesquels plus d'un bon officier : une grande partie de leur corps était dispersee; les soldats dé madés erraient ça et là dans la plaine ou se cachaient dans les bois, pour échapper aux Cosaques qui leur donnaient la chasse et qui

Google

t. -- .

ramenèrent cinq ou six cents prisonniers. Cette poursuite victorieuse continua plusieurs, jours. Le général-major comte Tolstoi n'aveit pas perdu de vue le gros des fuyards; il finit par l'atteindre, le 12 mai, à Staroié-Zamostié, et il lui fit éprouver une nouvelle défaite qui acheva d'anéantir ce corps de rebelles.

Dans ces différentes affaires, le lieutenant-général Mourawieff se distingua par son rare sang-froid et la sagesse de ses dispositions; le général-major Braker, par son talent de chef d'artillerie; le général Lubawsky, par sa bravoure. On avait aussi remarqué le courage du prince Adam de Wurtemberg, qui combattait toujours au premier rang, affrontant le feu le plus terrible et encourageant les troupes par son exemple.

## CLXX

Cependant l'expédition aventureuse de Dwernicki n'avait pas en plus de succès que les diversions tentées successivement par S erawski et Chtzanowski pour la favoriser et la faire réussir. Il n'avait fallu que seize jours au général Rudiger, pour détruire toutes les espérances que les Polonais avaient formées sur les résultats de l'insurrection en Wolbynie.

Cette insurrection, il faut bien le reconnaître, n'avait jamais existé qu'à l'état de projot, approuvé plutôt que secondé par quelques propriétaires d'origine polonaise. Ces organisateurs du complot connaissaient mal les sentiments de la population ou du moins ils comptaient trop sur la coopération de leurs paysans; ils croyaient n'avoir besoin que d'un appel aux armes, pour créer une armée insurrectionnelle, qui ent double ses forces en prenant la ville de Pinsk pour base de ses opérations, protégées par des forêts noyées et par des marais infranchiesables. Divernicke, avant de pénétrer en Wolhyme, avait promené le drapeau polonais sur les rives du Bug, dans l'attente d'un soulevement de la province qu'il venaît insurger; mais l'agitation du pays ne se traduisait pas en rassemblements armés.

quoique les prètres, du haut de leurs chaires, enssent donné le signal de la guerre sainte.

On avoit pourtont repandu le bruit que Dwermeki n'avart pas moins de vingt-cinq mille hommes sous ses ordres Lo général Rudiger, qui n'en avait que treize mille a lui opposer, était si bien convinceu de l'infériorité de ses forces, qu'il s'était retiré derrière le Styr, en attendant, pour agar, l'approche du corps d'armée du général Roth, qui ne pouvait tarder à le rejoindre et qui se dirigeait, à marches forcees, sur Kammiec, avec douze mille hommes provenant de l'armée de Turquie

Dwernicki n'ent pas plutât mis le pied en Wolhynie, qu'il adressa aux habitants une proclamation où it leur disait : « Je vous apporte la nationalité et vos anciennes libertes. A présent ou jamais! » Cette proclamation, datée de Lachawiec, ne produisit pas l'effet que Dwernicki en avait espéré : pendant les trois jours qu'il perdit à attendre une prise d'armes générale qu'en lui avoit promise, il put juger que son entreprise était manquée.

A peme si cent insurgés wolbymens avaient répondu à son appel. Il fut sur le point de repusser le Bug et d'abandonner la partiu; mais les ordres du gouvernement provisoire étaient formels : on lui preservait de s'emparer de la Wolbyme, au nom de la Pologne, il obeit, sachant bienqu'il courait à sa perte. Il avait toutefois autour de lui un grand nombre de volontaires qui étaient venus se grouper sous ses drapeaux, avant son entrée en Wolsynie, et on ne cessait de lui répéter que sa marche vers Pinsk serait inévitablement triomphante, puisque les Russes ne paraissaient pas vouloir lui fermer le passage. Le genéral Rudiger, en effet, avait pris position pres du village de Krinicki, derrière le Styr, et dementait encore immobile.



UNIVERSIT IN A --

Dwermcki, au hou de se porter sur Pinsk, comme ses instructions le lui avaient present, e it l'idée de faire une pointe sur la Podolie et l'Ukraine, où l'insurrection, préparée par Vincent Tyszkiewicz et ses amis, venait d'éclater et ne manquait n' d'armes, ni de bras, ni d'argent, ni surtout de dévouement patriolique. Dwermicki se mit donc en marche, le 12 avril, sur deux colonnes, et s'arrêta un jour entier au village de Druzkopol, où il établit un gouvernement provisoire de la Wolhynie. Ses troupes, harassées par des marches continuelles, avaient demandé cette journée de repos.

Chacun était triste et inquiet, mais résigné. L'occuei, que recevaient les braves compagnons de Dwernicki n'était pas fait pour leur donner de l'espoir; à leur arrivée dans un village, on sonnait les cloches en leur honneur, en les satuait de hourras, on leur offrait des vivres, mais la population ne s'insurgeait pas.

Dwernicki a'avança, sans rencontrer d'obstacle, jusqu'à Boremel, sur la rive gauche du Styr. Rudiger était à peu de distance sur la vive droite, épiant les mouvements de l'ennemi et guettant le moment de le surprencire. Rudiger savait maintenant que le corps de Dwernicki avait quatre mille hommes d'exectlente cavalerie et environ buit mille hommes d'infanterie, mai everces et mai armes. It n'avait donc pas besoin de renforts pour premire l'offensive contre ces troupes qui n'étaient pas plus nombreuses que les siennes, que la guerre de Turquie avait si bien aguernes.

Dwernicki comptait sur l'inact on de Rudiger, le 16 avril, après avoir fait jeter un pont sur le Styr entre Boremol et Krimicki, il se préparaît à passer sur l'autre rive, pour continuer sa marche vers Kaminiec, que le corps de Roth n'avait pas encore occupé; mais il vit out à coup apparaître

es avant-postes de Rudiger et remit au lendemain le passage du fleuve.

Au point du jour, il envoya sur la rive droite trois bataillons qui se logerent dans un hois pour refouler la colonne risse, que les batteries de la tête de pont empêchaient de se déployer. On passa la journée du 17 à s'observer et a se canonner de part et d'autre.

Le 18, le genéral Rudiger attaqua vigoureusement les trois balaillons qui cherchaient depu s vingt-quatre heures a s'établir sur la rive droite, les contraignit de repasser sur l'autre rive et détruisit les ouvrages qu'ils avaient commencés. Le pont jeté par Dwernicki était toujours défendu par son artillene, et les Russes essayèrent en vain de s'en rendre maîtres. Pendant la nuit, ils simulèrent un mouvement sur Deresteczko, pour attirer l'attention de Dwernicki, qui craignit de voir couper ses communications avec la Podolie et l'Ul raine. Mais Rudiger avait remonté le Styr jusqu'à Krinicki, où se trouvaient plusieurs gués qui lui permirent de faire passer son corps d'armée sur la rive gauche.

Le 19, à midi, le combat s'engageait entre les Russes et les Polonais, devant Boremel, la cavalerie polonaise eut a lutter contre les dragons et les luissards qui la mirent entre deux feux et la maltraitèrent erue lement. Divernich, le sabre a a main accourut, avec sa réserve de cavalerie, au secours de ses escadrons rompus et purvint à les reformer, sous la mitraille des Russes, auxquels ces mire pides cavaliers avaient enlevé huit pièces de canon et cinq cents prisonmers. Mais l'infanterie irrégulière de Divernicht n'avait pu tenir contre les colonnes d'attaque de Rudiger, elle fut mise en déronte et-dispersée en un moment.

Dwernickt avait perdu quinze cents hommes de troupes d'élite; I se replia, en combattant, au de à de Boremel, qu'il avait évacué. La nuit vint arrêter la poursuite des Russes et permit à Divernicki d'effectuer sa retraite sur Beresteczko, en détruisant dernère lui tous les ponts de bois qu'il rencontrait sur sa route.

Au point du jour, il avaitatteint Beresteczko, il ne songea pos à s'y arrêter et il passa rapidement, à la faveur de quel ques gués, sur la rive droite du Styr, où il rallia une partie de ses troupes. Déjà les vivres et les munitions lui faisaient léfaut, et, dans sa marche sur Radzivillow, ses soldats, exténués de faim et de fat gue, commencèrent à l'abandonner.

Rudiger s'était mus à le poursuivre, mais il se trouvait arrêté par la nécessité de rétablir les ponts et les digues pour le passage de son artilleme.

Dwarnicki no desespérait pas encors de son expédition, quoiqu'il vit se fondre à chaque pas sa petite armée, qui ava t reçu des renforts et qui pourtant ne comprenait plus que quatre mille hommes, presque tous de cavalerie; il hésitait sur le meilleur parti a tenter : occuper de vive force ou par surprise la ville de Kaminiec où il trouverait des dépôts de vivres, des arsenaux et des magasins de toute espèce, ou bien se jeter sur la Podolie où l'insurrection semblait vouloir se propager.

Il y out, pendant plusieurs jours, une sorte de trêve forcéo entre Dwernicki et Rudiger, qu. accordèrent un repos indispensable à leurs soldats. Dwernicki était arrivé à Radziviltow, avec le gros de ses troupes; it faisait concure ses blessés en Gallicie et il se disposait à tirer parti des intelligences qu'il avait dans la place de Kaminiec, lorsqu'il fut averti qu'une division de cavalerie, detachée du corps d'armée de Roth, s'avançait, au midi, sous les ordres du général Krasuski, et menagait de lui fermer la route de la Podolie. Le pays qu'il traversait lui promettait enfin des

 $\nabla x$ 

auxiliaires et l'excitait a prolonger sa résistance, malgré la présence du général Roth aux environs de Kaminiec.

Da 22 au 25 avril, Dwernicki, dent le détachement grossissent de nouveau, au l'eu de diminuer, rencontra les plus vives sympathies dans les villages de Wysznowiec, de Kolodno et de Lulince, où il séjourna. Mais le corps d'armée de Rud ger manœuvrait autour de lui, de manière à lui former toute retraite, en le poussant vers la frontière de la Gallic.e

Le 26 avril, Dwernicki s'était établi, dans le voisinage de Lutince, sur des hauteurs faciles à défendre, qui touchaient d'un côté ou sol autrichien et qui du côté de la Wolhynie étaient protégées par des défilés mabordables et des ravins profonds; il avait résolu d'accepter le combat dans cette position avantageuse.

Pendant la muit, Rudiger disposa ses troupes pour l'attaque : son infanterie divisée en deux colonnes devait se précipiter sur le centre et le flanc gauche des rebelles; ses hussards et ses dragons étaient chargés de tourner leur flanc droit et de leur couper la retraite sur Radzivvillow ou vers la Podolie.

Le corps de Dwernicki faisait assez bonne contenance, lorsqu'on crut s'apercevoir qu'un régiment de dragons russes avait mis le pied sur le territoire autrichien pour attaquer à revers les lignes polona ses. Les rebelles jeterent des cris de rage, et entrainant leur genéral qui les conjurait de garder leur position, ils franchirent la frontière, poursuivis par la cavalerie russe, qui fut, comme eux, entourée et désarmée par les soldats autrichiens. Quelques centames de prisonnière resterent dans les mains de Rudiger, et tout le corps de Dwernick, demeura interné, avec son général, en Gallieie.

L'insurrection n'alla plus loin dans le gouvernement de Wolhynie, mais elle avait trouvé, en Lithuanie et même en Courlande, des sympathies plus vives, des dévouements plus actifs, des courages mieux trempés.

Le pays, quorque occupé par de nombreuses garnisons et tenu en respect par les marches continuelles des troupes russes, avait été profondament travaillé par les Sociétés secrètes de Varsovie. On s'explique ainsi comment des handes de partisans s'étaient formées sur tous les points, au premier signal, et comment ces bandes, mai armées et dénuées de ressources militaires, avaient commencé une guerre terrible contre les Russes, qu'elles harcelaient sans cesse, pour leur enlaver des armes, des munitions et les vivres.

Les élèves de l'Université de Wilne evaient fourni des soldats et des officiers à cette guerre d'embuscade et d'escarmouches. Tout le pays était soulevé depuis la mer Baltique, jusqu'a Lepel et Dzisna. Les insurgés de quelques districts se réunirent sous le commançement le Charles Zaluski, pour s'emparer de la ville de Wilna, par surprise plutôt que de vive force; leur entreprise échoua, maigne les secours des amis qu'ils avaient dons la ville, et ils furent obligés de se retirer devant des forces qui menoguent de les écruser; mais ils ne purent éviter le combat qui les attendait à Pristoviany et qui acheva de les disperser sous le feu de l'artillerie.

Une autre bande avait occupé la ville d'Oschmiani et s'y croyait en sûreté; tout à coup, le colonel Verziline, envoyé de Wilna avec quelques reg ments de Cosaques et quelques batteries, pénétra dans la ville, en chassa les rebelles et infligea ane sangăinte punition aux habitants, qui voulurent prendre le partir le la revolte (16 avril) Le colonel Verzi-

ine en fit fusiller plusieurs et fit donner le knout à un plus grand nombre. Ce fut là ce que les Polonais appelèrent le massacre d'Oschmiani.

La Courlande avait été promptement soumise. Le généralmajor Rennenkampff, qui se trouvait en congé dans la contrée, avait demandé au gouverneur général la permission de s'employer à réduire les rebelles. Il avait aussitôt organisé un corps de volontaires, su prenaut sous ses ordres deux compagnies de chasseurs, auxquelles il adjoignit quelques centames de douaniers à cheval et un groupe d'ouvners militaires des voies de communications. Avec cette petite troupe, il se mit à la poursuite des rebelles, leur reprit deux ou trois villages dont ils étaient maîtres, nettoya plusieurs forêts où ils trouvaient un as le sûr, protégea Polangen qu'ils se proposaient d'attaquer, et rétablit le cordon de douane sur la frontiere de Prusse. Le general Rennenkampfi renvovait les paysans chez eux, apres les avoir désarmés et leur avoir fait prêter un nouveau serment a l'empereur; il ne retenait que les chefs, qu'il livrait a l'autorité militaire. Dès le 25 avril, apres la prise du bourg de Kortziany, il annonçait au gouverneur général que la contrée était absolument purgée d'insurges.

L'empereur Nicolas avait été informé de la vigoureuse répression qui allait simultanément être exercée contre les rebelles dans les anciennes provinces potonnises; il ne doutant pas que l'insurrection ne fût promptement étouffice, mais il était instruit des innombrables ramifications que les Sociétés secrétes entretenaient dans ces provinces, et il jugeait que le gouvernement révolutionnaire de Yarsovie ne renoncerait pas aisement à l'utile diversion que devait lui procurer la permanence de cette fievre insurrectionnelle entre la Russie et l'armée active de Pologne.

Nicolas, d'après le conseil du feld-maréchal Paskewitch, qui était toujours auprès de lui à Saint-Pétersbourg, créa donc une nouvelle armée de réserve, destinée surtout à occuper et à maintenir les anciennes provinces polonaises. Cette armée, entièrement séparée de celle que commandait Diebitsch, devait être composée de toutes les troupes qui étaient en marche dans l'intérieur de l'Empire et qui auraient porté à deux cent vingt mille hommes l'armée d'opération en Pologne.

Le césarévitch ne conservait aucun commandement dans cette armée de réserve, placée sous les ordres du général d'infanterie comte Tolstoï. L'ukase du 9/21 avril qui nommant ce général en chef, en lui conservant la direction de l'état-major de l'empèreur, pour les colonies militaires, lui donnaît pour chef d'état-major le général d'Auvray, l'aide de camp général Kleinmichel pour général de service de l'armée, le général Kotzobue pour premier quartier-maître, et le général haron Lowenstern, pour chef de l'artillerie; vingt jours plus tard, le général comte Pahlen fut nommé chef de toute la cavalene de l'armée de réserve, qui ne fut jamais entièrement réunio.

Nicolas avait eu la pensée de mettre cette armée sous le commandement suprême du grand-duc Constantin, pour faire comprendre aux Polonais qu'ils auraient tort de fonder quelque espérance sur la protection et même, comme on le disait, sur la défection du césarévitch. Nais celui-ci avait été blessé profondément de ce que son frère lui eût donné tort dans sa querelle avec Diebitsch, vis-à-vis de toute l'armée, et il refusa tout net, avec une sorte de dédain, la compensation que l'empereur s'empressait de lui offrir, comme un dédommagement et une réparation. Il écrivit à Nicolas, qu'il se reprochaît d'être entré en Pologne avec

l'armée d'opération et qu'il ne demandait rien, si ce n'est d'être exempté de perter les armes contre les Polona s.

It était alors ret ré à Bialystock, où il menait une existence fort triste et solitaire auprès de la princesse de Lowiez, qui n'avait pas recouvré la santé. Ses youx et son cœur étaient sans cesse tournés vers la Pologne, et il ne peuvait s'empêcher de former tout has des vœux, nonpour letriomphe définité des Polonius, mais du moins pour leur amnistre et leur réconciliation avec l'omporeur. Il persistait aussi à penser que cette guerre meurtrière, qui n'avait encore amené aucun résultat cécisif, devait être complétement suspendue par une trève indéfin e, et remplacée par des négociations qu'il jugeoit plus efficaces et plus convenables.

Il éprouve donc autant d'irritation que de contrariété, quand it vit son frère Michel venir prendre le commandement du corps de la garde impénale, destiné à entrer en ligne avec l'ormée active contre les rebelles. Il s'exprima même à ce sujet, très-vivement et très-amèrement, dans sa correspondance privée avec l'empereur, et il lui demanda la permission de retourner en Russie, pour y habiter son châtean de Strelna, près de Saint Petersbourg, et y vivre en simple particulier.

« Je ne suis plus nen, disait-il Jans une de ses lettres, je ne veux plus être rien dans ce monde; je ne reparattrai jamais en Pologne, quoi qu'il arrive. Ma santé n'est pas bonne; celle de ma femme est deplorable; j'ai le cœur brisé, je me sens fat gué, dégoûté de tout. J'ai besoin seu-lement de repos et d'oubli. Le spectacle de cette guerre bornble m'est insupportable, et je voudrais m'en éloigner le plus poss ble. J'ai aimé la Pologne, je l'aime toujours, et malgré ses torts, malgré sa trahson et sa révolte, je lui ai pardonné Quand je serai loin d'e le, je pourrai, sans man-

quer à mes devous, invoquer pour elle la clémence de l'empereur.

Nicolas n'hésita point à répondre au cesarévitch, qu'il n'avait pas cessé d'être nominativement chef de l'armée polonaise et vice-roi de Pologne; qu'il ne pouvait se retirer ni se démettre de ses fonctions, dans les circonstances doutourenses où la Pologne s'était placée de son propre vouloir, sous peine de paraître donner raison aux rebelles et d'infliger un blâme public au gouvernement russe; qu'il devait rester sur les frontières du royaume, pour aller reprendre son poste dès que tout serait rentré dans l'ordre, et que son rôle alors lui semblerait moins pénible, puisqu'il n'aura t qu'a exercer, an nom de l'empereur, une mission de miséricorde et de pardon.

Lorsque le grand-duc Michel, en venant se mettre à la tête de la garde qui était arrivée en Pologne sous les ordres du général Bistrom, passa par Bialystock, où résidait le césa-révitch, il y eut entre les doux frères plusieurs conférences qui empruntaient aux événements un caractère spécial de tristesse et de solonnité.

Constantin ne cacha rien de ce qu'il avait dans le cœur de haine et de ressentiment contre le feld-maréchal Diebitsch; il accusait le feld-maréchal d'avoir poussé l'empereur à entreprendre une guerre à outrance, au lieu de laisser une porte ouverte aux transactions pacifiques, et 1 ne dissimula pas la satisfaction qu'il éprouvait de voir l'auteur de cette guerre fratricide, comme il la nommait, trompé dans ses espérances de victoire rapide et définitive, reculer et battre en retraite devant les Polonais.

— Zabalkansky, disait-il avec une sorte de joie vindicative, était un grand capitaine, quand il n'avait affaire qu'aux Tures. C'étaient là de pauvres troupes, il faut l'avouer! Mais Zabalkansky a trouvé d'autres adversaires, et je serais cuneux de savoir ce qu'il pense de ma brave armée polonaise!

Le grand-duc Michel fit tout ce qu'il put pour catmer le dépit et le ressentiment de son frère, il lui apprit que le feld-maréchal, n'ayant pas tenu ce qu'il avant promis à l'empereur et ce qu'on attendait de lui, n'était pas sûr de conserver son commandement; il lui répéta que Nicolas se montrait tous les jours plus indulgent à l'égard des Polonais et se posait même comme leur défenseur vis-à-vis des accusations haineuses et des menaces implacables du vieux parti russe, qui demandait la suppression du royaume de Pologne.

- Je sais combien l'empereur est hon, juste, prudent et sage, dit le césarévitch avec une tristesse froide et résignée; j'ai foi, d'ailleurs, dans la promesse qu'il m'a faite : la Pologne ne périra pas. Mais je ne puis m'empêcher de m'étonner, de me plaindre d'une de ses décisions : il me force de rester ici, d'être témoin d'une guerre qui me désole et surtout d'exposer la princesse de Lowicz à tous les hasards de cette guerre
- Dieu merci! la guerre ne viendra jamais jusqu'à Bialystock! s'écria le grand-duc Michel; nous serons d'ailleurs à Varsovie le mois prochain.
- Je le souhaite, mais je ne l'espère pas, reprit Constantin; l'armée russe est admirable, mais l'armée polonaise ne lu est pas inférieure. Tant que vous n'aurez pour général en chef que Diebitsch, Varsovie n'a rien à craindre. Au surplus, le danger n'est pas là; voici l'insurrection qui gagne dans les anciennes provinces polonaises, et nous pouvous demain nous reveiller entourés, cernés, par les bandes... La bolle chose que d'être prisonnier des insurgés !
  - -Oh! cher Constantin, tu fais bien de l'honneur aux



Cross from UNIVERSITY OF CALIFOR A

E

insurgés i repartit en mant le grand-duc Michel N'as-tu pas, pour te garder, deux ou trois cents hommes de la garde impériale? Tu en aurais milte, si cela était nécessaire. Mais ce de insurrection est déjà presque étouffée, et je défie rais les insurgés de faire une tentative sur Bialystock qui a une garnison... Non, le danger est ailleurs, le danger cont tu ne parles pas, le seul qui soit sérieux et qui me préoccupe, pour toi, pour la princesse de Lowicz...

- Lequel donc 2 interrompit le césaréviteli, cherchant a le deviner.
  - Le choléra-morbus i répondit le grand-duc Michel.
- Le cholera-morbus! répéta gaiement Constantin. Est-ce que cela existe, pour nous du moins?
- Ne plaisante pas ainsi, dit gravement le grand-duc Michel, tu me sais mal! L'empereur a vu de pres le choléra morbus à Mescou, et ce qu'il m'en a raconté eût sussi pour inspirer de l'esseu aux plus braves. Certes, l'empereur nous a offert l'exemple du courage et du dévouement...

L'empereur a fait ce que nous aurions fait, toi et moi, à sa place, répliqua brusquement le césarévitch. Au reste, ne sommes-nous pas destinés à courir la même chance un peu plus tôt ou un peu plus tard? Dans deux jours, puisque tu vas à l'armée, tu pourras me donner des nouvelles du choléra-morbus, qui n'épargne guère nos malheureux soldats.

- -- Dans deux jours je n'aurai pas le temps d'y songer, si les opérations militaires recommencent, dit avec tristesse le grand-duc Michel. En ce cas-là, ce n'est pas le choleramorbus qui fera te plus de victimes. Dieu soit loué! je te quitte sans inquiétude, car l'épidémie n'a pas encore paru à Bialystock, et j'espère qu'elle n'y paraîtra pas
  - Au fait, je serais bien aise qu'elle ne nous honorât

point de sa visite, dit Constantin, car ma pauvre princesse en a peur, et je ne peux mieux faire que d'en rire, peur la rassurer. Aussi bien, le choléra n'est-il pas plus redoutable que la mort!

Cette conversation, moitié plaisante, moitié sérieuse sur le sujet le plus triste du monde, avait laissé après elle une impression pénible, un sombre pressentiment dans l'esprit du grand-duc l'ichel, qui eut liientôt un douloureux sujet de s'en souvenir et qui la rapporta mot pour mot au général Kuruta, aide de camp polonais du césarévitch.

## CLXXI

Le grand-duc Michel, dans les premiers jours de mai, avait rejoint le corps de la garde, stationné entre le Bug et le Narew et occupant tous les villages vo sins d'Ostrolenka, sur un espace de plusieurs lieues.

La garde, commandée par le général Bistrom en l'absence du grand-duc, n'attendait que l'arrivée de ce prince, soit pour se porter à la rencontre des Polonais, soit pour se réunir aux principales forces de l'armée. Le général en chef sit savoir au grand-duc Michel, qu'il le priait de concentrer son corps d'armée devant le bourg de Zambrow et de venir nu-devant de lui jusqu'à Nur, où il comptait arriver avec toutes ses troupes vers le 17 mai, afin de marcher ensuite contre Varsovie.

Diebitsch ignorait encore que le général Uminski avait été envoyé, avec buit mile hommes et vingt canons, pour lui barrer le passage et l'empêcher, par de fausses attaques, d'opérer sa jonction avec le grand-duc. En même temps, le généralissime Skrzynecki, à la tête de quarante-six mille hommes et de cent pièces d'artillerre, passait le Bug, le 12 mar, dans le plus grand secret, et s'établ ssait à Sierok, d'où il pouvait se diriger sur les cantonnements de la garde russe.

Le grand-duc Michel avait fait commencer le mouvement de concentrat on que lui prescrivait le général en chef, et le 12 mai il avait pris position devant Zambrow, en n'attendant que l'arrivée de corps d'armée principal à Nur, pour venir se placer sous les ordres immédiats du feld-maréchal Mais il apprit que Nur était déjà occupé par les rebelles; que le lieutenant-général baron Sacken qu'il avait laissé à Ostrolenka ne pourrait sans doute pas se maintenir dans cette ville, avec le peu de troupes dont il disposait, et que l'armée polonaise, commandée par Skrzynecki, s'avançait, en plusieurs colonnes, par les deux routes de Varsovie, pour venir l'attaquer.

Le grand-duc Michel tint un conseil de guerre, ou le général Bistrom eut beaucoup de peine à lui faire accepter un plan de retraite, en lui prouvant que le corps de la garde, séparé du gros de l'armée russe, serait infailliblement écrasé, s'il essay ait de lutter contre un ennemi trois fois supérieur en nombre. Les rapports qu'on avait reçus exagéraient même les forces des Potonais et surtout la puissance de leur artillerie. On était, d'ailleurs, sans nouvelles de Diebitsch; on pouvait craindre, comme le bruit en courut, qu'il n'eût essuyé une défaite dans son mouvement sur le bourg de Nur, et qu'il ne fût dans l'impossibilité de s'y établir en perçant les masses ennemies qui lui fermaient la route.

La retraite du corps de la garde s'effectua donc en bon ordre, mais assez rapidement, depuis le 18 mai, et tous les cantonnements que les troupes occupaient, et qu'elles avaient mis en état de défense, furent abandonnés presque à la fois. Dès le lendemain, on voyait paraître les premiers détachements de l'armée polonaise, qui allait s'acharner à la poursuite du corps de la garde et qui, pendant quatre

jours, ne cessa de le harceler et de le serrer de près, en lui offrant toujours la bataule, qu'il refusait ou qu'il évitait toujours. Pendant ces quatre jours d'escarmouches et de combats partiels, le général Bistrom, qui commandait l'arrière garde, tint en respect les forces considérables qu'il avait dernère lui, les repoussa souvent avec un élan admirable et leur fit eprouver des pertes continuelles.

Le grand-duc Bichel se concentra d'abord a Sniadow, sans essayer de s'y maintenir : on avait décidé que la retraite continuerait par la route de Lomza a Bialystock. Le mouvement sur Rudki, qui eut lieu dans la journée du 19, rencontra des obstacles sérieux : les Polonais renouvelaient sans cesse leurs attaques, que les régiments des cuirassiers de la garde repousserent avec la paus brillante valeur; n'ais le régiment des chasseurs de la garde, poursuivi par l'artilleme et la cavalerie des rebelles, faillit être culbuté et détruit

Le corps de la garde parvint à se reunir à Gacz, ou il passa la nuit; il se porta le lendemain sur Zawady, toujours inquiété par les rebelles, qui profitaient de tous les avantages du terrain pour attaquer. A Menzenin, le régiment des chasseurs prit sa revanche de l'échec de l'avant-veille et charges vigoureusement à la beionnette l'ennemi, qui lui laissa un grand nombre de prisonniers et qui eut beaucoup de peine à sauver son artillerie.

L'avant-garde était arrivée à Tykoczin, dans la journée du 21 mai : les rebelles ralentissaient leur poursuite. On en augura qu'ils avaient peut-être été avertis de l'approche de la grande armée russe. En tous cas, on ne changea point encore le plan de retraite, et l'avant-garde prit position à Zeltki, pendant que l'armere garde, délivrée tout à coup de la poursuite acharnée des rebelles, se reposait a Zawady, et

que le général Bistrom faisait à son tour poursuivre, par la cavalerie du genéral-major Nostitz, les bataillons d'infanterie polonaise, qui se retiraient précipitamment pour rejoindre leur corps d'armée à Ostrolenka.

Les régiments de la garde, dans le cours de cette longue et pénible retraite, ou il avait fallu combattre à chaque pas, ce perdirent pas plus de six cents soldats et de trente officiers; un nombre des blessés se trouvaient le commandant de l'artillerie de la garde, général-major Soumarokoff, et les colonels de la garde Bacharouloff, Moller et Ramsay.

On avait enfin des nouvelles du feld-maréchal Diebitsch, qui, depuis le 12 mai, manœuvrait et combattait contre deux corps de rebelles commandés par Uminski et par Lubienski.

C'etait le corps de Lubienski, qui avait fait une pointe jusqu'à Nur et qui s'était retranché dans cette forte position.

Le corps d'Uminski s'était avancé jusqu'à Kaluszin et, malgré son infériorité numérique, faisait mine de venir attaquer l'armée russe dans ses lignes. Diebitsch, croyant avoir toujours en face de lui toutes les forces de l'armée polonaise, prit pour un mouvement offensif de cette armée l'attaque isoiée des heit mille hommes d'Uminski; dans la matinée du 13 mai, il avait donc accepte la bataille, qu'on semblait lui offur; il s'était présenté avec des forces imposantes et une artifleme nombreuse nevant les positions du petit corps d'Uminski, qu'il avait poussé devant lui sur un espace de plusieurs werstes, sans en venir à un engagement général.

Uminski avaitévacué Kaluszin, avant J'en être chassé de vive force, et il s'etait retiré sur Minsk en faisant bonne contenance et en ne perdant que peu de monde. Diebitsch, convaincu de la presence du généralissime Skrzynecki en armère des positions qu'il miniski avaient reprises, ne jugea pas utile de l'en debusquer et revint sur Kaluszin, tandis qu'Eminski se reportait en avant et faisait mine une seconde fois de méditer une attoque contre l'armée russe.

Disbitsch attendait toujours des nouvelles du mouvement du corps de la garde, pour operer sa jonction avec lui à Nur; it ne voulait pas faire soupçonner au généralissime polonais ce changement de front de l'armée russe, et il somblait bien résolu à rester immobile dans ses lignes, où les provisions de houche et les munitions lui arrivaient avec moins de difficulté.

On assurait par tout le pays, que le choléra-morbus avait fait d'attreux ravages dans l'armée russe, et qu'elle ne pouvait rien entreprendre de décisif tant qu'elle ne serait pas renforcée par les corps des généraux Rudiger, Roth et Kreutz, qui avaient ou beaucoup à faire contre les rebelles en Podoke, en Wolbynie et sur les frontières de la Galicie

Diebitse i, en effet, ne bougea pas jusqu'au 19 : ce n'est que ce jour-là, qu'il fut informé de l'hobile manœuvre de Skrzynecki, qui, prenant l'offensive à l'improviste, s'était emparé d'Ostrolenka et qui poursuivait le corps de la garde impériale en retraite sur Bialystock.

Le feld-maréchal ne perdit pas de temps à tourner ses forces contre Uminski, pour le pumir d'avoir si bien servi les desseins du genéralissime polonais : il ordonna un mouvement général en arrière, et il ne laissa de garnison qu'a Siellee, qui renferment ses magasins; tous les villages où ses troupes étaient cantonnées depuis pres d'un mois furent évacués simultanément, et l'armée russe, après s'être concentrée à Kaluszin, se dirigea vers le Bug, dans la direction de Granne. Mais elle fut suivie par le corps d'Uminski, qui ne pouvai, que retarder, par intervalles, la marche des

Russes, ralentie d'ailleurs par l'immense quantité de leurs équipages et de leurs transports.

Le passage du Bug eut heu près de Granne, le 22 mai, et continua les jours suivants. L'ennemi ne fit aucune tentative pour s'y opposer. L'approche de la grande armée russe avait déterminé immédiatement une concentration des troupes polonaises sur Ostrolenka.

Les rebelles étaient en force cependant au bourg de Nur, qu'ils avaient fortifié pour arrêter les Russes : ils y furent attaqués, dès le 23 mai, par la division du général comte de Witt, qui les tailla en pièces sous les murs de cette bourgade, où Lubrenski avait étabu son quartier-général : des douze escadrons et des dix bataillons que ce chef polonais avait sous ses ordres, il y en eut plusieurs entièrement détruits.

Le feld-maréchal avait hôte d'effectuer sa jonction avec le corps de la garde, pour prendre l'offensive. En moins de trente heures, l'armée russe, quoique génée dans sa marche par son artilleme et ses bagages, franchit une distance de soixante-dix werstes. Le corps de Lubienski n'était plus en état de lui faire obstacle et se repliait sur l'armée de Skrzynecki; le corps d'Uminski avait dû rétrograder à la hâte et se fortifier dans son camp de Dembe, en apprenant que le général Kreutz arrivait à marche forcée sur Siedlee ou Kaluszin.

Diebitsch s'éta t arrêté vingt-quatre heures à Wisoçki-Marwieckie, pour concentrer ses troupes et les faire reposer. Pendant ce temps-là, le corps de la garde revenant sur ses pas, en chassant devant in quelques détachements polonais qui se retiraient à son approche, suivant les ordres du généralissime, lequel réunissait ses forces entre Sniadow, Lomza et Ostroleuka. Skrzynecki, chose étrange, h'avait aucun renseignement exact sur la position de Diebitsch et ne savait pas même que la grande armée russe avait passé le Bug; il croyait que le corps de Lubienski n'avait été délogé de Nur, que par un détachement isolé de cette armée, qui devait être encore observée et harcelée par le corps d'Uminski, aux environs de Siedlee. Il ignorait même le mouvement offensif de la garde russe.

Ce fut dans la matinée du 25 mai, que la tête des rolonnes de la garde russe rejoignit tout à coup l'avant-garde de l'armée principale, qui s'était mise en mouvement pour refouler une masse considérable de rebelles rangés en bataille près du village de Gosteri. Les rebelles, en se voyant surpris entre deux feux, n'essayèrent pas d'engager une af faire générale et lâchèrent pied, au premier choc, sans douner à æur retraite l'apparence d'une fuite.

C'était toute l'armée polonaise, qui, à l'exception du corps de Gielgud, détaché à Lomza, se retirait, par la route de Troszezyn et d'Ostrolenka, de l'autre côté du Narew, pour couvrir la route de Varsovie. Skrzyneckt ne laissa sur la rive gauche du Narew que les débris du corps de Lubienski et la division Kaminski, charges d'empêcher l'ennemi de traverser le fleuve ou du moins de retarder son passage.

Les deux ponts, qui avaient servi pendant la nuit à la retraite de l'armée polonaise, ne furent pas détruits, parce que les rebelles qui occupaient Ostrolenka et qui travait aient à s'y retrancher se proposaient de les défendre et songeaient à s'en servir eux-mêmes, au besoin, dans le las où ils se verraient contraints de rejoindre le gros de leur armée sur la rive droite du Narew. La rivière était large, profonde, marécageuse sur ses bonds; on ne pouvait songer à la traverser a gué, aussi, Dichitsch avait-il un immense matériel tout préparé pour jeter des ponts partont où cette opération deviendrait nécessaire.

La grande armée des Russes bivousquait autour du village de Pyski, et la auit fut employée, par le général en chef et par le grand-duc Michel, à combiner l'action commune de cette armée et du corps de la garde, qui formaient ensemble environ soixante-six mille hommes. On était convenu de poursuivre sans interruption, avec toutes les forces dont en disposait en ce moment, l'armée polonaise, qui ne semblait pas vouloir accepter une bataille et qui se retirait, par la route de Varsovie, sur Praga ou sur Modim.

Le 26, à la pointe du jour, l'avant-garde de l'armée russe continua son mouvement, sous les ordres du général Bistrom; elle marchait, en deux colonnes et par deux routes différentes, sur Ostrolenka, qui était le point central de la concentration des rebelles; la cavalene légère de la garde s'avançait, sur la droite, par les viliages de Suski et de Lawy; deux régiments de grenadiers, que le généralmajor Berg commandait en personne, se portaient en avant par les villages de Troszczyn et de Srzekun; le reste de l'avant-garde, comprenant l'artillerie à cheval et les lanciers de la garde, suivit cette route, qui était la plus facile.

Les rebelles s'étaient embusqués, sur cette route, dans un défilé boisé, pour s'opposer à la marche des Russes: ils furent culbutés par l'artillerie, malgré leur résistance opinâtre, et dispersés dans les broussailles et les marcèages qui entourent Ostrolenka.

Cette vale ctait défendue par des masses d'infanterie, retranchées dans les maisons et derrière de solides épaulements; mais les Polonais en déroute, qui cherchaient un refuge contre la poursuite (les Russes, se jetèrent dans la place et y amenerent avec eux le désordre et la pa-

Google

nique; ils empéchèrent la defense de s'organiser et de obstrucrent les deux ponts, qui fléchissaient sous le pords de cette foule épendue et semblaient à chaque instant prèts à se rompré.

Les Russes avaient pénétré, à la suite des fugitifs, dans Ostrolenka, où ceux-ci avaient me te feu en plusieurs endroits; il n'avait faltu que quelques volées de mitraille et quelques charges de cavalorie pour onvrir un passage à l'avant-garde de l'armée russe dans les rues de cette ville, que es vainqueurs s'empressèrent d'evacuer, pour s'emparer des deux ponts établis sur le Narew et pour couper la retraite aux fuyards, que furent anéantis ou faits prisonniers par une division de lanciers de la garde, et dont un petit nombre parvint à se sauver, a la faveur des obstacles naturels du terrain, le long de la rive du fleuve.

I 'avant-garde russe no s'était pas arrêtée devant Ostrotenka, qui brûlait; elle n'avant pas balancé à passer le Narew sur les ponts de bateaux qui avaient supporté, durant plusieurs houres, le passage desordonné des rebelles.

Les braves grenadiers d'Astrakan, commandés par le genéral-major Martinoff, s'étaient vus un moment seuts, sur la rive droite, exposés au feu et au retour offensif de toute l'armée polonaise, qui avait fait volte-face pour empécher l'armée russe de passer le Marew. Ils se maintincent toute-fois dans cette position critique, jusqu'à l'arrivée des autres régiments de grenadiers, et l'avant garde tout entière se rouve bientôt en ligue de bataille à l'autre bord du fleuve. Elle eut été infailitblement écrasée, si le plus grande partie du premier corps d'infanterie n'étert venue à son seçours.

Le genéral comie Toll, chef de l'etat-major de l'armée, jugea que le salut des troupes, engagées sur la rive droite contre des focces dix fois supérieures, dépendant de la con-



servation des ceux ponts, qui leur amenaient continuellement des troupes fraiches : aussi, le généralissime polonais avait-il dirigé et réuni ses efforts contre ces ponts, qu'il voulait à tout prix détruire ou reprendre.

Le général Toll pensa que l'artillerie seule pouvant mettre fin à cette lutte desespérée de la part des rebelles : il fit élever, sur la rive gauche, près des murs et aux deux extrémités d'Ostrolenka, deux batteries, l'une de 36 canons et l'autre de 35, qui balayaient, pur un feu croisé, la chaussée de la rive droite, où la cavalene et l'infanterie polonaises revenaient sans cesse à la charge, par masses énormes, pour rejeter sur la rive gauche l'avant-garde et les divisions russes qui avaient passe le Narew

Les rebelles, excités par leurs généraux, qui marchaient dans leurs rangs, se précipitèrent, à six reprises successives, sur les grenadiers d'Astrakan et de Souwaroff, commandés par les généraux Martinoff et Berg, qui combattaient aussi comme de simples soldats : les grenadiers, secondés par les régiments de marine, repoussèreat à la baïonnette toutes les attriques, tandis que les batteries du genéral Toll foudroyaient les colonnes ennemies qui se déployaient, sur la chaussée, à portée du canon.

Les Russes n'avaient pas plus de quinze mille hommes sur la rive droite, et les principales forces de l'armée polonaise se trouvaient devant eux, sans réussir a les entamer ni à les refouler en arrière. On combattit ainsi jusqu'au soir avec un achamement réciproque. Les Russes restaient maîtres d'Ostrolenka, des deux ponts jetés sur le Narew, et de la tête de ces deux ponts sur la route de Varsovie.

La nuit seule avait interrempu cette sanglante bataille, qui avant dure douze heures. On devait croire qu'elle conti-

Google

nuerait le lendemain, car ses résultats, de part et d'autre, paraissaient être indécis. Cependant la perte des Polonais avait été deux ou trois fois plus forte que celle des Russes. Ceux-ei n'accusaient que 915 morts et 2,919 blessés, parmi lesquels il y avait trois généraux, Manderstern, Schilder et Nassakine, trois colonels et un grand nombre d'officiers. Mais la plupart des généraux polonais qui avaient pris part à l'action étaient blessés grièvement; deux avaient été tués, Kicki et Kaminski, avec trois cents officiers, buit à neuf mille hommes, mis hors de combat, avaient laissé plus de quatre mille morts sur le champ de bataille, dans un espace de cinq lienes; en outre, dix ou douze mille hommes, perdus ou éparpitlés eur la rive gauche du Narew, erraient dans les bois et les marais, en cherchant à rejoindre isolément leurs drapeaux.

A peine si le tiers de la grande armée russe avait pris part a la bataille d'Ostrolenka, qui avait fait éprouver de si énormes pertes à l'armée polonaise

Le généralissime Skrzyneckt s'était battu comme un hon, mais sa valeur héroïque, imitée, égulée par celle de tous ses compagnons d'armes, n'avait servi qu'à augmenter ses désastres. Il ne pouvait plus tenir la campagne, encore moins livrer une seconde bataille immédiate; il profita de l'obscurité de la nuit pour rassembler les débris épars de son armée et pour commencer son mouvement de retraite sur Pultusk, en ailant se concentrer et reprendre ses anciennes positions devant Praga. Il espérait, en s'éloignant, que l'armée russe se trouverait bientôt obligée de reculer ou du moins de rester immobile, par suite d'une formidable diversion qui devait, d'une heure à l'autre, se produire en Lithuame.

L'insurrection, a perne clouffee ou plutet assoupre dans



cette province, allait renaître et se développer avec plus d'énergie que jemais, dès que a noblesse du pays verrait apparaître les troupes polonaises, qu'on envoyait pour soutenir la révolte des habitants. Ces troupes executaient dejala mission que Skrzynecki leur avait confice avec l'autorisation de la Diéte, car le gouvernement national s'était enfin dec de à menacer à la fois la Prusse et l'Autriche, enprovoquant, en aidant le soulevement des anciennes provinces polonaises; cette Adresse éloquente, en date du 13 mai, siguee par le prince Adam Czartoryski, président du gouvernement national, avait été répandue dans ces provinces, au moment même ou les insurgés de Courtande échouaient une seconde fois dans une nouve le entreprise sur la ville de Polangen, au moment ou les bandes de Wolhyme et de Podohe étaient battues et dispersées d'une mamère définitive . « Frères de la Lithuanie, de la Wolhyme, de la Podolie, de l'Ukraine, réunissez tous vos moyens, toutes vos forces, et lorsque, de concert avec vous, nous aurons acheve cetto lutte intgale et terrible, nous inviterons les Puissances de l'Europe à se former en tribunal. La, nous paraitrons tout couverts de notre sang; la, nous ouvrirons le livre de nos annales, nous déroulerons la carte de l'Europe et nous Jirons : « Voilà notre cause et la vôtre. L'impostice fuite a la Pologne vous est connue, voi s vovez. son desespoir. Quant à son courage et à sa générosité, « consultez nos ennemis, » Freres, espérons en Dieu! il descendra hu-même dans le cœur de nos juges, et, inspirés par la justice éternelle, ils prononceront. Vive la Pologne libre et undépendante! »

Le general Chiapowski, frere de la princesse de Lowicz, était entré le premier en Lithuanie, peu de jours avant la bataille d'Ostrolenka; il n'avoit sous ses ordres qu'un millier



d'hommes: mais il devait d'abord rallier les insurgés cachés dans les forêts et former les cadres d'une armée insurrectionnelle, avec deux cents officiers et sous-officiers aguerns qu'il avait attachés à son expédition. Ce n'est pas tout : le général Chiapowski avait promis à la Diète de lui amerer en otage le grand-duc Constautin prisonnier de guerre!

En même temps, deux brigades, commandées par Sierakowski et Dembinski, vensient appeler aux armes les Lithuamens, et Zahwski, à la tête de ses partisans, avait déja fait irruption sur la frontière. On attendait, en outre, à Raygrod, le géneral Gielgud, qui arrivait de Lomza avec huit mille hommes et vingt-quatre canons.

Le feld-maréchal Diebitsch vovait donc encore une fois l'insurrection s'étendre derrière lui et couper ses communications. Par bonheur, la Wolbynie était pacdiée à ce poinque le corps de Rudiger avait pu en être retiré sans inconvément et envoyé dans le palatmat de Lubliu, pour y remplacer le corps de Kreutz qui allait rejoindre la grande armée. Quant à la Podolie, les bandes de rebelles, qui la pareouraient encore, ava ent été maltraitées en plusieurs rencontres par le général Roth, qui commandait le cinquième corps d'infanterie, et l'on pouvait prévoir le moment où ces bandes seraient totalement anéanties.

Dans cet état de choses, le général en chef n'aurait pas nésité à faire immédiatement une pointe contre Varsovie, s'il avant pu assurer les subsistances de l'armée active, jusqu'a son passage sur la rive gauche de la Vistu.e, où il voulait porter le théâtre de la guerre; car il comptait trouver des ressources de tout genre dans le pays même, qui n'était pas encore épuisé par l'occupation de deux armées, et il se flattait d'avoir bon marché de Varsovie, qui n'avait pas été fortifiée de ce côte et qui serait réduite a ouvrir ses portes, après une bataille décisive perdue sous ses murs

Mais, pour exécuter ce nouveau plan de campagne, il eut fallu d'abord avoir dix jours de vivres, et les approvisionnements ne se faisaient qu'avec une extrême difficulté. Un autre obstacle, aussi sérieux, entravait les opérations d'une marche rapide et vigoureuse sur Varsovie les troupes, exténuées de fatigues et de privations, avaient besoin de repos et n'étaient pas capables de continuer longtemps cette guerre à outrance, en trouvant à chaque étape un ennemi prêt à combattre et plus acharné à la suite d'une défaite.

Le général en chef avait beau faire évacuer ses blessés et ses malades sur les hôpitaux organisés dans les villes fortes de la Lithuanie et de la Wolhynie, ses ambulances étaient toujours rempties. Pour comble de malheur et d'embarras, la bataille d'Ostrolenka avait été suivie d'une terrible retrudescence de choléra-morbus, et cette épidémie, plus meurtrière que la guerre elle-même, faisait journellement trois à quatre cents victimes dans l'armée.

Ce fut en une pareille situation, que le feld-maréchal Diebitsch, pour obéir aux ordres de l'empereur qui l'invitait à terminer la campague dons le plus court délai possible, se décida, non sans avoir pris conseil du grand-duc Michel, a poursuivre l'ennemi qui se retirait, abandonnant ses blessés et une multitude de fuyards, et rompant derrière lui tous les ponts sur le Narew et sur le Bug.

Le 29 mai, l'avant-garde russe, sous les ordres du général comte de Witt, occupa Sierock et Zegrze; le lendemain, elle entrait à Pultusk, que les Polona s avaient en le projet de defendre, mais qu'ils se hâtèrent d'évacuer avant l'arrivée des Russes. Les principales forces de la grande armée se portèrent sur cette ville, dans la journée du 1° juin, et Diebitsch y établit son quartier-général.

Google

-- - - -

## CLXXII

Le marcchal Diebitsch, depuis le commençement de la campagne, n'avait reçu de l'empereur aucun rescrit flatteur, aucun témoignage de salisfaction; les lettres et les instructions que lui adressait le ministre de la guerre de la part de Sa Majesté, portaient même l'empreinte du dépit et du mécontentement, que le peu de surcès des opérations militaires avaient causés à Nicolas. Le général en chef avait eu le tort de promettre beaucoup plus qu'il ne pouvait teur. Il s'était engagé trop imprudemment a veuir à bout de la rébellion polonaise dans l'esnace de quelques semaines, et après quatre mois d'une campagne laborieuse et sangiante, il ne se trouvait pas plus avancé qu'à son entrée en Pologne, car le passage de la Vistule, qui aurait été facile au mois de fevrier, lorsque le fleuve était gelé, devenait une entreprise très-hasaruce et très-perilleuse, lorsque ce passage devait avoir Leu sur des ponts, en face de l'armée ennemie. Une attaque contre Varsoy e ne pouvait réussir que sur la rive gauche, et Diebitsch ne s'obstinait plus à épuiser ses efforts devant les fortifications de Prage. Son armée avait subi des pertes énormes que ne compensant pas l'arrivée du corps de la garde ; la batar le d'Ostrolenka venait d'ajouter

à ces pertes, qu'il n'avouait pas dans ses rapports officiels, et le choléra-morbus avait amené un effrayant surcroît de mortalite.

Le général en chef était tombé dans une tristesse acçablante, dont il ne sortait que par des exces de colère et de fureur; son état-major tremblait devant ses emportements subits, qui n'épargnaient pas ceux de ses officiers qu'il affectionnait, qu'il estimait le plus; il soupçonnait tout le monde de le desservir aupres de l'empereur par des dénonciations secretes, et il avait accusé plusieurs généraux d'entretenir avec le maréchal Paskewitch des correspondances dans lesquelles on rendait compte perfidement de tout re qui se passait d'irrégulier et de fâcheux dans l'administration et le commandement de l'armée

L'empereur, il est vrai, avait été constamment instruit de tout, et ce n'était pas dans les dépêches et les rapports du généra en chef, qu'il trouvait la vénité sur les détails les plus mututeux de la campagne. Diebitsch avait du plus d'une fois, en présence de ses aides de camp, qu'il renouverait à son commandement, plutôt que de se voir entouré d'espions.

Le brait avait courn, a plusieurs repuses, que le marechal Paskesvitch devait remplacer Diebitsch Ceim-ci le cruigeait, car, dans un entretien particulier avec le genéral Naidhardt, quarher-maître de l'armée, il s'écria tout a coup :

—Paskewitch, j'en conviens, a toujours éte houreux. C'est son étoile qui a fait ses plus beaux succes. Mais je crois qu'il n'aurait pas eu plus de chances que moi, s'il avait été aux prises avec trois ennemis que j'avais a combattre : le dégel, le manque de vivres et le choléra.

il devint pensif et ajouta . « Si j'étais rappelé et que ce diable d'homme fût envoyé pour commander a ma place,



je na lui souhaite pas d'être mal avec le cesarevitch »

il avait la conviction que le grand-due Constantin n'avant pas cessé de lui noire aupres de l'empereur, par cette raison que le grand-due le regardait comme l'ennemi le plus implacable que les Polonais pussent avoir a la tête de l'armée russe.

Depuis hort jours que le quartier-genéral était établi à Pultusk, l'armée, dont les cantonnements rayonnaient autour de cette ville, avait intercompu sa murche en avant; quelques détachements volants avaient fait la reconnaissance de la rive du fleuve jusqu'a Zegrze, et le corps des ingénieurs commençait les préparatifs de la construction d'un pont, vis-à vis de la ville de Sierok, que les Russes occupaient solidement

On disait que l'armée polonaise avait repassé la Vistule pour défendre Varsovie, en laissant sur la rive droite plusieurs divisions de cavalerie destinées à tenir en haleine par de fausses attaques la grande armée russe

Le feid-marechal ne s'était pas montré pendant dix jours; la dernière fois qu'on l'avait vu, au milieu de son état-major, inspectant le corps de la garde qui avait son quartier-genéral a Ostrolenka, il paraissait fatigue et souffrant. Aussi, disait-on à Pultusk, qu'il était malace. Les méchantes langues ajoutaient qu'il avait peur du choléra.

Cependant le général Tolt et d'autres avaient pu l'approdier, pour affaires de service, et ne l'avaient pas entendu se plaindre de sa santé. Il avait même donné audience au réverend père Levitski, aumònier du régiment des grena diers de la garde, qui s'était distingué par une care intrepidité, pendant le combat de l'avant-garde du général Bistron, contre les Polonais devant le village de Rudki:

--- Mon père, lui dit il, S. A. I. le duc Michel s'est charge

- Google

LN. I - 1.

de signaler votre belle conduite à Sa Majesté; vous avez, sous le feu de l'ennemi, releve nos blessés, commun.é les mourants et fait enterrer les morts! Si par hasard j'avais besoin de votre saint ministère, je penserai a vous. En attendant, pensez à moi!

Dans la matinée du 9 juin, le feld-maréchat éprouva un léger malaise, accusé par des frissons et des nausées. Il se remit, après avoir pris un peu de nourriture, et il passa la journée à faire des calculs et des combinaisons stratégiques sur la carte du théâtre de la guerre. Il donna des ordres et parut plus gas qu'a l'ordinaire.

Il allait se mettre à table pour souper, lorsqu'un aide de camp entra précipitamment et lui annonça que le comte Orloff arrivait de Saint-Pétersbourg au quartier-général de Pultusk.

Diebitsch, à cette nouvelle mattendue, pâht et resta frappé de stupeur :

— Orloff! répétant-il avec une angoisse mêlée de dépit et d'impatience Orloff! Que veut-il? Que vient-il faire ici!

Le genéral comte Orloff ne tarda pas à paraître lui-même Diebusch le reçut avec embarras et lui demanda s'il apportait des ordres de l'empereur. Le comte Orloff, qui avait toujours le sourire sur les lèvres et qui savait mieux que personne donner un air de franchise et d'aménité aux actes les plus profonds et les plus épineux de la politique, répondit que l'empereur l'avait chargé, en effet, d'une commission très-délicate auprès du roi de Prusse et l'avait prié, en outre, de s'arrêter quelques heures en Pologne, pour se rendre compte de la situation de l'armée russe, après la bataille d'Ostrolenka. Orloff ne fit pas difficulté d'ajouter, sur une observation de Diebitsch, que l'empereur connaissant les résultats de cette sangiante bataille, et que Sa Majesté en



avait reçu la nouvelle, le jour même ou, lus, Orloff, était parti de Saint-Pétersbourg

- Il est bien étrange, dit le feld-maréchal en devenant combre et pensif, que l'empereur ne m'ait pas adressé ses ordres par écrit!

Le feld-maréchal invita le comte Orloff à souper avec lui; le comte accepta, et ils se mirent à table en tête-à-tête.

L'entretien, pendant le repas, eut un caractère de défiance et de froide réserve, de la part de Diebitsch. Orioff parla beaucoup et de beaucoup de choses.

Quand les gens de service se furent retirés, sur un geste du feld-maréchal, celui-ci se versa du un et remplit aussi le verre de son convive, auquel il offrit un toast, en fixant sur lui un regard pénétrant : « Je porte une santé, dit-il, à celui qui aura l'honneur d'entrer le prenner à Varsovie! »

Le comte Orioff inclina la tête en silence et lui fit raison de la santé anonyme qu'il venait de porter.

- Ce n'est donc pas vous, général, qui venez me remplacer? lui demanda brusquement Diebitsch.
- Monsieur le maréchal, répondit Orloff avec la plus grande déférence, je ne pourrais servir que sous vos ordres, et j'en serais très-honoré. Mais, puisque vous avez supplié l'empereur d'accepter votre démission...
- Ma démission! s'écria Diebusch stupéfait. Ma démission! répétait-il, en proie à un trouble indéfinissable C'est impossible! Sa Majesté, que j'ai servie toujours avec tant de dévouement, ne me fera pas cette injure, ne m'accablera pas de cette disgrâce!....
- J'écrirai donc à l'empereur, reprit flegmatiquement le comte Orloff, que vous désirez garder votre commandement, que votre santé est meilleure, que vous vous sentez la force de rempir jusqu'au bout vos penibles fonctions ..

Google

- Général! interrompit Dichitsch d'un ton solennel et impérant, ne ma cachez rien! Paskewitch est-il déjà nomme à ma place!
- Pas encore, répliqua Orloff sans hésiter; mais je dois vous avouer, Monsieur le maréchal, que l'empereur n'attendait que votre démission définitive et régulière.
- Je vous la donnerai demain! murmura Diebitsch, d'une voix lugibre.

Et, se levant à ces mots, le visage bouleversé, il prit rongé du comte Orloff et so retira dans sa chambre. Il se coucha à dix heures, comme il en avait pris l'habitude, sens avoir prononcé une parole.

Vers minnit, il se trouva fort mal; il appela ses gens qui le soignèrent, mais il leur défendit expressément d'appeler un médecin; son état empirait et, malgré sa défense, on courut avertir Schlegel, médecin ordinaire de l'empereur, qui l'avait accompagné à l'armée, par ordre de Nicolas. En le voyant paraître, Diebitsch lui eria

— Est-ce tot qui as fait savoir à l'empereur que je n'avais plus longtemps à vivre?

Schlegel reconnut les premiers symptômes du cholèra et fit tous ses efforts pour combattre la terrible maladie, qui se déclara bientôt avec violence.

Le malade avait conservé toute sa présence d'esprit, et il écartait de lui les personnes qui l'approchaient, en disant qu'il craignait de leur communiquer la contagion. On avait averti le généra. Toll, qui se présenta pour le voir :

— Général, lue dit impérieusement le malade, je suis encore votre chef, et je vous ordonne de vous éloigner : je ne veux pas vous laisser le choléra dans mon héritage.

A sept heures du matin, il devint plus tranquille, et ses horribles souffrances parurent se calmer; il envoya cher-



cher le père Levitski, anmonier des grenachers de la garde, et il voulut accomplir ses dermers devoirs religieux. Mais la maladie ne lui en donna pas le temps; elle reprit avec plus de force, et le mordond eut à souffrir des douleurs intolérables qui lui arrachaient des gémissements :

— Mon pere, dit-il au prêtre, vous qui avez le courage de communer les mourants sons le feu des Polonais, vous êtes ici en présence d'un ennemi plus redoutable, le cho-léra-morbus? Retirez-vous et priez pour que je fasse une bonne mort.

Les forces du malade diminuaient en même temps que les crampes qui l'avaient torturé, et sa respiration s'embarrassait de plus en plus; il tomba dans une espèce de l'althargie, pendant laquelle il prononçait les noms d'Ortoffet de Paskewitch. Au moment de rendre l'âme, il rouvrit les yeux, regarda autour de lui et sembla se recueillir : « Voici ma démission! » dit-il en expirant.

La mort subite du feld-maréchal Dechitsch produisit dans l'armée une douloureuse impression. Il avait succombé à une attaque de l'épidémie, qui emportait tous les jours quelques centaines de malades; mais on voulait attribuer a cette mort, si naturelle en pare lle circonstance, des causes mystérieuses et extraordinaires : on supposa un suicide ou un empoisonnement.

Les bruits les plus odieux et les plus redicules circulèrent à ce sujet, et les journaux étrangers répétèrent, d'après des correspondances de Varsovie, que le comte Orloff, qui n'avait fait que préparer Diebitsch à un rappel imminent, s'était chargé de faire la place libre à son successeur! Cette infême calomnie trouve des échos complaisants qui la répandirent par toute l'Europe.

Le jour même de la mort lu feld-marcenal, le généra.



OI I UNIVERSIT A PAR comte Toll, chef de l'état-major de l'armée active, prit le commandement de cette armée, conformément aux règles de l'organ sation militaire, en attendant la nomination d'un nouveau commandant en chef. Le comte Orloff ne loi avant pas laissé ignorer que ce commandant en chef, qui devait être déja nommé, serait le feld-maréchal Paskewitch.

Le général Toll, comme chef provisoire de l'armée russe, adressa cette proclamation aux Polonais, qui aspirarent à voir cesser cette guerre désastreuse, dans laquelle ils avaient produgué en pure perte la fortune de leurs familles et le sang de leurs enfants.

## Polonais.

- « Après avoir anéanti les corps des généraux Sierawski, Dwernicki, Chrzanowski, et avoir, pour ainsi dire, porté le dernier coup à l'armée des rebelles par les pertes nombreuses qu'elle lui a fait éprouver à la bataille d'Ostrolenka, l'armée victorieuse des Russes s'approche de vos foyers, pour protéger les habitants paisibles contre les réquisitions et les nouvelles tevées de troupes, dont les chefs de la sédition les écrasent pour soutenir leurs projets insensés. Votre sort dépend de vous. Polonais, si vous restez tranquelles dans vos maisons et que vous subveniez, autaut que possible, aux besoins de l'armée, qui payera tout argent comptant, vous jouirez des avantages que votre légiture monarque vous a promis dans son manifeste et le feld-maréchal Diebusch-Zabalkansky dans sa proclamation.
- « Mais si, au contraire, vous persistez dans votra opiniàtreté, si vous fournissez des réquisitions aux rebelles, vous attirerez sur vous tous les malheurs de la guerre et les ravages qui en sont inséparables.
  - « Le bruit vient de se répandre que les rebelles veulert



vous surcharger de nouvelles levées pour réparer les pertes innombrables qu'ils ont éprouvées. Sachez que des milliers d'innocentes victimes sont dejà tombées sous le tranchant du fer; que beaucoup d'autres gémissent captives dans des contrées éloignées de leur patrie, et que des milliers de familles, privées de leur dernier appui, et ne possédant plus un seul morceau de pain, mandissent l'instant fatal d'une malheureuse révolte

« Faites tomber ce bandeau funeste qui couvre vos yeux; redressez vos journaux qui annoucent des victoires imaginaires, et persuadez-vous bien que le bonheur de votre patrie ne peut être fondé que sur la prompte cessation des opérations militaires et sur la generos té de votre légitime souverain.

## « Général comte Toul. »

Le général Toll eut plusieurs conférences avec le comte Orloff, qui avait en main les pouvoirs les plus étendus, pour agir selon les circonstances, et pour indiquer au général en chef la conduite à tenir : on décida que l'armée garderait les positions qu'elle occupait pres de Pultusk et y resterait sur la défensive, jusqu'à l'arrivée du feld-maréchal Paskewitch.

Ce n'était pas seulement la nouve le insurrection de Lithuame, qui conseillant de suspendre les opérations de la grande armée active, car l'armée de réserve, sous les ordres du général comte Tolstoï, suffisait pour avour raison des corps de rebelles, commandés par Gielgud, Dembinski et Chlapowski, et destines à favoriser le mouvement insurrectionnel des provinces lithuaniennes. Il y avait, en ce moment, des négociations secrètes entre le général Khrapovitzkoï, gouverneur de Wilna, et plusieurs généraux polonsis, qui voulaiert mettre fin à la révolution et a la guerre, en retablesant l'autorité du tzar en Pologne.

Ces négociations avaient été entamées par le général Chrzanowski, qui avait fait partager ees vues à ses collègues les généraux Milberg, Gielgud, Rohland, lankowski et Zaluski, et qui finit par obtemir de son ami le généralissime Skrzynecki la promesse de favoriser la soumission des Polonais. Tous étaient d'accord sur ce point, qu'une plus longue résistance contre les armées russes n'aboutirait qu'à des désastres et acheverait d'anéantir la malheureuse Pologne.

Skraynecki ne demandait qu'un peu de temps pour amener les choses au terme où il voulait en venir dans l'intérêt de la Pologne. Il était rentré a Varsovie, après la bataille d'Ostrolenka, avec l'intention de rétablir, s'il était possible, la dictature à son profit, et de se rendre ainsi maître absolu des événements. Sa popularité n'avait pas été trop ébranlee par les derniers échecs de l'armée poionaise, car il avait su donner a une sanglante défaite les apparences d'une victoire. Il se sentait soutenu à la fois par la majorité de la Diete et par le pays tout entier, qui le regardait comme le sauveur de la patrie.

Skrzynecki se débarrassa d'abord de ses ennemis et de ses rivaux, en leur retirant, avec leurs commandements, les moyens de lui nuire. Il fit destituer le gouverneur de Varsovie, Krukowiecki, lequel se posait vis-à-vis de lui en adversaire et presque en accusateur, et il essaya de changer la forme du gouvernement, en proposant d'instituer une dictature, à la place des cauq membres qui composaient le pouvoir exécutif.

Cette grave question fut vivement débattue devant la Diète, qui était sur le point de nommer dictateur Skrzynecki



on le prince Adam Czartoryski, dans l'espoir de créer un gouvernement plus fort et plus énergique; mais des bruits étranges commençaient a se repandre sur les projets du généralissime qu'on accusait de correspondre avec les Russes. Cette accusation fut même articulée publiquement dans une séance du Club patriotique. Les membres de la Diète qui portaient Skrzynecki à la dictature furent effrayés des conséquences politiques de cette décision qui annulait l'autorité des deux Chambres, et un vote solennel proc ama le maintien du gouvernement national.

Skrzynecki s'était empressé de retourner au milieu de son armée, où il se trouvait plus en sûreté qu'à Varsovie. On racontait tout bas, dans cette ville, que Zahwski avait saisi sur un espion juif une lettre du généralissime, adressée au comte Orloff, dans laquel e Skrzynecki posait tres-explicitement les conditions de sa rentrée en grâce auprès de l'empereur de Russie; on parlait aussi d'une somme de huit millions de florins, supulée pour prix de la défection de Skrzynecki et de plusieurs autres généraux.

Quoi qu'il en soit, on continuait secrètement à négorier a Varsovie une transaction pacifique avec la Russie, plusieurs hauts fonctionnaires civils et militaires prétaient les mains à ces errangements qui devaient avoir pour solution plus ou moins prochaîne le retour de la Pologne sous la domination du tzar et le rétablissement de la monarchie constitutionnelle. Des émissaires russes travaillaient presque ouvertement a en arriver a leur but, et un nouveau parti s'était formé dans le parti conservateur, pour mettre fin à la révolution. Les partis extrêmes criaient à la trahison et n'en étaient que plus acharnés à poursuivre leur œuvre révolutionbaire.

L'expédition de Gielgad en Lithuanie n'avait pas eu les



résultats décisifs qu'on en attendant, et l'on pouvant prevoir qu'elle se terminerait par une défaite irréparable.

Les débuts de cette expédition avaient été avantageux et brillants, lorsque le corps de Gielgud, s'élevant à quinze ou vingt mille hommes, s'était trouvé en présence du détachement du général Sacken qui n'en avait pas trois mille à lui opposer. Le combat avait en lieu pourtant devant Raygrod (27 mai); l'artillerie des Russes avait suppléé à l'infériorité de leur nombre, et les Polonais s'étaient retirés d'abord, sons un feu terrible qui écrasait leurs bataillons; mais ils revinrent à la charge, avec leur élan accoulumé, et ils forcerent Sacken à battre en retraite, en perdant la moitié de son monde. Le général russe était parvenu à se replier leutement sur Kowno, et ensuite sur Wilna.

Le général Kuruta, chef de l'état-major du césarévitch, fut envoyé au secours de Sacken et le rejoignit sons les murs de cette dernière ville, que l'ennemi venait assiéger (16 juin). Kuruta avait sous ses ordres environ vingt milte hommes, qu'il rangea en bataille, en avant de Wilna, sur les hauteurs de Ponary, où il avait une batterie de vingt pièces de canon.

Gielgud, dont les forces s'élevaient à vingt-cinq mille hommes, mais qui n'était pas capable de tenir tête à leur esprit d'insubordination, avait cédé aux sollicitations impérieuses de ses officiers : ceux-ci pensaient se rendre maîtres de Wilna, parce qu'ils avaient des intelligences dans la place. Wilna était défendu par une honne garnison et par d'excellentes fortifications. Il fallait, d'ail eurs, avant d'en faire le siège, battre et repousser l'armée de réserve, que Kuruta comme indait, en l'absence de l'aide de comp général comte de Tolstoï.

Cette armée avait pris une position inexpugnable, et les

colonnes des rebe les, qui montaient, pour ainsi dire, à l'asseut des hauteurs de Ponary, furent foudroyées par l'artilleme qui ne leur permettait pas de se reformer sous une grêle de mitraille. Le combat ne dura que quelques heures, et Gielgud dut se retirei, en laissant quinze cents morts sur le champ de bataille et huit cents prisonniers dans les mains du vainqueur; plus de mille insurgés avaient jeté leurs armes pour s'enfuir dans les bois.

Le général Sacken avait pris une éclatante revançhe du combat de Raygrod, et ses troupes, qu'il animait de son exemple, applaudirent à la bravoure qu'il montra ilans cette affaire, où l'on remarqua surtout une charge brillante exteutée par le regiment des gardes de Wolhynie, ayant à sa tête le colonel Ovander, aide de camp de l'empereur.

Le général comte Tolstoi arriva le tendemain avec l'avantgarde du quatrième corps d'infanterie, et prit le commandement de l'armée de réserve. Il partit de Wilna, le 24 juin, pour se mettre a la poursinte des rebelles, qui, après avoir occupé Augustow, Raygrod, Kowno et plusieurs villes importantes, allaient bientôt se trouver enfermés dans un cercle de baionnettes et forcés de so rendre à discrétion ou de se jeter en Prusse

Plusieurs détachements s'étaient séparés de Gielgud, pour opérer isolément leur retraite, et ils se voyaient poursuivis avec la même vigueur. Chlapowski se repliait sur Kowno; Zahwski cherchait à regagner ses forêts du palatinat d'Augustow, et Dembinski manœuvrait, avec une prodente habileté, entre les corps russes qui parcouraient en tous seus la Lithuame, ou l'insurrection n'avait pas eu le temps de se propager.

Le général Chiapowski, frere de la princesse de Lowicz, avait été le premier excitateur de cette insurrection; c'élait



à lui que les Lithuamens avaient adressé la prière de se met tre à leur tête, et Chlapowski s'était trouvé tout à coup acclamé chef des insurgés, qui se réunirent au nombre de sept ou huit cents hommes sous son commandement.

On a prétendu que Chiapowski n'avait devancé en Lithuanie l'expédition de Gielgad, que pour sauver le grandduc Constantin, qui devait être fait prisonnier et enlevé, à la faveur d'un complet et d'un guet-apens, dans la ville de Bialystock, où il résidant avec sa femme.

Chiapowski, il est vrai, avant de tenter son entrepriscaventureuse, avait dit bien haut qu'il se faisait fort de s'emparer de la personne du césarévitch et qu'il promettait de l'amener en otage à Varsovie. En effet, des qu'il avait en quelques milliers d'hommes sous ses ordres, il s'était porte en toute hâte vers Bialystock, et s'étant retranché dans un hois à une lie le de la ville, il avait fait savoir au grand-duc Constantin, qu'on serait obligé de se saisir de lui et de le livrer aux Polonais, dans le cas on ce prince ne s'éloignerait pas de Bialystock.

Le cesarévitch avait autour de lui deux à trois cents hulans de sa garde; il répondit, à la sommation de Chlapowski, en quittant Bialystock, avec son escorte, et en se rendant à Slonim, ainsi que la princesse de Lowicz que l'accompagnait. À peine était-il arrivé à Slonim, que Chlapowski s'approcha de cette ville et le somma de nouveau de sortir le plus tôt possible des provinces polonaises.

Chiapowski avait à cœur évidemment de savoir en sûreté le grand-duc et la princesse de Lowicz. Le césarévitch se disposait à obtempérer aux injunctions réitérées du chef des insurgés, lorsqu'il fut retenu à Sloatm par l'arrivée de quatre mille hommes des reserves du corps de Lithuame,



que lus envoyast, pour le défendre, son aide de camp le général Kuruta.

Dès que le césarévitch fut entouré d'une force respectable et n'eut plus rien à craindre, Chiapowsk cessa de veiller sur lui en fergnant de l'inquiéter et de le menacer, et s'en alla passiblement, avec ses bandes qui fonda ent en route, se mettre sous les ordres du général Gielgud.

Cependant le grand-duc Constantin n'était pas reste a Slonim, quoiqu'il s'y trouvât à l'abri d'une attaque régulière de la part des rebelles et qu'il se fût mis en garde contre un complot, qu'on prétend avoir été ourdi parmi les gens mêmes de sa maison. Les troupes envoyées pour sa défense avaient apporté avec elles le choléra-morbus, qui éclata tout à coup à Slonim avec violence. Dans l'espace de quelques jours il y eut, parmi la garnison et les habitants, un grand nombre de malades, qui pénesaient la plupart dans d'affreuses convulsions.

La princesse de Lowiez fut malade elle-même, ou do moins ressentit l'influence de la maladie, qui avait frappé plusieurs personnes de son entourage. Le césarévitch, effrayé, desolé de l'état inquietant de sa femme, voulut quitter immédiatement la ville, où régnait l'épidémie. De tous côtés le choléra l'entourait de dangers auxquels il avait hâte d'arracher la princesse. Il eut un moment la pensée de se retirer en Prusse. Mais toutes les communications étaient interceptées par les bandes d'insurgés qui parcouraient la Lithuanie; en outre, le choléra s'était déclaré avec fureur dans toute la Courlande et la Samogitie. On disait que des villages entiers avaient été dépeuplés par l'épidémie.

Le grand-duc se dirigea d'abord sur Minsk, cette ville et son gouvernement ayant été jusqu'alors épargnés par l'invasion cholérique, qui sévissant aux alentours. Il ne s'y ar-





réta pas longtemps; le choléra gagnait de proche en proche, et la santé de la princesse de Lowicz était loin de s'améliorer. Il écrivit à l'empereur, pour lui annoncer qu'il revenait à Saint-Pétersbourg, chassé par l'épidémie, qui avait mis en péril les jours de son épouse, et il partit pour Witehsk, presque sans suite et sans escorte. Il y acriva dans la matince du 27 juin, et il se décida, non sans regret, à passer vingt-quatre heures dans cette ville, ou le cholera ne s'était pas encore montré.

La princesse se sentait meux, mais le césarévitch était à son tour indisposé. Ce fut la princesse de Lowicz qui l'em-pècha de continuer son voyage.

Dans la soirée, on vint lui annencer que le général comte Orloff, retournant à Saint-Pétersbourg, demandant à le voir . Constantin le fit prier de venir souper avec lui.

Le comte Orloff, en quittant le quartier-général de Pultusk, après la mort de Diebitsch, était allé en Prusse, sans se laisser arrêter par les cordons sanitaires et les reglements de police contre le choléra, pour remp.ir la mission dont l'empereur l'avait chargé. Cette mission avait pour objet d'obtemir du roi Fréderic-Guillaume une intervention déguisée, que les circonstances rendaient nécessaire : il s'agissait d'e ablir, sur le territoire prussien, le long de la frontiere, des magasins de vivres et des dépôts de munitions pour l'armée russe, car le pays où cette armée avait séjourné depuis quatre mois ne pouvait plus lui fournir une once de farine, et les soulovements des provinces polonaises interrompaient l'arrivage régulier des approvisionnements : l'armée active se voyait donc forcée d'évacuer la Pologae, en abandonnant toutes ses positions, a elle ne tirait pas de la Prusse les munitions de guerre et de houche. qu'elle ne recevait plus de la Russie.



Crows from UNIVERSITY OF CAUFOR - A

Le comte Orloff, muni d'une lettre autographe du tzar pour le roi son beau-père, avait complétement réussi dans sa mission, et Frederic-Guillaume n'avait pas hésite a prendre, vis-à-vis des puissances de l'Europe, une situation nette et tranchée, en déclarant que la Prusse n'avait jamais été neutre, mais simplement mactive, à l'égard de la guerre de Pologne; en conséquence, la Prusse n'avait pas heu de refuser ses bons offices à la Russie, dans le but d'aider son altiée à terminer le plus promptement possible une guerre dont la prolongation pouvait nuire au repos de l'Europe.

Le comte Orloff n'avait quitté Berlin, qu'après s'être assuré que les bât ments russes, arrivés de Cronstadt à Dantziek, evec des armes et des munitions, allatent remplir les magasins qui s'organisaient sur la frontière prussienne. Quant aux vivres, c'était la Prusse même qui devait désormais les fournir en abondance, selon les besoins de l'armée.

Orloff s'était hâté de repasser en Lithuame et de se rendre à Wilna, pour s'aboucher avec un officier polonais nommé Myszkiewicz, que lui envoyait Skrzynecki, car les négociations continuaient à Wilna et à Varsovie, en vue d'un arrangement qui pacifierait la Pologne

Ces negociations, auxquelles prenaient part des personnes officieuses et intéressées, de tout rang et de toute condition, donnaient beu à des correspondances et à des pourparlers, qui ne servaient qu'a compromettre beaucoup de monde. On était d'accord sur la convenance et la nécessité d'une transaction amiable entre la Pologne et la Russie, mais on ne savait pas de quelle manière amener la fin de la révelbon et la soumission des Polonais. Dix généraix de l'armée polonaise étaient tout prêts à mettre bas les armes, et quelques individus, ex-fonctionnaires de l'administration russe ou anciens serviteurs du césarévitch, avaient même



formé le projet insensé d'une contre-révolution à Varsovie-

Le comte Orloff, en rentrant à Wilna, put se convaincre qu'il n'y avait de sérieux et de pratique dans ces différentes combinaisons, qu'une entente directe avec le généralissime, qu avait seul assez d'influence et d'autorité pour triompher du parti revolutionnaire et pour préparer le parti conservateur à un retour vers l'ordre légal et le gouvernement légitimes

Ce fut sur ces entrefaites qu'il apprit le départ du granddue Constantin pour Saint-Pétersbourg. Sa mission n'était poin, achevée; il avait à s'entendre avec le grand-duc, au sujet des eventualités qui pouvaient, d'un jour à l'autre, produire un nouvel ordre de choses en faisant cesser la guerre; il avait aussi à lui communiquer les instructions particulières de l'empereur, qui ne voulait pas que le cesarévitels s'éloignât du royaume de Pologne, où sa présence serait indispensable au premier moment

Le comte Orloff s'empressa donc de partir de Wilna, dans l'espérance de rejoindre le grand-duc, qui ne voyageait pas aussi vite qu'à l'ordinaire, par snite de la mauvaise santé de la princesse de Lowiez. Quand Orloff arriva en tonte hâte à Minsk, Constantin n'y était déja plus. Orloff redouble de diligence et parvint à Witebsk, avant que le grand-duc se fût remis en route

Le comte Orloff se rendit chez le prince, qui l'attendait à souper et qui lui fit le plus cordial accueil. Ils souperent seuls : le repus fut assez triste, quoique Orloff essayàt de distraire son hôte par la variété et le piquant de sa conversation.

Constantin n'était préoccupé que de la santé de se femme, et il s'informa curieusement de la marche du cholera, qui l'avait chassé de Slonim, qui le poursuivait d'étape en ctape et qui re l'attendrait pas sans doule, dit-il en plaisantant, avant son arrivée à Saint-Pétersbourg. Il ajouta que, d'après le conseil des médecins, il ne resterait pes une minute dans un endroit où l'épidémie aurait para, non pas qu'il la craignit pour lui-même, mais parce que la pauvic princesse n'était pas de force à l'affronter.

C'est a ce propos que le comte Orloff lus représenta, dans les termes les plus mesures, que s'empereur serait très-surpris et tres-mécontent de son arrivée à Saint-Pétershourg, lorsque son devoir était de se teme prêt à rentrer en Pologne, en qualité de fieutenant-général du royaume, des que les evénements, qui semblaient prochairs, auraient reliabil l'autorité royale.

Le grand-luc re voulut pas en ecouter davantage : il s'emporta tout a coup avec une telle fureur, que les efforts d'Orloff pour le calmer ne firent que l'exaspérer davantage; il ne se connaissait plus, il renversait, il brisait tou, ce qui se trouvait a sa portee, il éclatait en maledictions, en plaintes, en germssements.

— Tout pouvoir vient de Dieu' repetait-il dans le paroxysme de la colère. Mais est-il un pouvoir au monde, le plus sacré, le plus véneré, qui puisse m'obliger a exposer ma pauvre chère femme aux atteintes du cholèra!

Cet emportement frenctique du césarévitch n'était que le prélude d'une atteinte foudroyante de choléra-morbus. La princesse de Lowiez, souffrante elle-même, account tout éperdue et donna ses soms au malade, qui succombe au milieu des convulsions, apres quelques heures de lutte et de souffrance.

— Chère femme, disait-il dans son affreuse agonie, tu m'accompagneras mort a Saint Petershourg, et tu pourras auss sorire same et sauve du fatal reseau de l'epulemie. Ainsi nous arriverons ensemble au terme de notre voyage.
Il ne soupçonnait pas même qu'il mourait du choléra.
Les dernières paroles qu'il prononça furent celles-ci.
— Tu diras à l'empereur que je le supplie, en mourant, de pardonner aux Polonais.

## CLXXIII

Nicolas avait appris avec chagrin le résultat insignifiant, sonon tout à fait oul, de la sanglante journée d'Ostrolenka; c'était sans doute une victoire au point de vue militaire, mais c'était presque une bataille perdue, puisque l'armée russe, affaiblie déjà par les pertes considérables qu'elle avait éprouvées depuis son entrée en campagne, avait chèrement acheté un succès qui n'avançait en rien ses opérations sur Varsovie, et qui la laissait encore arrêtée au bord de la Vistule par le manque de subsistances et par une nouvelle invasion du choléra.

L'empereur, qui croyait avoir à se plaindre de l'obstination, de l'imprévoyance et même de l'impéritie du général en chef dans le cours de cette guerre malheureuse, s'était décidé, quoique à regret, à donner un successeur au feldmaréchal Diebitsch —il avait naturellement jeté les yeux, pour le remplacer, sur le maréchal Paskewitch, qui semblait avoir les qualités requises dans une pareille guerre, c'està-dire l'activité, l'audace, la ténacité, la brayoure personnelle et enfin la chance.

Tel était donc un des points principaux de la mission du général comte Orloff, qui devait avec adresse amener Diebitsch à remettre hu-même spontanement sa démission dans les mains de l'empereur.

L'empereur, néanmoins, malgré le mécontentement que la situation de la guerre en Pologue pouvait lui causer, gardait le meilleur souvenir des services que Diebitsch avait rendus à la patrie dans le cours de su carmère maliture, et il n'attendant que le retour de ce genéral en chof à Saint-Pétershourg pour lui prouver qu'il n'avait men perdu de l'estime et de l'affection de son maître.

Nicolas éprouva donc une vive douleur, en apprenant, par un rapport du général comte Toll, que « la Providence div ne, dans ses décrets impénétrables, venait de priver l'armée de son illustre chef. »

Par un ordre du jour du 4/16 juin, donné au pelais de l'île Yélagume, il nomma commandant de l'armée autive le feld-maréchal comte Paskewitch d'Érivan, en remptacement du feld-maréchal comte Diebitsch, « mort inopinément du choléra. » Dans ce même ordre du jour, prenant en considération les services éminents de l'illustre défunt, il ordonna que le regiment d'infanterie qui portait le nom de Diebitsch-Zabalkansky cont nuerait à porter ce nom.

Il décida, en outre, que le cœur du feld-maréchal serait déposé dans la cathédrale de Pultusk, où il avait rendu le dernier soupir, et que son corps, accompagné par le prince Troubetzkoï et deux officiers supérieurs, conduit en Prusse, près de la frontière de Pologne, y serait inhumé provisoirement, jusqu'à ce qu'il pût être transporté a Saint-Péters-bourg après la cessation de l'épidémie cholérique

Il était urgent que le feld-maréchal Paskewitch fût rendu le plus promptement possible à son poste, quoique l'armée se trouvât momentanément sous les ordres du général Toll, le plus habile stratégiste peut-être qu'il y eût alors dans les armées européennes. L'empereur donna ses instructions précises au feld-maréchal, en lui accordant un délai, de quatre ou cinq semaines pour la reprise des opérations de la campagne, et en lui recommandant de tout sacrifier pour s'emparer de Varsovie

Paskewitch fit comprendre a l'empereur que les provinces lithuaniennes devasent être entièrement pacifiées, avant de porter la guerre sur la rive gauche de la Vistule, et que l'armée active ne perdrait aucun de ses avantages, en restant sur la défensive dans ses cautonnements jusqu'à la fin de l'épidémie qui l'eprouvait, et jusqu'à la réunion du matériel et des approvisionnements nécessaires pour actiever la campagne.

Paskewitch partit de Saint-Pétershourg, e 18 juin, a bord du bateau à vapeur l'Isora, qui le conduisait à Mémel II comptait arriver plus tôt par la Prusse, et aussi plus sûrement, au quartier-général de son armée, sans avoir à traverser la Lithuanie insurgée. Il devoit être arrivé à Pultusk, du 24 au 25 juin.

On pouvait penser qu'il ne retournerait pas dans les provinces méridionales du Caucase, quoiqu'il conservât son titre de gouverneur géneral de ces provinces, qui, par un ukase du 12/24 jum, furent placees, en son absence, sous l'administration des gouverneurs civils et militaires.

L'empereur Nicolas n'avait pas attendu la nomination de Paskewitch, pour prendre des mesures a la fois chergiques et conservatoires, qui pouvaient maiateur dans le devoir les anciennes provinces polonaises, que le gouvernement révolutionnaire essayait de détacher de l'empire russe. L'aide de camp général Potemkine, qu'il avait nommé, dès l'origine de l'insurrection, gouverneur des gouvernements de Wolsynie et de Podolie, avec les pouvoirs les plus étendus,



était mort, peu de temps après son installation : il **avait é**te remplacé, des la fin de février, par le lieutenant-général Levascheff.

Mais les tentatives insurrectionnelles, qui se renouvelaient sans cease dans les provinces limitrophes du royaume de Pologne, avaient evigé une organisation nouvelle des pouvoirs civils et militaires. En conséquence, un ukase du 27 mai/8 juin avait d'abord divisé la Samogitie en quatre districts administratifs, sous la direction suprême d'un chef provincial provisoire résidant à Telsch et agissant de concert avec les chefs militaires, pour assurer, par lous les moyens possibles, l'ordre et la tranquillité publique

En même temps, une ambistie à différents degrés était offerte à tous les propriétaires qui auraient pris part, à la rébellion et qui voudraient imployer leur pardon. Un ukase adressé au Sénat-dirigeant établissait à quelles conditions ce pardon pourrait être accordé, et comment toute la rigueur du Code criminel in litaire serant déployée contre ceux qui, malgró ces nouvelles marques de la clémence impériale, continuera ent à faire partie des bandes rebelles. Cette amnistie n'ayant pas mis fin à la rébellion, il fallut recourir à des moyens plus décisifs : par un ukase du 10/22 juin, les gouvernements de Podolie, de Wolhynie, de Grodno, de Wilna et la province de Bialystock furent subordonnés, les deux premiers au feld-maréchal comte Osten-Sacken, commandant en chef de la première armée, et les deux autres au général d'infanterre comte Tolsroi, commandant en chef de l'armée de réserve.

Au moment même où cet ukase confiait à l'autorité descrétionnaire du commandant en chef de la première armée la pacification des gouvernements de Wolhyme et de Podotie, le feld-maréchal Osten-Sacken annonçait à Sa Majeste



que la tranquillité était retablie dans ces gouvernements et que les rebelles ne s'y montraient plus nulle part, depuis la dispersion des bandes de paysans, formées par les deux foères Sobanski.

Il n'en était pas de même, malheureusement, pour les autres provinces lithuaniennes, où Gielgud, Chlapowski, Dembinski, essayaient encore de tenir têle à l'armée de reserve, qui les poussait vers la frontière prussienne.

L'empereur, avant le départ de Paskewitch, ne s'était pas occupé des mutations qui devaient avoir lieu dans le personnel de l'état-major de l'armée active de Pologne, par suite du changement du général en chef de cotte armée. Au reste, depuis le commencement de la guerre, il n'avait donné de l'avancement ou des récompenses honorifiques. qu'à un très-petit nombre d'officiers supérieurs, les généraux Obrontcheff, Berg, Kobloutkoff, Gervais, Pkhéidzé, avaient obtenu des promotions dans les ordres de Saint-Georges et de Sainte-Anne; les généraux Kreutz, Martinoff et Mourawieff étaient montés en grade, le général Dellingshausen et le prince Adam de Wurtemberg, désignés, recommandés spécialement dans les rapports de Dielutsch, avaient eu des sabres d'honneur en or, enrichis de diamants avec l'inscription · Pour la bravoure, enfin, le général Rudiger était devenu aide de camp de l'empéréur.

Mais, a la suite de la batai le d'Ostrolenka, ou l'on avait pu signalor tant de hauts faits, tant d'actes d'héroisme et l'intrépidité, il n'y out qu'une seule récompense immédiate, un seul resent adressé par l'empereur au généra. Bistrom, sur la demande expresse du grand-duc Michel.

Voici ce rescrit, dans leque. Nicolas semble même n'avoir mentionné qu'a regret cette bataille d'Ostrolenka, qui avait été l'avoitement des plans de Diebitsch et qui représen-

Google

UNI VERSIT

tait un égal desastre pour les deux armées belligérantes :

 Dans la retraite du corps de la garde, de Soiacow à Ty-Loczin, où your avez commande son arriere-garde, du 5 au 11 (17 au 23, nouv. st.) de ce mois, de même que dans la célèbre journée où les troupes des rebelles ont éprouvé une défaite signalée à Ostrolenka, l'avant-garde de l'armée active étant sous votre commandement, vous avez donné de nouvelles preuves de cette brillante valeur, de cette intrépidité inébranlable et de ces talents militaires, qui vous ont toujours distingué au champ d'honneur. Pendant le mouvement de la garde sur Tykoczin, animant par votre exemple. les troupes confiées à votre commandement, vous avez, pendant six jours, non-sculement repoussé toutes les tentatives des rebelles, dont les forces l'emportaient en nombre, mais encore vous seur avez fait éprouver des pertes considérables, les 7 et 8 (20, nouv. st.) mai, près de Kleczkow. et de Menzenin, dans la bataille d'Ostrolenka, le 14 (26, nouv. st.), malgré les forces considérables des rebelles. et les difficultés du terrain, vous avez réussi, par l'attaque décisive des troupes sous vos ordres, a occuper cette ville et a la conserver, en repoussant jusqu'a six fois, à l'arme blanche, les charges impétueuses de l'ennemi. De su brillants exploits, dont le commandant en chef de l'armée et S. A. I. Mgr le grand-duc Michel, commandant le corps de la garde, Nous rendent compte, vous ont acquis des titres à Notre reconnaissance, et, pour voits en donnet un témoignage. Nous vous nommons chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Georges de la seconde classe, dont Nous vous envoyons di-joint les insignes, en vous adressaut l'assurance de la haute luenve.llance que Nous vous conserverons à ja-ศาสต์ระ « NICOLAS

a Atexandrie, près Peterhow, le 30 mai 11 juno, nouv. st., 1001. a

L'empereur était resté plusieurs jours douloureusement attristé des horribles détails de cette bataille, où tant de sang avait coulé sans profit, details que les journaux étrangers arrangerent à plaisir sur des correspondances polonaises qui, pour cachér ou atténuer les pertes des rebelles, augmentaient ridiculement celles des Russes.

— Nos ennemis prétendent que nous avons perdu dix mills bommes! dit l'empereur, qui venait de trouver ce chiffre dans le Journal des Débats, qu'il lisait avec la même ponctualité, quoique cette feuille l'ût devenue, en quelque sorte, la gazette officielle de l'insurrection polonaise. Die bitsch n'accuse, en totalité, que quatre mille cioq cents hommes hors de combat. Les Polonais ont perdu deux fois plus de monde que nous... Quelle execrable boucherie! Russes ou Polonais, ne sont-ce pas toujours mes sujets? C'est moi qui gémis sur les morts, a quelque drapeau qu'ils appartiennent! c'est la patrie qui souffre également de la perte des uns et des autres! Le père aime tous ses enfants, même ceux qui sont ingrats. Il les punt, mais il leur pardonne au fond du cœur

Ce fut pour l'empereur une consolation mê ée d'amertume, que d'apprendre à la fois la noble conduite des can tonnestes russes restés à Varsovie après l'évacuation de cette ville par les troupes du césarévitch, et les mauvais traitements que ces pauvres jeunes gens eurent à subir pour prix de leur fidélité à leur souverain : ils avaient résiste à tous les moyens de rigueur et de séduction, mis en œuvre pour les déterminer à entrer dans les rangs de l'armée polonaise.

Ces cantonnistes, au nombre de cinq cents, avaient éte privés de leurs officiers, par ordre du gouvernement révolunonnaire, qui voulait ainsi les soustraire à une inspiration



et à une direction de fidélité; mais, comme or les envoyait dans le sud de la Pologne pour les interner, ils choisirent parmi eux les plus anciens et les plus capables, auxquels da se soumirent eux-mêmes avec la plus stricte obéissance

lls étaient surtout guidés par les conseils d'un nommé Pierre Wassilieff, qui leur répétait sans cesse : « Prouvons aux Polonais rehelles, que les Russes sont inéhranlables dans leur fidérité au tzar » Ils refusèrent même de servir de tambours aux insurgés et, d'un commun accord, ils s'abstinrent de désigner ceux d'entre eux, qui savaient battre la caisse. La menses et la violence furent sans effet sur leur résolution.

Un de leurs gardiens tira son sabre contre l'un d'eux, nommé Foiévol, qui résistant, et sit mine de lui abattre la tête. Foiévol, avec le plus grand sang-froid, ôta sa cravate, replia le collet de son uniforme et se haissa pour recevoir le coup, en disant. Frappe.

l'espère, dit l'empereur, touché de ce beau trait d'héroisme, que je pourrai bientôt récompenser ces braves jeunes gens, qui représentent si bien l'honneur russe au milieu des rebelles!

Nicolas, qui prévoyait l'apparition prochaine du choléra-morbus a Saint-Pétersbourg, avait fixé sa résidence et celle de sa famille à Alexandrie, charmante habitation chempêtre qu'il avait fait construire munice des bois, près de Péterbow, pour l'impératrice, qui s'y plaisait plus que dans tous les palais impériaux, parce qu'elle y vivait, disait-elle, comme une simple mère de famille.

L'impératrice était alors dans un état de grossesse trèsavancé, mais sa santé, lo n d'en souffrir, reprenait toute la force dont elle avait besoin cans des circonstances qui allaient mettre a l'épreuve son énergie physique et morale.



Original from LINIVERSITY OF CALIF

Elle avait refusé absolument de s'éloigner, à l'approche du choléra, et, malgré les prières réitérées de son auguste époux, elle s'était résignée à braver l'épidémie au milieu de ses enfants.

Elle avait pourtant vu partir sa beile-sœur, la grande duchesse Hélène, qui s'était embarquée le 28 mai, avec ses fittes, pour aller prendre les bains de mer sur les côtes méridionales de l'Angleterre.

Elle se bornait à répondre à l'empereur, qui la pressait de partir aussi :

— Site, vous savez bien que vous ne pourriez pas m'accompagner? N'en parlons donc plus de reste avec vous et avec mos enfants.

L'empereur avait suivi sa famille à Alexandrie, mais en annonçant qu'il reviendrait immédiatement dans la capitale, dès qu'on aurait besoin de lui, « car, disait-il, je ne peux faire moins pour Saint-Pétersbourg, que je n'ai fait pour Moscou. »

Le choléra-morbus, que l'haver avant fait disparaître dans la plupart des localités où il s'était montré, y avait reparu avec le printemps, et l'épidémie, non éteinte mais assoupée pendant quelques mois, se réveillait avec plus d'intensité, en poursuivant sa marche capricieuse et inexorable. Elle avant éclaté dès le commencement d'avril dans le gouvernement de Riga, d'abord assez bénigne, puis plus menaçante et bientôt très-meurtrière.

Quoique la ville de Riga eût été atteinte la première et que le nombre des malades s'élevât à plus de cent par jour, on n'avait rien fait qui pût interrompre ou gêner dans cette ville commerçante le mouvement des affaires. L'excellente organisation des hôpitaux, les soins éclairés des médecins et la sollicitude des autorités avaient rassuré la population

Google

LNot x GAA

peuvre, qui se résigneit, sans se plaindre, à subir les coups avengles du fléau; deux mille personnes étaient mortes depuis deux mois, mais aucune maison n'avait été cernée, comme infectée, par suite d'un décès cholérique, et l'on semblait avoir renoncé aux mesures de précaution et de salubinté, que l'expénence avait démontrées tout à fait insuffisantes.

Il en résulta que l'épidémie, entretenue et favousée par l'insouciance de l'administration urbaine de Riga, se propageait sur tout le littoral et s'avançait de jour en jour vers la capitale de l'empire.

L'aide de camp généra comte Strogonoff avait été envoye a Riga, par l'empereur, avec ciaquante mille roubles à distribuer aux familles victimes du choiéra, et cette somme me suffisant pas pour soulager tant de misères, le comte avait puisé dans sa propre bourse, avec sa libéralité ordina re, en laissant croire à chacun que le trésor impérial fournissait à tous les besoins de sa bienfaisante mission.

Strogonoff s'était plaint à l'empereur de la négligence avec laquelle les règles de la police de santé étaient observées à Riga et dans les autres villes maritimes, où l'on craignait, disait-on, d'effrayer le commerce et de rainer l'industrie. D'oprès les avis du comte Strogonoff, l'empereur avait fait prendre iles mesures extraordinaires pour préserver Saint-Pétersbourg de l'invasion du choléra-morbus, qui régnait simultanément dans les villes situées sur la Dvina et sur le Voiga : des barrières de quarantaine avaient été établies sur toutes les routes; les effets, paquets et lettres, venant des endroits infectés ou suspects, étaient soumis à une exacte fumigation; personne n'entruit dans les limites du gouvernement de Saint-Pétersbourg, sans avoir satisfait eux lois sanitaires

Cependant, le 25 juin, un premier cas de choléra avait été signalé dans la capitale, sur un bourgeois qui était arrivé de Wytegra, à bord d'une barque, depuis plus de quinze jours, et dans la même journée, deux autres individus succombèrent à une maladie, dont le caractère ressemblait à ceux du choléra morbus. Le lendemain, il y out plusieurs malades dans différents quartiers, et les médecins reconnurent les mêmes symptômes chez tous ces malades. On ne pouvait plus douter que l'épidéme n'eût pénétré dans la capitale.

Suivant les ordres de l'empereur, cette triste nouvelle fut portée, peu de jours après, à la connaissance du public : « Les habitants bien pensants de cette ville, disait le journal du 20 juin/2 juillet, peuvent être assurés que le Gouvernement emploie tous les moyens possibles pour écarter et arrêter le mal; c'est de leur coopération active et zélée a ix mesures du Gouvernement, de la fidélité et de l'exactitude avec lesquelles ils se conformerent à ses dispositions salutaires, que doit dépendre le succes désiré. Qu'ils se réunissent donc tous dans la ferme résolution d'y aider efficacement et qu'ils se tranquillisent dans la pensée que S. M. l'empereur veille lui-même avec une sollicitude paternelle au salut de ses fideles sujets! »

Mais déjà les autorités de la capitale avaient pris les dispositions les plus urgentes pour faire foce à l'invasion du ftéau; le conseil de médec ne s'était rassemblé, pour rédiger et publier des instructions hygiéniques et pour aviser à l'installation du service général de santé; les grands hôpitaux, créés et organisés depuis l'année précédente, en prévision de l'épidémie, se trouvaient prêts à recevoir les maiades; des hôpitaux temporaires de réception s'ouvraient dans tous les quartiers; une foule de particuliers avaient



UNIVERSIT -

offert spontanément pour cet usage leurs maisons, avec la literie et le linge nécessaires; beaucoup d'autres envoyaient de l'argent, et dans l'espace de trois ou quatre jours, la somme fournie par la bienfaisance publique s'élevait à un demi-million de roubles.

L'empereur avait institué immédiatement, sous la présidence du gouverneur général militaire de Saint-Pétersbourg, un comité supérieur, composé des aides de camp généraux comte Tchernycheff, comte Zakrewsky et prince Menschikoff, pour diriger les mesures préservatures et médicales contre le choléra-morbus. Le comité, dès sa première séance, qui eut heu le 28 juin, avait décidé que chacun des treize quartiers de la ville serait placé sous la surveillance d'un curateur, qui se choisirait deux aides ou davantage, s'il le fallant, pour l'inspection du quartier et la distribution des secours.

La curateur devait d'abord visiter toutes les maisons sous le rapport de la salubrité et les faire assainir de gré ou de force; dès qu'un cas suspect de maladie lui serait signalé. par l'officier de police, il se transporterait hu-même avecun médecin auprès du malade, ou bien il enverrait un de ses aides, pour constater la maladie, recueillir des renseigremente et donner des ordres, en vue de la préservation des habitants logés dans la même maison; en conséquence, tous les individus, aitaqués du choléra, devaient être, sans distinction, transportés dans les hópitaux, s'ils ne pouvaient pas être convenablement soignés chez eux; les malades appartenant aux troupes de terre, recevratent des soins dans l'hòpital ambta re ; des cometières spéciaux, destinés aux cholériques, seraient entourés de cotures et sévèrement gardés, pour que personne n'y pénétrál, à l'exception des inspecteurs, des gardiens et des ouvriers.

Enfin, une surveillance sévère allait être exercée sur les ba ques venues par la Newa et qu'on soupçonnait d'avoir apporté la maladie; ordre était donné de les purifier par les procédés les plus efficaces, de laver les planchers avec du chlore, de brûler la paille des cahutes et de soumettre à la fumigation tous les effets que ces barques pouvaient con tenir. Les marmiers et les gens du peuple employés sur la Newa au service de la navigation se montrèrent d'abord récalcitrants et se plaignment vavement des entraves que ces mesures de valubrité et de police apportaient à leurs travaux.

Dans l'intérieur de la ville, les basses classes, qui ne voulaient pas croire à l'existence de l'épidémie, n'etaient pas mieux disposées à l'égard des règlements nouveaux qu'elles jugeaient inutiles et vexatoires.

On murmurait partout contre les inspecteurs et les médecins. Ce fut bien pis, quand les règlements, prescrits par le comité supériour, furent executés dans toute leur rigueur; les cholériques qu'on enlevait pour les transporter dans les lezarets étaient accompagnés par les cris et les gémissements de leurs familles ; la foule se pressait aux portes des hôpitaux, inquiète et agitée, demandant à voir les malades et à rendre les derniers devoirs aux morts.

Jusque-là, le fléau n'avait frappé qu'un petit nombre d'individus appartenant à la populace et prédisposés par l'ivrognerie ou d'autres excès à l'attaque de la maladie. L'opinion générale répandue parmi le peuple repoussait donc comme un mensonge ridicule la nouvelle de l'apparition du choléramorbus.

L'empereur était encore, avec sa famille, à sa maison de campagne d'Alexandrie; il n'avait pas jugé que sa présence a Saint-Pétershourg fût utile. Il avait seulement tenu la

Google

main à l'organisation immédiate de la police sanitaire; on lui rendait compte de tout ce qui se passait, heure par heure, et il pouvait ainsi se convainore que les progrès de l'épidémie étaient assez lents, pour qu'on eût des motifs d'espérer qu'elle ne prendrait pas plus de développement.

C'était l'avis de quelques médecias, mais la plupart, au contraire, craignaient que le cholera-morbus n'éclatét tout à coup avec fureur, sous l'influence des chaleurs excessives et par suite des abus de boisson et de nourriture, auxquels donnaient lieu les fêtes de la Pentecôte.

Dans la journée du 29 juin, Nicolas, qui venait de recvoir un bulletin de la santé publique dans la capitale, avait constaté avec joie que le nombre des malades avait peu augmenté depuis la vente et que ce nombre ne dépassait pas le chaffre de treize à quinze par jour. Il passa chez l'impératrice pour lui faire part de ces nouvelles rassurantes, et comme il la trouva seule, occupée à écrire à son père le roi de Prusse, et tres-douloureusement ampressionnée par l'irruption du fléau dans la capitale, il resta auprès d'elle pour la consoler et la distraire.

Malgré ses efforts, l'entretian qui avait d'abord côtoyé re triste sujet, y revenait sans cosse indirectement et ne parvenait pas à prendre un tour moins lugubre. L'empereur finit par se laisser gagner lui-même par la tristesse qu'il cherchait à combattre chez sa femme, et il se mit a énumérer les bons et fidèles serviteurs qu'il avait perdus depuis le commencement de cette année désastreuse : le grand-échanson comte Tchernycheff, le grand-chambe lan prince Labanoff-Rostovski, ancien president du Conseil des ministres, l'emiral Sémavine, le conseiller-privé prince Tcherbatoff, le marquis de Traversay, ancien ministre de la marine, et enfin le feld-maréchal Diebitsch.

L'impératrice, dominée et absorbée par ces idées de mort qui étaient, dit-elle, comme des pressentiments de deuil pour l'aveuir, fit voir à son auguste époux un registre sur lequel elle inscrivait de sa main les noms des personnes qu'elle regrettait, au fur et à mesure de leur décès, avec des notes intimes sur ces personnes

— Je n'ai pas encore écrit l'article du pauvre maréchal Diebitsch, dit elle en montrant la place que cet article devait remplir. Il me semble que dans ces derniers temps on a été injuste à l'égard de ce grand général d'armée; son origine allemande avait motivé un peu d'injustice à son égard, ajouta-t-elle en sourient, et comme j'ai l'honneur d'être sa compatriote, je veux ici faire réparation à sa mémoire

En ce moment un courrier arrivant à franc étrier avec une dépêche qui avant été soumise aux fumigations réglementaires et trempée dans le vinaigre. Lette dépêche, envoyée de Witelisk par le comte Orloff, annonçait la mort du grand-duc Constantin.

L'emporeur fut douloureusement affecté de cette nouvelle il n'ent pas la force de l'apprendre à l'impératrice, si lui tendit la lettre d'Orloff, en silence, et se cacha le visage dans ses mains.

Il plantait amérement depuis dix minutes, sans avoir prononcé une parole, lorsqu'il se rappela que l'impératrice plentait a ses côtés. Il so fit violence pour être maître de son profond chagrin, et il s'écria, en essuyant ses larmes, avec une sorte d'inspiration mystique

— Tu as voulu, cher Constantin, que je fusse empereur à ta place! C'est ser lement à présent que je le suis, par droit héréditaire, et Dieu m'est témoin que, pour te faire revivre, je donnerais volontiers ma couronne et toutes les couronnes du monde.



Nicolas s'inclina devant les décrets de la Providence, qui le privaient d'un frère chéri; mais, obéissant à un ressentiment injuste qui témoignait de l'immense affliction que lui avait causée la perte du césarévitch, il rendit tous les Polonais responsables de cette mort accidentelle et inopinée : « Ce sont eux qui l'ont tué! » répétait il avec une poignante conviction.

L'impératrice reçut le lendemain de la princesse de Lowicz la lettre la plus touchante et la plus noble, au sujet de la mort de Constantin; elle essaya en vain, par sympathie pour cette malheureuse princesse, de combattre la partialité involontaire et momentanée de l'empereur à l'égard des Polonais:

— Ce sont eux qui l'ont tué! disait toujours l'empereur lis l'ont tué par leur ingratitude et leur criminelle rébellion. Constautin leur a pardonné en mourant, mais, moi, puis-je leur pardonner l'assassinat de mon frère?

## CEXXIV

Le manifeste, par leque. Nicolas annonçait à ses peuples la nouvelle perte que venait de faire la famille impériale, ne fut publié que trois jours après sa date, et pendant ces trois jours que l'empereur passa dans son intérieur, tout entier à sa douleur et ne recevant pas même les personnes de l'entourage, le bruit de la mort du grand-duc Constantin ne parvint point à Saint-Pétershourg, où toutes les préoccupations étaient absorbées par le choléra-morbus.

Ce fut seulement le 2 juillet que le journal officiel public ce manifeste, qui passa presque inaperçu su milieu des émotions terribles du moment.

- « Par la grâce de Dieu, Nous, Nicolas premier, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc., etc.
  - « A tous Nos fidèles sujets savoir faisons :
- « Au milieu d'événements si déchirents pour Notre cœur, il a plu au Tout-Puissant de Nous envoyer une nouvelle affiction. Notre frère bien-aimé, le césarévit h et grand-duc Constantin Paulovitch, atteint de la contagion qui exerçait ses ravages a Witebsk, est décédé le 15 de ce mois (27,



n. st.) du choiéra-morbus, a la suite de couries et violentes souffrances. C'est avec une profonde douleur, mais en Nous soumettant aux impénétrables décrets du Roi des rois, que Nous annonçons la nouvelle du cruel chagrin qui vient de frapper Notre masson.

« Donné à Alexandrie, près Péterhow, le 17' (29, n. st.) jour du mois de juin 1831, et de Notre règne le sixième.

« NICOLAS, »

L'épidémie, après quelques jours d'une marche lente et indécise, avait envaht tous les quartiers, toutes les rues de la capitale; ses progrès effrayants ne déconcertèrent pas le zéle et l'humanité des curateurs et de leurs agents. Mais le peuple, qui avait mé d'abord l'existence du mal, crut voir les caractères d'un empoisonnement dans les symptômes de ce mal incopnu; il s'imagina bientôt que les médecins étaient complices des empoisonneurs, et que les malades, en evés de leurs domiciles et transportes dans les hôpitaux, y subissaient les plus barbares traitements.

Selon ces bruits absurdes, mis en circulation par la malveillance, des émissaires polonais, répandus dans la ville, mélaient aux aliments et à l'eau de consommation un porson invisible dont les effets instantanés étaient presque toujours mortels.

Ce n'est pas tout, on accusa les médecins d'être vendus a ce complot polonais, et de faire conduire de vive force aux hôpitaix les victimes de cet empoisonnement général, pour les dérober à la vue de la population indignée. Voilà pourquoi, disait-on, les femilles n'avaient pes même la consolation d'assister aux derniers moments des malades, et de leur rendre les derniers devoirs; car on se hâtait d'ensevelir les morts hideusement défigurés, et de les jeter pêle-



mêle, sans cérémonie religiouse, dans des fosses profondes, eur des couches de chaux.

Il y avant sons doute des meneurs qui suscitaient l'agriation dans les basses classes, et qui comptaient tirer parti de l'effervescence populaire dans un but de désordre et de piltage. On poussait même les mougiks à se révolter contre les prescriptions de la police sanitaire, et à braver le choléra par des excès de boissons spiritueuses.

Le 28 jum, le nombre des cholériques ne s'élevait pas encore à cent; le 30, il était de cent cinquante; le 1" juil-let, il depassait trois cents, et dans la journée du 2, cinq cents nouveaux malades avaient été portés dans les hôpitaux Las houtiques et les maisons étaient fermées; la foule stationnait, anxieuse et menaçante, aux abords des bureaux de secours et des ambulances. Plusieurs passants, signalés comme des empoisonneurs, furent arrêtés dans la rue, enveloppés par une multitude furieuse et mis en pièces.

Le lendemain, 3 juillet, les massacres se renouvelèrent sur différents points de la ville; plusieurs médecins, fouilles sur la voie publique, et trouvés porteurs de médicaments, furent immolés, sans avoir eu le temps de se justifier d'une monstrueuse accusation d'empoisonnement.

Des groupes se formaient devant les maisons où s'était déclaré un cas de choléra, et s'opposaient à l'enlèvement des malades. La police était tout à fait impaissante. Les troupes de la garnison sortirent de leurs casernes et prirent position sur les places; mais, en face du peuple déchaîné, elles restaient immobiles et silencieuses, comme si elles fussent prêtes à prendre part elles-mêmes aux excès déplorables qu'e les ne réprimaient pas.

Dans la sorree, plusieurs hôpitaux, notamment celui de Wassili-Ostrow, furent envahis par une foule exaspérée, qui



en arracha les malades pour les ramener moribonds ou morts a leurs domiciles. Des médecins et des infirm ers périrent, en voulant résister à ces furieux. La nuit ne termina pas ces scènes épouvantables; on pouvait craindre que la ville ne fût mise à feu et à sang.

Le conseil suprême, de concert avec le grand-maître de police, prit des mesures énergiques que commandaient les circonstances : des postes militaires furent établis dans les ambulances, on entoura de troupes les hôpitaux, et la recherche des cholériques dans les maisons ne se fit plus que sous la protection d'une nombreuse escorte. Mais l'exaltation des esprits et cette agglomération de monde dans les rues n'avaient que trop favorisé le développement de la maladie. Le matin du à juillet, on comptait un millier de cholériques, et plus de la moitié n'offrait pas de chance de guérison. L'irritation et le désespoir des gens du peuple ne faisaient que s'accroître, ils se rassemblaient devant les églises, dont les portes étaient fermées a cause de la contagion, ou bien ils ciraient çà et là comme des bêtes fauyes, en hurlant : Mort aux empaisonneurs! Mort aux Polonais!

Le comte Tchernvchess et le comte Zakrewsky, accompagnés seulement de quelques aides de camp, essayèrent de ramener à la raison ces matheureux égarés : on ne voulut pas les entendre; on les injuris, on les menaça.

— Il n'y a pas de choléra! criant-on autour d'eux; il n'y a que des empoisonneurs! Pourquoi l'empereur n'est-il pas au milieu de nous? Nous voulons voir notre père! Qu'on nous le rende! Qu'il vienne nous défendre et nous sauver!

Depuis deux jours, quoique la présence de l'empereur fôt indispensable pour rétablir l'ordre, les autorités de Saint-Pétersbourg, respectant sa douleur, lui avaient caché la gravité de la aituation; mais, dès six heures du matin, le



4 juil.et, le prince Menschikoff était accourt à Alexandrie, pour avertir le tzar de ce qui se passait dans la capitale.

Nicolas, profondément ému et attristé, monta sur-lechamp en voiture avec le prince Menschikoff et deux aides de camp, sans aucune escorte, et partit pour Saint-Pétersbourg, avant que l'impératrice fût éveillée. Il arriva vers buit henres du matin, et il passait sur la place du marché de la Sennaie, au moment où le tumulte était à son comble

La populace venalt de se jeter sur une charrette ple ne de malades et de morts, que des soldats transportaient aux hôpitaux. A la vue de l'empereur, la foule s'écarta, en se découvrant avec respect, et lui ouvrit un passage au milieu d'elle.

Les cris ont cessé tout à coup; un silence morne a frappé d'immobilité la multifude en délire, qui baisse le front et semble attendre son arrêt.

La voiture de l'empereur s'est arrêtée, sur son ordre, visa-vis de l'église du Saint-Sauveur : il se lève, le visage menaçant, le regard îrrité, et, debout dans sa calèche, donunant de sa haute taille les masses qui l'environnent, il s'écrie d'une voix tonnante :

 — Que faites-vous ici? que voulez-vous? qu'attendezvous? que demandez-vous?

A ces interrogations pressantes et impératives, quelques voix essayent de répondre :

- Sire, ayez pitié de nous! On a fermé nos églises! Il y a des empoisonneurs! On enlève, on fait disparaître ceux qui tombent malades! On les fait mourir et en les enterre dans la chaix, sans linceul et sans prieres...
- Insensés interrompt Nicolas, avec un geste de dédain De quoi vous plaignez-vous vos malades sont bien soigués et la plupart guériront; vos morts sont ensevelis et

28

inhumés, selon le rate de notre sainte religion orthodoxe, sous les yeux des prêtres qui remplacent vos familles, car l'épidémie qui nous afflige commande des précautions pour le salut de tous. Que parlez-vous d'empoisonneurs? Ce sont des méchants qui vous abusent par ces mensonges ridicules. Ingrets! au lieu d'accuser les hommes de bien qui par mes ordres et sous l'inspiration de la charité chrétienne se dévouent au soulagement de vos miséres, accusez-vous plutôt vous-mêmes du châtiment que Dieu vous envoie!... Mes panyres enfants, sachez que le choléra-morbus n'épargne personne: mon bien-aimé frère Constantin Paulovitch en a été atteint, comme le dermer d'entre vous; il en est mort, et je vous prie de le pleurer avec moi. . Malheureux enfants 1 je viens à vous pour vous sauver, pour implorer en votre faveur le pardon du Tout-Puissant! Puisse-t-il dans sa miséricorde effacer vos péchés et vous permettre d'arriver en état de grâce dans la vie éternelle!. . A genoux, peuple! s'écrie-t-il d'un accent solennel; prosterne-toi dans la poussière, frappe-toi la poitrine et prie!

A ces mots prononcés d'une voix retentissants et accompagnés d'un geste imposant, ou vit s'agenouiller à la fois et rester prosternés devant l'empereur vingt mille individus, hommes, femmes et enfants, saisis de respect et de terreur, se frappant la poitrine, faisant des signes de croix et chant miséricorde.

Jamais la puissance d'un monarque n'exerça sur la foule un pareil prestige, une pareille autorité; jamais le caractère du souverain n'apparut aux yeux du peuple avec plus de grandeur et de majesté.

L'empereur, après avoir uni ses prières à celles de cette foule éperdue et repentante, lui ordonne de se relever et de s'en aller en paix.

— Maintenant, mes enfants, dit-il avec une bonté froide et sévère, rentrez dans vos maisons, reprenez vos travaux, acceptez avec resignation l'épreuve douloureuse que le Seigneur vous impose en expiation de vos fautes. Montrezvous dignes de sa miséricorde et de mon affection!

L'empereur parcourut les quartiers où l'émeute s'était montrée la veille : tout était rentré dans l'ordre. Il visita quelques hôpitaux, malgré l'insistance des personnes qui se trouvaient autour de lui et qui le conjurgient de ne point s'exposer à l'atteinte du fléan :

— Ne soignez-vous pas les cholénques, dit-il aux médecins, et anriez-vous, Messieurs, la prétention d'être seuls invulnérables? Nous sommes ici dans une véritable bataille, où personne n'est à l'abri d'une balle.

En sortant de l'hôpital de Sainte-Marie-Madeleine, fondé en 1829 à Wassili-Ostrow, par son auguste mère Marie Feodorovna, hôpital qui avant été le théâtre des plus horribles scènes de violence, on lui amena un bomme pâle et tremblant, que la populace voulait déchirer en lambeaux.

- Quel est cet homme? demanda-t-il, en le retirant des mans de ceux qui le maltraitaient.
  - C'est un empoisonneur! répétait-on en le menaçant.
- Je suis médecin, Sire! répuqua ce malheureux, dont les vêtements avaient été mis en pièces.
- Voyez! pèré! disan le peuple, en montrant une bouteille qu'on avait saisi dans les mains de cet homme. Voita le poison!
- Que renferme cette bouteille? demanda l'empereur au médecin
  - Du chlore désinfecteur, répondit-il.
  - Qu'on m'apporte un verre! s'ecria l'empereur.

Pendant qu'on allait chercher un verre sans savoir ce



UNIVERSIT . Lat. 1445

que l'empereur en voulait faire, son médecin Arendt qui était présent et qui avait pu constater que la bouteille contenait réellement de l'eau de chlore, disait à voix basse :

Sire, ne buvez pas! le chlore ne s'emploie que pour usage externe. Si vous en premez une gorgée, vous pour riez perdre les dents.

— Eh bien! je mettrais un ratelier! reprit brusquement Nicolas. Je ne te prie pas d'en noire!

Il versa quelques gouttes dans le verre qu'il porta tranquillement à ses levres, en présence des assistants stupefiés.

— Mes enfants, dit-il après avoir bu, ce que vous prenez pour du posson est, au contraire, un excellent préservatif contre le choiera. Demandez parvon a ce bon docteur que vous avez insulté, et je me charge de l'indemniser de votre ingrat.tude.

Le médecia, en effet, qui avait couru risque de la vie, reçut en dédommagement une somme d'argent et une décoration

L'empereur redouble de vigilance, d'activité et de sollicitude, pour combattre l'epidémie et arrêter ses progrès : il fit exécuter strictement et ponctuellement les mesures médicales que le Conseil suprème de santé avait ordonnées, et comme le gouverneur général militaire ne pouvait suffire à la multiplicite des occupations qui lui incombaient personnellement, il nomma, pour l'aider dans ses travaux, deux gouve neurs militaires temporaires, le prince Troubetzkoi et le comte Orloff. L'empereur augmenta aussi le nombre des membres qui compossient le Comite institué contre le choléra; il invita ses médecins ordinaires Wylies et Rehmann à y sièger, avec son aide de camp général Wassiltchikoff et le grand-maître de police Kokoschkine Enfin, en prévision de nouveaux troubles qui exigéraient le déploiement

Google

v 2007 10141505 v

de grandes forces militaires à Saint-Pétersbourg ou dans son gouvernement, il désigna Wassiltchikoff pour commander toutes les troupes stationnées dans la capitale on aux environs, en l'absence du comte Pierre Tolstoi, commandant en chef de l'armée de réserve

C'était un autre comte Tolstoi, frère du précédent et simple colonel aide de camp de l'empereur, qui venait d'être chargé d'aller annoncer, de la part de Sa Majesté, la mort du grand-duc Constantin, au détachement de la garde que le césarévitch avait eue sous ses ordres et qui était alors employée contre les révelles en Lithuanie. Le comte Tolstoi devait remettre, aux troupes qui composaient ce détachement de la garde, cet ordre du jour de l'empereur, aussi remarquable par sa forme noble et touchante, que par le sentiment qui l'avait dicté :

 Braves soldats! La longue carrière de vos services sous. lo commandement de S. A. I. le césarévitch a constamment été signalée par un zèle ardent et une fidélité inébranlable, dignes de vrais enfants de la patrie. Vos regiments, redevablés à Son Altesse Impériale de leur existence et de leur admirable organisation, ont pleinement justifié sa soliteitude et la confiance particulière dont Son Altesse Impersale n'a cessé de vous honorer. Lorsque le feu de la révolte éclata dans Varsovie, lorsque des forcenés, mettant en oubliet les devoirs du serment et tout ce qui est sacré pour le chrétien et le sujet fidèle, manifestèrent leurs criminelles intentions contre la personne de Son Altesse Impériale. yous yous êtes, par un monvement unan me, réunis autour le nos drapeaux, et, prèts à défendre au prix de votre vie celle de votre chef et bienfatteur, vous n'avez pas moins signalé votre inchrantable fidélité au trône et a la patrie.



g E F g A

que votre attachement pour Son Altesse Impér ale et votre dévouement à sa personne.

« Après votre sortie de Varsovie, surmontant toutes les fatiques et toutes les privations, vous avez suivi avec intrépidité
vos chefs; et dès votre première rencontre avec les rebelles
le 15 (27, nouv. st.) mai, de même que le 7 (19, nouv. st.)
juin, deux de vos régiments, ceux des gardes-anciers de
S. A. I. le césarévitch et des gardes de Wolhynie, ainsi
que vos deux batteries, ont mérité, par leur valeur distinguée, leur fermeté et leur intrépidité, les plus grands éloges de la part de vos chefs, et Ma bienveillance particulière.

" Il a plu a la Prov dence divine, qu'à peine informé des nouveaux exploits de nos troupes devant Wilna, auxquels vous avez également pris part, le reçusse la douloureuse nouvelle du décès de S. A. 1 le cesarévitch, Mon frère bien-aimé, votre chef et hienfaiteur.

- « Dans l'affliction profonde on Me plonge cette perte cruelle, le vous envoie le comte Tolstor, Mon aide de camp, pour vous annoncer de vive voix le coup qui vient de Me frapper, et vous donner l'assurance de Ma satisfaction particuliere pour le zèle et la fidélité de vos longs services, sous le commandement de Soi. Altesse Impériale, en vous disant que l'ai ferme confiance, qu'à l'avenir vous vous efforcerez tous d'acquérir au champ d'honneur de nouveaux droits à Ma bienveillance et à Ma gratitude
- « Braves soldats, vous avez perdu un ci ef qui était pour vous un bienfaiteur; mais ce souvenir de vos services restera meffaçable aux yeux de votre monarque et de la patrie. Continuez à vous distinguer comme vous l'avez fait jusqu'à présent et soy ez assurés pour toujouzs de Ma bienveillance.

a Alexandrie, pres Péterhow, le 21 juin (3 guillet, nouv et., 1821, m

Google

o NICOLAS.

Le choléra-morbus cependant faisait bien des victimes parmi les habitents de Saint-Pétersbourg, surtout dans les classes pauvres et souffrantes; il n'épargna pas toutefois les classes riches qui lui payerent aussi un large tribut Beaucoup de personnages éminents furent frappés dans l'espace de quelques jours : le vice-amirat Golovnine, in tendant général de l'état major de la marine, le général du gén e comte Oppermann, le général comte Langeron, le consciller-privé et sénateur Baumgarten, le consciller d'État Yellinski, chirargien ordinaire de l'empereur; le comte Stanislas Potocki, grand-maître des cérémonies; la princesse Kourakine, dame d'honneur de l'impératrice, etc.

Ces morts presque subites, et entourées de lugubres circonstances, produisirent une grande émotion dans le monde de la cour. L'impératrice à qui on avait essayé de les cacher, en fut péniblement affectee; elle aurait voulu retenir dans sa désicieuse retraite d'Alexandrie son auguste époux, que le devoir, comme il le lui dissit d'un air inflexible, rappelait sans cesse dans la capitale infectée et ravagée par l'épidemie.

Enfin, grâce aux mesures les plus intelligentes et les plus énergiques, le choléra diminua d'intensité et entra dans sa période de décroissance. Le peuple, qui s'y était résigné par obéissance pour l'empereur, sans renoncer tout à fait à croire aux empoisonnements, témoin l'exemple, disait-on, du général Oppermann expirant dans d'atroces douleurs, une heure après avoir bu a la fontaine de Strella, le peuple attribua la prompte diminution du mai a l'assistance personnelle du tzar.

--- Nous savions bien, repétaient les mougiks avec confiance, nous savions bien que notre père nous sauverait!

Cinq mille malades avaient succombé en moins de quinze jours.

Google

La bienfaisance publique n'avait point achevé sa tâche Les malades en voie de guérison étant trois fois plus nombreux que les morts, l'empereur eut l'idée de créer des hôpitaux de convalescence. Son idee, accueille avec un pieux enthousiasme, fut aussitôt réalisée, aux frais de a caisse des secours pour les cholériques.

L'impératrice songea la première aux orphetins que le choléra avait déjà faits et qu'il devait faire encore; sa pensée généreuse trouva immédiatement de l'écho dans la sociéte de Saint-Pétersbourg; des sommes importantes furent réunies par les soins de plusieurs dames charitables, notamment Mesdames Alexandrina Soltykoff, Souchareff, Alferowsky, etc. Un riche négociant de la première guilde, Egermann, donna sa maison, située sur le cana, de la Moïka, et le 3 août, l'hospice s'ouvrait pour recevoir trois cents enfants des deux sexes. D'autres hospices du même genre furent fondés successivement à Saint-Pétersbourg et dans plusieurs gouvernements de l'empire.

## CLXXV

Le cholera continuait cependant sa funebre tournée, il venait d'éclater à Cronstadt avec un redoublement de rage, son règne caus cette ville maritime fut court, mais trèsmeurtrier. L'empereur voulut absolument porter lui-même des consolations à ses marins qui remplissaient les hôpitaux.

Déjà, malgré les contons sanitaires, malgré les quarantaines et toutes les lois de police, le fléau pénétrait en Finlande; il y fit, comme partout, de cruels ravages pendant plusieurs mois.

La Russie tout entière avait été envalue par cette terrible maladie, qui gagnait de proche en proche et manifestait par des signes certains son caractère à la fois épidémique et contagieux. On estima que cent vingt mille individus avaient péri, sur quatre à cinq cent mille qui furent atteints du choléra, depuis sa première apparation dans le gouvernement d'Orenbourg. Fallait-il renoncer aux mesures préventives et préservatrices, puisque le fait sémblait démontrer leur impuissance?

L'empereur decida que, sans abandonner tout a fait le système des cordons sanitaires et des quarantaines, on se relacherait de leur rigueur, suivant les circonstances.

Ainsi, pour faire droit aux reclamations des marchands qui craignaient de voir remettre à l'année suivante la foire de Nijny-Novogorod, le ministre de l'intérieur annonça que cette foire, d'une si grande importance pour le commerce national, aurait heu comme à l'ordinaire, et que l'empereur y envoyeit son a de de camp le général Golenistcheff Koutousoff, avec des instructions et des pouvoirs particuliers dans l'intérêt des marchands, pour empêcher toutes les entraves, toutes les vexations qu'ils avaient hen de craindre, et en même temps pour faire distribuer tous les secours qui pourraient être nécessaires, dans le cas où le choléra viendrait à éclater pendant la foire.

Au mit eu des doulourcuses et absorbantes préoccupations du choléra-morbus, les nouvelles du théâtre de la guerre avaient perdu beaucoup de leur intérêt, d'autant plus qu'elles ne pouvaient pas être encore décisives.

Le feld maréchal Paskewitch était arrivé, le 25 juin, au quartier-général de Pultusk, et le général Toil lui avait remis le commandement de l'armée active, en présence du grand-duc Michel.

Les dépôches de Paskewitch annonçaient à l'empereur, qu'i avait trouvé l'armée en bien meilleur état qu'il ne devait l'espérer; le comte Toll qui, durant quanze jours, avait eu en main les pouvoirs de général en chef, s'en était servi avec autant de talent que de bonhour, pour amélierer la situation des troupes solidement établies dans de bonnes positions, ou elles avaient eu le temps de se reposer et de se refaire; le choléra disparaissut, les vivres abondaient, le soldat était plein d'ardeur et de résolution. Paskewitch se fé icitait donc de pouvoir reprendre la campagne dans les conditions les plus favorables, dès qu'il aurait achevé quel-



ques dernières dispositions pour un mouvement géneral vers la Vistule

Des les premiers jours de son arrivée, il avait passé une grande revue, dans laquelle il fut accueilli par l'armée avec d'éclatants témoignages de sympathie et de confiance - « Une partie de cette ovation, disait-il dans sa dépêche, revenait de droit à l'illustre chef que l'armée regrette et que je m'offorcerai d'imiter, en m'honorant de lui avoir succédé. »

Paskewitch, qui avait sans doute à se reprocher certaines. injustes préventions à l'egard de son défunt collègue et rival, se plaisait à lui rendre ainsi un hommage posthume et à reconnaître que Diebitsch avait dû, dans l'intérêt du succès de la guerre, imposer une sage lenteur à ses dernières. opérations, aûn de ne pascompromettre l'armée et de frapper un coup décisif. Paskewitch ne pouvait, du reste, faire un plus grand éloge du nouveau plan de campagne arrêté par Diebitsch de concert avec le chef de son état-major général. que d'annoncer l'intention de l'adopter et de le survre. En conséquence, il allait se mettre en marche le 4 juillet, avec toutes ses forces, pour aller combattre de l'autre côté de la Vistule la répollion polonaise, en laissant sur la rive droite le corps du général Rosen et quelques autres détachements destinés à menacer Praga et à tenir en haleine une partie des troupes que l'ennemi pourrait détacher de sa grande armée.

Le feld-maréchal Paskewitch semblait avoir abandonn tout projet de transaction particulière avec les généraux polonais, et il ne donnait pas suite aux négociations secrètement entances, dont Diebitsch avait emporté le secret dans sa tombe.

Ce n'était pas encore le moment, à son avis, de cher cher à remplacer l'action militaire par des arrangements

Google

amiables, en affaiblissant et en désorganisant le pouvoir révolutionnaire par la défection de ses propres chefs. Le comte Orloff avait d'ailleurs renoncé le premier à des pourparters et à des offres de soumission individuelle, qu'on faisait remonter jusqu'au généralissime Skrzynecki luimème. L'événement prouva bientôt que les ouvertures faites par diverses personnes pour amenar la fin de la guerre avec la capitulation de Varsovie, étaient au moins prématurées

Les clubs démagogiques avaient dénoncé l'existence d'une conspiration russe, dans laquelle auraient trempé plusieurs généraux polonais. Dans la journée du 29 juin, le peuple de Varsovie, exaspéré par la nouvelle d'un échec sanglant que lankowski venait d'éprouver pres de Lisobyki contre Rudiger, que lui avait entevé son artillerie (19 juin,, s'ameuta dans les rues, en criant : Trahison! vengeance! Skrzynecki, pour n'être pas accusé et compromis lui-même, se vit obligé de faire arrêter les prétendus espions et conspirateurs, que la clameur publique lui désignait.

Le général Hurtig, qui avait commandé la citadelle de Zamosc sous le gouvernement du grand duc, faillit être déchiré en pieces par la populace. On parvint à l'arracher tout sanglant des mains de la foule, qui demandait que les traîtres fussent mis à mort sous ses yeux. On ne le sauva qu'en promettant de lui faire son proces et en l'enfermant au château royal, ainsi que d'autres généraux polonais, lankowski, Szalawski et Butowski, qu'on accusait de correspondre avec le quarties-général russe.

On arrêta aussi le colonel Slubicki, Bendkowski, employé de l'administration, Fanshawe, chambellan de l'empereur, le confiseur Lessel, beau-frere de l'ancien ministre de la guerre Haucke, et une dame Bazanow, femme d'un générai russe. Les prisonniers, dont les jours avaient été séneusement menacés au milieu de l'émeute, devaient être jugés par une commission militaire, qui commença aussitôt l'enquête, mais qui ne se pressa pas de la terminer.

Le but de cette manifestation populaire, préparée par les meneurs du parti extrême, avait été atteint : un nouvel élan était imprimé à la révolution; l'énergie nationale se trouvait avivée et surexcitée, la terreur se répandait chez les partisans de la Russie, la population pais ble n'esait manifester ses sentiments, le paysan n'avait plus d'autre perspective qu'une guerre à outrance, et la Diète pouvait décréter, deux jours après, la levée en masse (pospolite rustenie) pour la défense de la patrie en danger

L'empereur sut indigné des violences odieuses que la populace de Varsovie avait exercées contre plusieurs sujets russes dans l'émeute du 29 juin; il prit surtout intérêt à la situation pénible de son chambellan Fanshawe et de Madame Bazanow, qu'on avait mis en jugement devant un conseil de guerre et dont le sort aurait dà être décidé dans les vingt-quatre heures, suivant la promesse solennelle que le prince Adam Czartoryski avait saite au peuple pour l'apaiser. Par ordre de Sa Majesté, le comte de Nesselrode avait placé ces sujets russes sous la protection des consuls de Prusse et d'Autriche a Varsovie; mais on apprit qu'aucun des accusés n'était encore condamné, que plusieurs avaient été relâcnés et que les aut es, qui restaient en prison, ne seraient probablement pas jugés. On savait, de la bouche même de Skrzyneck,, que l'enquête n'aurait pas de suite.

La révolution de Pologue touchait évidemment à son terme, et la résistance désespérée que le gouvernement national était résolu d'opposer aux armes russes ne pouvait se prolonger au dela de deux mois.





On assurait que le général Sébastiani, ministre des affaires étrangères de France, avait éent une lettre partieuhere a Skrzynecki, afin de l'engager à continuer la lutte pendant deux mois encore, en évitant le plus possible l'effusion du sang, attendu que les cabinets étrangers, sympathiques à la cause polonaise, ne demandaient pas plus le deux mois pour assurer l'indépendance du royaume constitutionnel de Pologne. Cette lettre, si jamais elle a ex.sté, a'était qu'une illusion inexplicable de la part d'un homme d'État; toujours est-il avéré que le généralissime Skrzynecki s'autorisa de ces promesses vagues et de ces conseils aveugles, pour refuser absolument de livrer une grande bataille à Paskewitch, quoiqu'il eût porté à soixante-quinze mille hommes l'armée polonaise et que cette armée, bien pourvue d'artillene et de munitions, fût en état de se mesurer avec la grande armée russe.

Il est vrai que la Pologne, qui allait avoir à se défendre, avec ses seules forces de plus en plus amoindries, contre les forces incarculables de la Russie, n'avait plus à espérer in diversion ni secours de la part des anciennes provinces polonaises. L'insurrection qu'on avait essaye d'y fomenter contre le gouvernement russe était dès lors étouffre, et les nobles et propriétaires lithuaniens qui avaient pris les armes avec leurs paysans, pour se ranger sous le drapeau polonais, faisaient leur soumission ou se tenaient cachés dans les bois, tandis que les colonnes de l'armée de réserve parcouraient le pays, en chassant devant elles ce qui restait des bandes et des détachements que Gielgud avait vus un moment victorieux sous ses ordres.

Le l'eutenant-général baron Sacken poursuivait, de ville en ville, depuis Wilna, les débris de cette armée insurrectionnelle, qui avait compté jusqu'à trente mille hommes

Google

bien armés, avec cinquante pièces de canon. Le généralmajor Malinowsky avait réoccupé Kowno, sans perdre plus de deux hommes, le 24 juin, en anéantissant une bande de deux mille insurgés et en faisant six cents prisonniers. A Kaïdany, à Rossiany, à Wilkomierz, et enfin à Szawell, les rebelles tenterent de se maintenir et furent successivement délogés de ces points, où le l'entenant-général Sacken ne teur donnait pas le temps de se fortifier : ils ne laissaient que des morts et des prisonniers sur tout leur passage.

A la suite de la défaite qu'ils avaient essuyée à Szawell le 8 juillet, ils se divisèrent en plusieurs bandes sous le commandement de Gielgud, de Chiapowski, de Rohland, de Szymanowski et de Dembinski, avec intention de continuer la guerre de partisans aussi longtemps que possible en Cour ande, en Samogitie et en Lithuanie. Mais la bande de Dembinski fut la seule qui parvint, avec autant de bonheur que d'adresse, à échapper aux poursuites incessantes de piusieurs colonnes de l'armée de réserve, et qui finit, plus tard, par rentrer en Pologne, sans avoir perdu un seul canon ai un seul drapoau.

Les autres bandes, serrées de près par le général-major Dellingshausen, qui les poussant toujours vers les frontières de la Prasse, manœuvraient dans toutes les directions pour se rapprocher du Niemen et pour regagner les bords de la Vistule; mais, harcelées jour et nuit par un ennemi dix fois plus nombreux commandé par de bons généraux et pourvu d'une redoutable artilleme, elles ne réussissaient qu'à protonger leur résistance desespérée, en laissant partout sur leur route bien des morts, des prisonniers et des fuyards

Enfin, le 13 juillet, après un combat acharné, Gielgud ne sauva les débus de sa petite troupe, qu'en se réfugiant sur le terratoire prussien, près du village de Schlungsten, où il mit bes les armes. Le lendemain, un autre détachement de rebelles, commandé par Rohland et Szymanowski, se trouva en présence du corps désarmé de Gielgud : tout a coup, un officier, nommé Skalski, sort des rangs, franchit la frontière prussienne et, dirigeant son cheval au galop si r un groupe d'officiers au milieu desquels il avait reconnu Gielgud, aborde ce général le pistolet a la main et lui brûle la cervelle, en s'écriant : « Ainsi meurent les traîtres! » L'assassin ne fut pas même arrêté : on lui permit de repasser la frontière et de rejoindre la bande de Rohland, qui, deux jours plus tard, était contraint à son tour d'entrer en Prusse et d'y déposer les armes.

Il ne restait plus d'autres rebelles en Lithuanie, que le corps de partisans que Dembinski avait conduits sur la route de Mitau, et qui, animés par l'exemple de ce chef intrépide, ne renonçaient pas à entretenir un simulacre de guerre civile, dans l'espoir d'être secourus par une nonvelle expédition envoyée de Pologne.

Le pays, néanmoins, pouvait être considéré comme soumes et parifié, quoiqu'il fût encore occupé militairement par les troupes russes, qui y avaient fait une courte mais pémble campagne. Ce n'est qu'au milieu du mois d'août que ces troupes furent incorporées dans la première armée et que le général comte Tolstoi, qui commandait l'armée de réserve dans les provinces lithuamennes, fut rappelé auprès de l'empereur et remit ses pouvoirs extraordinaires et ten poroires au feld-maréchal Osten-Sacker, lequel resta seul charge de l'administration militaire dans les gouvernements de Minsk, Walna, Grodno, et la province de Biallystock.

Le choléra morbus continuait de sévir dans les provinces septentrionales de la Russie, mais il avait entièrement

Google

D gin UNIVERSITY O alamdomé les provinces méridionales, où ses ravages ava ent été moins terribles et moins effrayants que dans le Nord.

Le patriarche des Arméniens catholiques en Géorgie s'était distingué par son zele et son dévouement, pondant la durre de l'épidémie. Ce vieillard presque centeraire, nommé Éphrem, dont ce Jernier effort de courage religieux avait épuisé la santé défaillante, ne demanda pourtant à l'empereur la permission de quitter ses fonctions actives, qu'après avoir vu le féau s'éloigner de Tiffis.

Nicolas un adressa le rescrit suivant

- Les rapports du gonverneur général de Géorgie Nous avant fait conna tre que votre âge avancé ainsi que des infirmités croissantes yous mettaient dans l'impossibilité absolue de remplir quelques-uns des devours les plus importants de vos fonctions patriarcales, et que vous jugiez indispensable de résigner le titre de chef de l'Église arménienne, que vous avez dignement porté pendant si longtemps. Nous avons consenti, quoique à regret, à l'election de votre successeur. Maintenant, ayant confirmé dans la dignité de patriarche l'évêque Joannes, l'un des deux candidats choisis par vous et par tout le clergé réuni en assemblée solennelle a Etclimiadzine, et voulant signaler la bienveillance particuhère que Nous yous portons pour le zele et le dévouement à Notre Empire, dont vous n'avez cessé de donner des preuves pendant tout le temps que vous avez dirige l'Église armémenne en qualité de patriarche. Nous vous ayons agrégé à l'ordre de Saint-André. Nous vous en adressons ci-joint les insignes, pour yous en revêtir et les porter conformément aux statuts.
  - Nous avons la ferme esperance que le Tout-Puissant,



No e tar

en récompense de vos vertus, vous conservera longtemps encore pour le bien de vos compatriotes, et que si l'épuisement de vos forces vous a obligé de renoucer à la direction de l'Église, votre successeur trouvera près de vous, dans toutes les circonstances importantes, le secours de vos cousels et de vos instructions, fruis de la sagesse acquise par une longue expérience.

« Je suis votre affectionné,

« Nicolas.

a Alexandrie, pres Peterhow, is \$5 juin (T juillet, nouv. st.) 1831. .

Le clergé gréco-russe n'avait pas donné partout, il est vrai, le même exemple d'abnégation et de charité chrétienne vis-à-vis de l'invasion du choléra; il avait laissé aux autorités civiles et militaires l'initiative de toutes les mesures utiles, de tous les actes de courage; il s'était tenu à l'écart, les moines dans leurs couvents, les prêtres dans leurs églises, se bornant à prier pour la cessation du fléau et n'assistant les mourants que s'us en étaient reguis par ordre. On leur avait même reproché, à Moscou et dans d'autres villes, de fuir, d'éviter autant que possible l'approche des cholériques. On ne les vit nulle part se consacrer au service des malades, ni remplir le rôle pénible et périlleux d'infirmier dans les hôpitaux. Ils y auraient trouvé cependant des personnages émments, des hommes riches, des femmes du monde, de frèles et délicates jennes filles, qui avaient réclamé et obtenu comme un honneur le dangereux privilége. de soigner les cholériques.

Une institutrice allemande, Mademoiselle Schulz, se fit remarquer, au grand hôpital de Wassili-Ostrow, par sa résolution béroique et par son admirable devouement : pendant quinze jours et quinze nuits, elle ne quitta pas le

poste qu'elle avait choisi près du lit des fommes malades L'empereur fut instruit de cette belle action et, sur le rapport du curateur du quartier de Wassin-Ostrow, il accorda une pension de 1,200 roubles à Mailemoiselle Schutz.

— Quant à moi, dit alors l'impératrice, je me charge de la dot et peut-être du mari, quand le choléra-morbus aura cessé à Saint-Pétersbourg.

Le haut clergé, du moins, avait uni ses offrandes à celles de la noblesse et de la bourgeoisie; ainsi, le métropolitain de Moscou, Philarète, fit parvenir au gouverneur général militaire de Saint-Pétersbourg une somme de 4,000 roubles, offerte par le siège archiépiscopal de Moscou et le monastère de Saint-Serge, pour les veuves et les orphelms des cholériques.

Un autre don, qui ne fut connu que plus tard, et que l'empereur accueillet comme un pieux souvement la mémoire du grand-due Constantin, arriva d'Allemagne où vivait retirée la grande-duchesse Anne Feodorovna, première femme du césarévitch : cette princesse pria le département des apanages de prétever sur son douaire, et de faire parvenir au Comité institué à Saint-Pétersbourg pour combattre le choléra, une somme de 1,000 roubles en faveur des indigents qui avaient souffert de l'épidémie.

Le choléra frappait encore cent personnes par jour dans la capitale, où le mouvement des affaires et les habitudes sociales de se ressenta ent presque plus de la présence de l'epidemie, qui ne devait pas disparaître totalement avant la fin de l'année. On se proposait dejà de réduire le nombre des lazarets speciaix, en conservant un seul hopital par quartier, où les malades devaient être admis et traités, sons la surveillance du comité de secours et de police; mais un avait remis en vigueur les règ ements les plus sévères

des quarantaines et des cordons sainta res aux abords de Saint-Pétersbourg

L'empereur Nicolas était forcement détourné de la pensée du fléau qui continuait de sévir sur ses peuples, par des préoccupations politiques plus graves et plus urgentes que toutes celles qui l'avaient tourmenté depuis le commencement de son règne

## CLXXVI

La guerre de Pologne avait trainé en longueur, et quoique le résultat de cette guerre inégale ne fût douteux pour personne, l'agitation polonaise s'était fait tant de partisans, tant de foyers sympathiques en Europe, que les cabinets, ceux-là même qui avaient proclamé le principe de non-intervention, commençaient à se consulter et à s'en endre pour agur dans l'intérêt des Polonais, suon avec des armées, du moins avec des manœuvres diplomatiques.

Gétait là le résultat obtenu par les démarches incessantes des agents du gouvernement révolutionnaire de Pologne, non-seulement en France et en Angleterre, mais encore et Suède, en Turquie et même en Perse. Katazewicz et Plater avaient été envoyés à Paris, a différentes époques, Walewski, Ielski et Niemcewicz, a Londres; Zaluski, a Stockholm; Wolicki et Linowski, à Constantinople. Les miinstres et leurs bureaux étaient assiégés, en quelque sorte, par ces négociateurs semi-officiels, qui sevaient, avec une adresse merveille ise, plaider la cause des Polonais contre I empereur de Russie.

Ils n'avaient échoué completement qu'auprès de la Porte Ottomane, qu'ils engageaient à profiter de la guerre de Pologne pour porter une armée sur le Danube et pour déchirer le traité (l'Andrinople : « Les Polonais, dut le sultan.



partent du traité d'Andrinople comme s'ils l'avaient signé ! »

L'indignation, l'exaspération du tzar ne connut plus de bornes, quand a sut que la France et l'Angleterre semblaient d'accord pour lui adresser des représentations à l'égard de la Pologne, en invoquant le maintien des traités de 1815.

Les deux premiers ministres de ces deux gouvernements, lord Palmerston et Casimir Périer, l'un cauteleux et entreprenant, l'autre audacieux, entêté et violent, s'éta ent excités l'un t'autre à mettre la main dans les affaires de Pologne, non pas pour créer des embarras à la Russie, mais pour donner satisfaction au sentiment public, qui, à force d'être remué et travaillé par les manipulateurs libéraux et révolutionnaires, s'était de toutes parts soulevé avec énergie en faveur des Polonais,

Jamais. I faut le reconnaître, la ruse et le mensonge n'avaient été plus ingenieusement employés a soutenir une cause, noble et intéressante par elle-même, sans doute, mais dépuée de toute chance de succes, et condamnée d'avance par l'inexorable loi de la fatalité. Dans la presse, dans les assemblées delibérantes, dans les conseils même des Gouvernements, il y avait une sorte de mot d'ordre, pour placer la Pologne rebelle et insurgée sous la protection inviolable des traités de 1815, que in France et la Belgique n'avaient pas craint de fouler aux pieds, pour leur propre compte, dans les derniers evénements. Les comités polonais étaient les moyens d'action qu'on avait fait servir, avec une prodigieuse activité, à prêcher, à organiser, pour amsi dire, une croisade pour la Pologne, et par conséquent contre la Russie; on annonçait chaque jour une grande victoire remportée par les Polonais, une sanglante bataille perdue par les Russes. Ces fausses nouvelles excitaient l'enthousiasme des amis de la Pologne, entretenaient laurs i Jusions



et encouragement leurs espérances. Les journaux é aient gagnés ou vendus à ce système permanent de tromperie, auquel se laissaient prendre les Gouvernements eux-mêmes

On savait si peu et si mal, a Paris, la vérité sur ce qui se passait à Varsovie et en Pologne, que le roi Louis-Philippe, en assistant à une revue de la garde nationale, ne se faisait pas faute d'unnoncer aux soldats citoyens, que l'armée russe était en pleine retraite, le jour même où cette armée passait la Vistule pour venir terminer la campagne sous les neurs de Varsovie!

Peu de temps auparavant, Cas mir Péner, qu'un habile défenseur de la Pologne avait mis hors de lui, en lui faisant lire un article amer, pontôt qu'agressif, du Journal de Saint-Petershourg, se laissait emporter à une de ses violences frénétiques, et criait aux oreilles du comte Pozzo di Borgo, qui cherchait en vain à ménager cette susceptibilité maladive : « Monsieur l'ambassadeur, vous nous trabissez de la company de

Casamir Périer, sans la prudence excessive, sans les dispositions bienvei lantes de l'ambassadeur de Russie, eût cent fois, par un coup de tête, par une de ces boutades capricieuses qu'il se permettait à tout propos, compromis la paix de l'Europe, et jeté la France dans les aventures d'une guerre de propagande révolutionnaire. Il dit alors, en sortant, très-soucieux, du conseil des ministres, où l'on avait discuté devant le rol les chances de succès que pourrait avoir une intervention de la France dans les affaires de Pologne

- Je l'avoue, dat-il, chaque jour, à chaque heure du jour, nous sommes incertains si nous ne devons pas commencer la guerre.
- La guerre i s'écria la personne à qui s'adressait cette incroyable confidence.
  - La guerre de Pologne, repartit vivement le ministre;





car il faudra tôt ou tard en venir là, si l'on trame contre nous une nouvelle coalition. En attendant, les Polonais se battent bien, et nous devons leur savoir gré de faire nos affaires, s'ils parviennent a trancher la tête de cette coalition

Ce fut sous ces impressions, et dans ces idées, que Casimir Péner inv ta le duc de Mortemart à faire une démarche directe aupres de l'empereur Nicolas, pour lui representer que la France voyait avec tristesse continuer la guerre en Pologne, et qu'elle aspirait à faire cesser cette affreuse et inutile effusion de song; que le gouvernement français n'avait pas l'intention d'intervenir autrement que par de sages et amica es exportations dans le sens des traités existants; mais qu'il devait réclamer imperieusement la stricte exécution de ces traités, qui avaient garanti l'independance et l'autonomie de la Pologne.

Le doc de Mortemart répondit que l'empereur s'était de ja expliqué à cet égard dans les termes les plus formels, et qu'in pouvait être assuré qu'il remphrait religieusement ses promesses; mais que la soumission comple e des Polonais rebelles contre leur souverain devait precéder toute espèce de négociation, et même d'ouverture, au sujet du sort qui les attendait à la fin de la guerre. Il fallait donc se fier à la parole de Nicolas, qui avait, en quelque sorte, pris un engagement soleanel vis-à-vis de la France, des le commence ment de l'insurrection polonaise, en déclarant qu'il ne faisait pas la guerre à la nationalité de la Pologne. Était-il possible, était-il convenable de mettre en doute, de paraître suspecter la bonne foi de l'emporeur, qui avait dit e que les paroles d'un mona que doivent être inviolables comme un décret de la Providence?

Le ministre renouvela, dans une forme plus impérative. les instructions qu'il avait données au due de Mortemart, et celus-ci, tout en oberssant à contre-cœur, tout en accomplissant avec une extrême réserve cette démarche dont il prévoyait l'issue, demanda un congé illimité à son Gouvernement.

N'colas reçut le duc de Mortemart en audience particuhere, et lui témoigna le regret d'apprendre que l'état de sa santé l'obligeait à partir immédiatement pour la France. L'ambassadeur émit vaguement l'espérance de revenir hientôt à son poste, dans des circonstances plus favorables aux bonnes relations de la France et de la Russie : car, ajonta-t-il, la malheureuse guerre de Pologne ne pouvait se prolonger longtemps, et le trair aurait alors une occasion éclatante de prouver à l'Europe qu'il ne songeait pas à detruire la nationalité polonaise.

Ne clas commençant à se rembruair et à frapper doucement avec ses dougts sur une table, en cherchant une contenance qui dissimulât sa mauvaise humeur et son impatience, il éconta toutefois en silence l'ambassadeur qui s'excusait, à chaque phrase, de ramener la pensée de Sa Majesté sur un sujet pénible et irritant.

Le duc de Mortemart exposa, dans les termes les paus mesurés, que l'opinion s'était prononcre presque généra-lement en France pour la Pologne, que le gouvernement du roi avait tardé jusque-là cependant à faire aucune tentative diplomatique dans l'intérêt de la cause polonaise, mais qu'il se trouvait enfin obligé de hasarder quelques représentations conciliantes auprès du cabinet de Saint-Pétersbourg : il versait donc offrir sa médiation loyale aux deux partis bel igérants.

A ces mots, l'empereur se leva brusquement et se mit a marcher a grands pas dans l'appartement, sans prononcer ine parole, mais en manifestant par sa pantomime qu'il ne roulait pas entendre un mot de plus sur cette offre outrageante de médiation; puis, s'arrêtant tout à coup, les brascroises, devant l'ambassaceur:

- Oue me veut-on? dat-il avec une colère froide et concentrée, de quel droit se mêle t-on de mes affaires? Les Polonais sont des rebelles, et comme tels je suis forcé de les punir. Ils doivent subir la peine de leur ingratitude, car ce sont aussi des ingrats. Par tout fait pour eux, tout! Qu'était la Pologne avant moi, avant mon frère Alexandre? Un désert de sable et de boue. Etle me doit sa prospérité, son armée, ses routes, ses finances. Les canons qu'ils tournent aujourd'hui contre moi, ce sont ceux la mêmes que jo leur ai envoyés après la prise de Varna ou plutôt après la paix d'Andrinople. Je ne suis pas seulement roi de Pologne, je suis empereur de Russie, et comme tel, je ne saurais taibar devant l'insurrection; je suis tenu de rendre comptea Dieu, de la mission que Dieu m'a confiée. Je resterai Russe avant fout, c'est mon droit, c'est mon devoir, c'est mapolitique. On ne transige pas avec des révoltés, on les force à demander merci

Le duc de Mortemart, fort de l'estime et de l'amitié que lui portait l'empereur, essaya encore quelques timides observations sur un sujet que son auguste interlocuteur ne lui permettait pas d'aborder; il exprima le désir de pouvoir apporter a son Gouvernement, sinon une promesse formelle, du moins une espérance rassurante, concernant le sort réservé aux Polonais.

L'empereur l'interrompit avec vivacité :

— Pas un mot de plus sur ce chapitre, Monsieur le duc, pas un mot de plus, je vous en prie Charbonnier est maître chez lui. Je ne souffirm pas qu'on se mêle de ce qui se passe dans mes Étais et de ce que je femi chez moi.

Je n'ai de compte à rendre à personne, excepté à Dieu Au moment où le duc de Mortemart se disposait à quitter Saint-Pétersbourg, le chevalier de Bourgoug, qui avait été mandé à Paris par son Gouvernement, revenait en Russie, avec le titre de ministre plénipotentiaire et chargé d'instructions très-précises, mais très-difficiles à mettre en pratique

Il ne s'agassait de rien moins que d'obtenir de l'empereur la déclaration franche et explicite de la conduite qu'il so proposait de tenir à l'egard des Polonais, après les avoir soumis par la force des armes. Lord Palmerston avait offert d'adresser la même question au cabinet de Saint-Pétersbourg, mais l'ambassadeur d'Angleterre, lord Heytesbury, s'était excusé de donner suite à une démarche qu'i. jageait aussi peu convenable qu'inutile, car le comte de Nesselrode, à qui ce ministre avait exposé l'objet de cette démarche, lui avait fait comprendre que l'empereur regarderait comme injurieuse toute tentative de médiation étrangère.

il y eut cependant une note très-catégorique, réd gée par le cabinet de Saint-James, pour établir que les priviléges garants à la Pologne par les traités de Vienne devaient être à l'abri de toute attente, malgré la révolte des Polonais, attendu que le royaume de Pologne avait été constitué sous la protection des grandes puissances de l'Europe. Cette note, dont les journaux firent beaucoup de bruit, n'arriva jamais sous les yeux de l'emporeur, et l'on peut même affirmer qu'elle ne fut pas remise officiellement au vice-chancelier de flussie.

La note analogue, mais plus explicite et plus concluante, que le cabinet des Tuderies avait envoyée à l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, ne servi, qu'a décider la retraite du duc de Mortemart, sous forme de congé illimité



Cette note, dans laque le Casimir Péner avait osé déclarer qu'il n'était plus au pouvoir des gouvernements de s'opposer au vœu unamme des pauples qui demandaient à secourir la brave nation polonaise, cette note resta enfouie dans les archives de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg.

Elle eut, toutefois, des echos affaiblis à Vienne et à Berlin, où les ministres de France et d'Angleterre essayerent de faire entendre à la Prusse et à l'Autriche, qu'une intervention des Puissances, pour arrêter l'effusion du sang et garantir la paix de l'Europe, aurait sans doute autant de succès dans les affaires de Pologne, que dans celles de Belgique, qui venaient d'être réglées par la Conférence de Londres.

Le comte de Nesselrode avant répondu invariablement à toutes les questions posées devant lui sur le chapitre épineux de la Pologue . « L'empereur seul sait ce qu'il veut et ce qu'il doit faire; mais il a donné assez de preuves de sa justice et de sa modération, pour qu'on ait confiance dans ses volontés souveraines. »

Le due de Mortemart avait reculé, avait faibli dans l'evécution des ordres formels que son Gouvernement lui avait transmis par l'organe du ministre des affaires étrangères; il avait préféré renoncer à son ambassade plutôt que d'irriter davantage contre la France l'empereur de Russie; il était prévenu, d'ailleurs, que Casimir Périer exigeait que le discours du trône, à l'ouverture de la session (23 juillet) annonçât solennellement la médiation de la France en faveur de la Pologne. Il résolut donc de partir, avant que ce malencontreux discours du trône eât jeté le trouble dans les relations diplomatiques de la France avec la Russie.

M. de Bourgoing, qui arrivait dans des circonstances aussi defavorables, eut aussi la prévoyance de ne pas atten-

Google

dre, pour remplie sa mission, que le discours du roi ai x Chambres fut connu à Saint-Pétersbourg. Il sollicita, il obtint presque immédiatement une audience de l'empereur, qui le reçut au palais d'Yélaguine et qui lui témoigna tresamicalement le plaisir de le revoir.

- M. de Bourgoing, qui, en plusieurs occasions notables, avait triomphé, par son insistance, son habileté et sa finesse, des puis fermes résolutions, des partis-pris les plus inébran-lables de Nico as, aborda sur-le-champ l'objet de sa visite, en demandant a l'empereur la permission de lui parler de la Pologne. L'empereur l'interrompit séchement
- Assez l'un dit-il, en se levant comme pour rompre l'entretien. Je n'éconieras pas un mot sur cette affaire qui ne cegarde que moi et dont tout le monde voudrait se mêter
- Je suis chargé, au nom de la France, reprit le ministre avec une respectueuse opiniâtreté, d'intercéder pour les Polonais, qui d'un jour à l'autre seront forcés de mettre has les armes.
- -- J'écouterai volontiers ce que me dura mon ami, dit l'empereur en se rasseyant en face de M. de Bourgoing, mais je n'entendrai rien de la bouche du ministre de France
- Eh bien, Sire, reprit M. de Bourgong, qui s'empressa de résumer dans une seule phrase tout ce qu'il aurait dit en qualité de nunistre plempotentiaire, les Polonais sont vainc is ou vont l'être; nous sommes très-inquiets de savoir comment ils seront traites par le vainqueur. Ce sera t peut-être une helle occasion de revenir sur le partage de la Pologne.
- Toujours le partage de la Pologne! répliqua l'empereur avec amertume. On nous rend tous deux responsables, mon frere Alexandre et moi, de ce que nous n'avons fait ni

l'un ni l'autre Certes, ce partage a causé des embarras à l'Europe, a fait verser bien du sang, peut en faire verser cocore, mais ce n'est pas à nous qu'il faut le reprocher Nous avons du accepter les choses telles qu'elles existeient avant nous, et il est trop tard aujourd'hu...

— Sans doute, dit vivement le ministre; aussi, la France et l'Angleterre ne demandent-elles à Votre Majesté que de rétablir en Pologne la situation telle qu'elle était avant la guerre.

L'emperent oublia la vo.onté qu'il avait exprimée à plusieurs reprises de ne rien écouter sur cette question, qui l'offensait et l'irritait; il se recueillit un moment et prononça enfin, avec une amertume mé angée de tristesse, ces paroles mémorables, que le ministre de France se garda bien d'interrompre et qu'il grava scrupuleusement dans sa mémoire pour les transmettre à la postérité.

 Fai des devoirs à remplir comme empereur de Russie. Je dois éviter de retomber dans les erreurs qui ont amené cette guerre sanglante. Entre les Polonas et moi, il ne doit plus exister que méliance absolue. Je prouve ce que j'ayance : feu mon frère avait été prodigue de bienfaits envers le royaume de Pologne Qu'était la Pologne, lorsque Napoléon et les Français y sont venus en 1807? Un désert, un marécage. Nous y avons établi de belles et honnes routes; nous y avons creusé des canaux, les terres ont été cultivées et sont devenues fertiles. L'industrie était nulle dans le pays, nous y avons établi des fabriques de drap; nous y avons encouragé l'exploitation des mines de fer, créé de hauts fourneaux pour le minerai, dont le sol abonde, et donné ainsi une grande extension à cette branche importante de la richesse nationale. J'ai agrandi, embelli la capitale. Les avantages accordés à l'industrie po-

lonaixe pour les débouchés de ses produits nouveaux, ont même excité l'envie de mes autres sujets. L'ai ouvert aux négociants de ce royaume les marchés de mon Empire : ils ont pu porter ces produits au loin, jusque sur les extrêmes frontières de la Russie. Le Commerce russe a pu dire, à cette occasion, que tous ces avantages étaient accordés à mes file cadets aux dépens de mes fils aînés. Vous allez me répondre que ce ne sont la que des bienfaits matériels et que les cœurs renferment d'autres sentiments que ceux de l'intérêt? Fort bien! Voyons si, pour flatter ces sentiments intimes, ces souverurs de patrie, de nationablé, et même le sentiment 1béral, nous n'avons, mon frère et moi, pas fait tout ce qui etait possible? L'empereur Alexandre avait readu aux Polonais le nom de royaume de Pologne, ce que Napoléon luimême n'avait pas osé faire. Mon frere leur avait laissé l'enseignement public dans leur langue nationale, leur cocarde, leurs anciens ordres royaux, celui de l'Aigle-Blanc, celui de Saint-Stanisias, même l'Ordre Militaire, qu'ils portaient en souvenir de guerres faites avec vous et contre nous. Ils uvaient une armée complétement distincte de la nôtre et portant les anciennes couleurs nationales. Nous leur avions enfin accordé tout ce qui satisfait les intérêts et de plus tout ce qui flatte les sentiments d'un légitime orgueil... Eh bien! ils n'ont tenu aucun compte de tant de bienfaits : ils ont eux-mêmes rompu le pacte fondamental de la Constitution, ils ont trahi leurs serments, ils ont tenté d'assassiner lachement leur bienfaiteur, mon pauvre frère Constantin. qui n'avait pas eu d'autre tort que de se faire leur aveugle. et complaisant avocat; ils oot voulu allumer la guerre civile dans les provinces de mon Empire et y propager la révolution, ils s'efforcent encore d'ameuter contre moi les peuples et les gouvernements de l'Europe; ils me poursuivent, ils m'attaquent partout avec les armes du mensonge et de la calomme.. Ce ne sont pas seulement des rebelles, ce sont des ingrats, ce sont des méchants! Je puis leur faire grâce, mais non leur pardonner.

Nicolas possédait a un très-haut degré le don de la parole; son langage, bref et concis, était dépouillé d'ornements superflus, mais l'expression en était toujours juste et claire, souvent heureuse et bien choisie. La beauté de son organe, la dignité un peu fière de son débit, qui n'excluait pas que quefois une sorte de familianté gracieuse et bien veillante, ajoutaient à la puissance de son talent oratoire; il charmait, il seduisait ceux mêmes qu'il ne persuadait pas.

Jamais, au reste, it n'avait formulé son opinion avec plus de netteté, avec plus de force, avec plus d'éloquence, que dans cette altocution, où il exposa ses griefs contre les Polonais, en traçant le tableau des bienfaits qu'ils avaient payés d'une si complète ingratitude. M. de Bourgoing resta quelques instants ému et subjugué par cette vigoureuse et touchante argumentation politique, dont la conclusion était facile à deviner.

L'empereur, depuis la mort du grand-duc Constantin, ne savait plus se défendre d'un profond ressentiment contre es Polonais; il était averti, par les enseignements du passé, de s'armer de précautions pour l'avenir; il voulait encore pardonner aux rebelles, mais, dans sa pensée, le royaume de Pologne avant cessé d'exister

M. de Bourgoing eut la prudence de ne pas heurter le sentiment de l'empereur et de laisser aux évérements et aux circonstances la tâche de le ramener a d'autres idées, à d'autres desseins. Il chercha seulement à émouvoir la pitié du souvera n'envers ses sujets coupables et malheu-

Google

reux, en un mot, il planda la cause des Polonais et noncelle de la Pologne.

— Ils ont été ingrats, je l'avoire, dit-il en n'essayant pas de les justifier, ils out été ingrats, mais ils ne le seront plus, si vous leur pardonnez, Sire, si vous leur conservez les avantages qu'ils avaient reçus de vous et de l'empereur Alexandre. Il faut vous les attacher par la reconnaissance, il faut les gagner et les vaincre, à force de grandeur d'âme, à force de genérosité.

L'empereur résistant encore et invoquant la raison d'État, pour se mettre en garde contre de nouvelles trabisons et de nouvelles ingratituées. Mais le ministre de France, qui s'était convainen, cans ce long entretien, que la chute de Varsovic était imminente et que la révolution de Pologne touchait ainsi à son terme, ne voulait pas quatter l'empeteur, sais lai avoir arracle la promesse de pardonner aux Polonais. Il y reussit, a force d'adresse et de perseverance, en rappelant à Nicolas « les plus belles paroles de son regne, a celles que ce prince avait adressees à ses gentraix, officiers et soldats de la garde russe, après leur avoir ennoncé la révelte de Varsovie et la guerre qui en serait la consequence inev table.

Ces nobles et paternelles paroles. M de Bourgoing les avait entendues de ses propres oreules, le 15 decembre 1830, dans la salle d'exercice du paleis Michel « Mes amis, avait cht l'empereur à ses troupes, qui juraient de venger l'honneur de la Russie et de leur souve-tain, lorsque vous marchèrez contre les Polonais, souvenez-vous que vous êtes freres du même sang »

 Sire, ajonta le numetre avec autant de delicatesse que d'à-propos, vous vous souviendrez aussi que les Pelonais sont vos enfan s



30-

Nicolas garda le silence pendant quelques restants : il était visiblement ému

Eh bien, oni, j'y consens, du-il en prenant la main de M. de Bourgoing, je ferai ane dernére tentative. Le que vous me dites la me frappe .. Ou , j'offrirai encore une fois le parden aux rebelles!... Je ferai cela pour vous per sonnellement, à cause de ce que vous venez de me rappeler, mais non pas parce que les Puissances me font des représentations. Les Puissances ne doncent pas intervenir entre moi et mes sujets : je ne le permettrai jamais. l'enverrai donc aujourd'hui même un aule de camp proposer aux insurges de se soumettre : s'ils s'en rapportent a ma elemence, je serai indulgent, genéreux envers la Pologne; mais, s'ils s'obstinent dans leur rebellion, si c'est le sout les armes qui décide, il n'y aura plus entre rous que la defiance la plus absolue

L'empereur, en effet, fit partir, ce jour-la même, un de ses aides de camp, avec des lettres pour le grand-d te Michel et pour le maréchal Paskewitch : les propositions homombles et avantageuses qu'ils étaient charges de presensenter, de la part du tzar, aux chefs de l'armée polonaise, devaient être appuyées de ce manifeste, qui n'eut en Pologne qu'une publicité très-hornée et qui fut sans résultation nédiat; mais on ne saurait douter que les offres généreuses de l'empereur n'aient eu, sur les généraux polonais, une influence morale qui ne cout illua pas peu a term ner la sucrec :

## √ Pojonars,

« Notre proclamation du 5.17 décembre 1830 vous à fait connaître Nos intentions. Elles ont ete mécommes jusqu'à présent Votre souverain vous offrait les moyens d'ex-

pier l'erre ar d'un moment par un prompt retour au devoir.

- Loin d'écouter sa voix, vous avez saive les perfides suggestions de quelques ambitieux qui se jouent de la destaire des peuples. Ces hommes de malheur ont voulu rendre toute réconciba ton impossible. Ils ont proyoque des actes qui devaient vous compromet re sans retour et vous termer à jamais le chemia du pardon. Ils ont prété à votre rui des intentions qui étaient loin de sa peusee
- « Ceper dont une lutte sanglante et opiniàtre s'est engagée, d'affreuses calamités ont desolé votre patrie, des milbers de vis braves ont perriviet mes d'un funeste égarement.
- « Mais la Proy dence divine n'a pas permis que les vues ambilieuses de ceux qui prodiguent votre sang et les richesses de votre pays, s'accomplissent. Déjà les provinces de l'Empire qu'ils cherchaient à soulever sont rentrées dans l'obcissance. Les corps destines à y porier le trouble et la devastation out été détruits i it refoules sur des territoires étrangers. Les troupes envoyées pour les combattre vont renforcer l'ormée principale. Cel e-ci a franchi la Vistale, que vous regardiez comme un obstacle insurmontable. Elle marche sur Varsovie. De nouveaux combats se préparent. Ils ne sauroient avoir que des consequences désastreuses.
- a Dans co moment decisif, Nous vous a bressons encore des paroles de paix et de clemence. Paissiez-vous les cranprendre a pourd'hui! Cenx qui ont vouln vous associer a leurs crimes et vous entraîner dans leur perte se sont efforces de faire naître parmi vous a conviction que vous n'aviez de cherx qu'e ître la mort et le desespoir, le supplice et levid. N'ejou ez auc me foi à de si acieuses suggestions. Les événements qui se sont passés ne vous out passéerant le

chemin du salut. Revenez a votre devoir, abjurez franchement de criminels desseins, et Nous serons eucore prêt a vous accueillar. Les sentiments paternels qui ont dicte l'ukase d'amnistie du 4 (16, nouv st.) juin Nous guiderant dans Nos determinations à votre égard

- Mais une soumission prompte et entière peut seule vous y donner des droits.
- Donné à Tzarskoé-Selo, le 17/29 juillet de l'an de prâce 1831 et l'an six de Notre règne.

· NICOLAS

« Contre-signé .

« Comte Étienne Galbowski, ministre secrétaire d'État. »

A petre l'aide de camp porteur de cette proclamation et des instructions de l'empereur était-it parti pour le quartier general de l'armée de Pologne, qu'un courrier apports un rapport du commandant en chef, annonçant que les principales forces de cette armée avaient operé avec succes leur passage sur la rive gauche de la Vistale.

## CLXXVII

Le mouvement général de la grande armée commença le 4 juillet, comme Paskewitch l'avait ordenné; les troupes, divisces en quatre colonnes, devaient régler lenr marche, de manière à être renducs en quelques jours à l'endroit qui avait été choisi pour passer le fleuve.

La première colonne, à l'extrême gauche, se composait de cavalerie sous les ordres du comte de Witt et se dirigeatt, par la route de Plonsk, vers la ville de Plock, que les Cosaques avaient déjà occupée depuis plusieurs jours; la seconde colonne, commandée par le prince Schakhowskoi, etait formée du corps de grenadiers et s'avançait de Kleczewo par Sochoczyn; le feld maréchal se trouvait en personne dans cette colonne. La troisième, qui comprenait toute la garde, sous le commandement du grand-duc Michel, était partie de Rozan pour arriver à Bielsk, en passant par Makow et Ciechanow; la quatrième, partie également de Rozan, se portait sur la ville de Lipno, par Prasnysz, Miawa et Sierpe.

Les fortes pluies, qui n'avaient pas cessé de tomber depuis dix jours, detrempaient les chomins et rendaient la n arene des troupes très-difficile dans un pays marécageux, hoisé et compé par beaucoup de petites rivières : il ne fallait donc pas s'écarter des grandes routes qui étaient tonjours praticables, quoique souvent étroi es et endommagées par les eaux.

L'armée polonaise se trouvait encore en grande partisur la rive droite de la Vistule, en avant de Praga. Mais les chefs n'étaient pas d'accord sur le pia i a suivre pour arrêter l'armée russe et l'empêcher de transporter ses opérations sur la rive gauche : les uns proposaient de la harceler, sans la combattre en bataille rangée, et de ne pas lui laisser le temps de construire des poats sur la Vistule; d'autres, au contraire, voulaient qu'on la forcêt de livrer bataille entre Plonak et Modlin, et que le sort de la Pologne fût décidé ainsi dans une seule journée; quelques-uns étaient d'avis de ne pas mettre obstacle a son passage de l'antre côte du fleuve, et de l'éloigner par là de ses magasins de vivres et de monitions.

- Si nous hattons les Russes sur la rive droité, disait le nonce Gostkowski, ce sera toujours à recommencer; en les battant sur la rive gauche, nous avons l'espoir de les anéantir, de les forcer à mottre bas les armes, de les prendre par la famine et de les detruire en detail.

C'etait là le scutiment du généralissime Skrzynecki, qui depuis la pataille d'Os rolenka semblait avoir perdu contance dans ses troupes et n'osoit plus les engager à la foisdans une grance bataille, où leur intrépulité et leur heroisme ne suppléaient point à la disc pline et à l'instruction nalitaire. Voita pourquoi Skrzynecki avait separé ses forces en plusieurs de tachements qui devaient agur à distance l'un de l'autre et qui étaient destines à entraver la jonetion des differents corps de l'armée russe.

Skrzynecke était à Modim avec une vingtaine de mille honnies, il resta enferme dans cette ferteresse, comme s'il craignant que les Russes ne vinssent l'assieger; il avait envoyé à Plonsk les divisions des genéraux Turno et Milberg ces généraux ne firent qu'observer la colonne du genéral comte de Witt, et se retirèrent sans avoir brûlé une cartonelle, lorsque le gros de l'armée russe se fut concentré autour de Plonsk, où Paskewitch établit son quartier-genéral.

Le détachement de Chrzanowsk faisait face au corps du se néral Golowine, qui avant ordre de faire une pointe sur Praga pour détourner l'attention et les forces des Polonais, le corps le Golowine en effet, s'avançait en trois colonnes, en ayant l'air de menacer Praga, mass il n'alla pas plus loin que Minsk, où il rencontra l'ennemi, et il se replia lentement sur Siedice.

Les corps d'armée des généraux Rosen et Rudiger faisaient en même temps un mouvement analogue, en se portant sur la haute Vistule, pour attirer de ce côté une partie de l'armée polonaise, qui n'était pas capable de leur fermer le passage du fleuve, sur une étendue de trente lienes

Les divisions de Turno et de Milberg, s'écartant tout a coup de la Vistule et du quartier-général de Skrzynecki, etaient allees au-devant de ceux divisions russes commandres par les genéraux-majors Gagarine et Gerstenzweig, qui arrivaient de Pultusk par la route de Soboezyn et formaient l'arrière-garde de la grande armée russe.

Paskewitch s'était arcêté à Plock où, pendant plusieurs jours, il fit semblant de vouloir passer la Vistule à cet endroit même, mais il attendait que ses ponts fussent ael e-vés sur un autre point du fleuve, plus favorable à cette operation diffici e. C'était, il est vrai, une entreprise bien audaneuse et bien téméraire, que de tenter le passage d'un fleuve large, profond et impetueux, presque en pre-



base of the transfer

sence d'une armée ennemie qui n'avait qu'à faire une démonstration pour rendre ce passage impossible, mais l'armée polonaise n'eut pas l'au de soupçonner que toutes les dispositions des Russes étaient prises, dans le but de traverser la Vistule, à vingt-cinq lieues au delà de Ptock.

On assure que Skrzynecki, prétextant qu'il avait reçu du gouvernement français l'avis d'éviter avec soin une bataille « qui pouvait compromettre le sort de la Pologne, confié désormais aux négociations diplomatiques, donna des ordres formols à tous ses généraux, dans le but de prévenir toute espece de combat sérieux, et resta lui-même aux la defensive. Paskewitch, de son cô.é, n'avait garde de songer a l'at.aquer, et il avait ordoni é simultaisément à ses chefs de corps de no point en venir aux mains avec les rebelles, pour ne pas deranger nu retarder la marche de l'armée et surtout pour éviter une effusion de sang mutile.

Il y cui donc ainsi entre les bell gérants une sorte de trève tacite, que le parti extrême de la révolution regarda dès lors comme une trabison de la part de Skrzynecki, et celuici, toin de s'en caci en devant ses géneraux qui le contrariaient sans cesse dans ses projets et dans ses plans, d'sait
hautement qu'une bataille rivrée serait la perte de la Pologne et qu'it fallait, en prolongeant la guerre, sans verser
de sang, donner à la France et à l'Angleterre le temps de
faire tnompher leur intervention pacifique.

On le vit donc, après avoir gardé ses posit ons en avant de Modlin pendant que Paskevvitelt était à Plock, ordonner à son armée un mouvement de retraite genéral sur Praga, tandis que les Russes continuaient leur marche sur les bords de la basse Vistule, et vouir manœuvrer tranquillement sur la route de Minsk et de Kaluszin, que la division de Gotowine avait deja évaruer, en abandonna it même la ville

de Siedice, ou ne se trouvaient plus les magasus de l'armée russe

On ne savait pas, au quartier-général de l'armée polonaise, que le passage de la Vistule aurait heu a Osiek, pres de la frontière prussienne, et que tout avait été secretement préparé pour effectuer ce passage.

L'endroit que te colonel Vit'ngoff, un des officiers les plus distingués du corps des ingénieurs, avait designé pour l'éta plus large du fleuve; mais deux îles convertes de broussaites s'éle vaient au milieu et facilitaient la communication entre les deux rives, d'autant mieux que le 11 de la Vistule n'offrait pas une grande profondeur sur ce point-la. Le colonel Vitingoff avait employé tous les pionnièrs et la compagnie de l'équipage des marins de la garde, à construire les ponts avec les matériaux qu'il tirait de la Prusse.

Le premier pont, établi sur bateaux pour joindre la rive droite à la plus grande des deux îles, n'avait pas moins de sept cent quarante pas de longueur; un second pont sur pontons, jeté entre la première île et la seconde, était long de six cents pieds, et un troisieme pont, à deux voics, sur pontons, partant de cette seconde île, avait ceux cent quarante pas de longueur pour rémur l'île à la rive gauche du fleuve, qui a près d'une versie de large en cet endroit.

Les ponts, soi dement construits, étaient presqué achèves dons la journée ou 11 juillet; déjà une quantité de bateaux, frétés en Prusse pour le transport des vivres, remontaient la Vistule et venaient se mettre sous la protection d'une brigade d'infanterie, qui était allée, avec six pièces de canon, prendru possession des deux îles, lesquelles formaient une espèce de piace d'armes au centre des ponts et qui furent mises et à de défense par des retranchements et des batteries.

Pendant ce temps-là, quelques escadrons de Cosaques, laures sur la rivo gauche, parcouraient le pays en celaireurs et ne découvraient nulle part l'enne m, car les postes les plus avancés des Polonais ne s'étendaient pas au delà de Wrozlawek.

Les Russes, après une balte de trois jours aux alentoues de Plock, s'étaient mis en marche le 14 juillet et s'acheminaient leutement vers la frontière prussienne, en tournant le dos à l'ennemi qui, loin de les poursuivre et de les implière, avait totalement disparu. L'arrière-garde commandée par le comte de Witt restait immobile, il est vrou, et couvrait ainsi le mouvement genéral de l'armée. Les Polonais punyaient donc ignorer jusqu'à un certain point la direction et le but de la marche des Russes

La pluie ne cessait pas, les routes étaient inondées, la tirculation de l'artillerie et des bagages devenait de jour es jour plus pemble. Cependant, comme l'armée n'eut pas à tirer un comp de feu dans son trajet de Plock à Os et, elle put se trouver en partie rassemblée, au bord de la Vistule, entre Lapno et Dobrzyn, dans la souée du 46 pullet.

Le passage commença le lendem no, à emq heures du pratin; la co onne du genéral comte Panten passa la première et alla sur-le-champ s'établir à Slonsk près du rivage, en perfant son avant-garde à Racionzek, sans avoir rencontré le moindre obstacle. On fit aussitôt deffer les bagages, qui pendant trente-six heures occuparent les ponts et retarderent le monvement de l'armée. Ce n'est que dans la nuit ou 19 que la grande armée s'ebranta pour passer sur la rive gauche; elle avait en tête de colonne l'artillerie de reserve, derrière laquelle s'uvançaient successivement le détachement du lieu enant-genéral Moura-wieff, l'infanterie et la cavalerie de la garde, une brigade

٥

de la troisieme division de cuirassiers, et les grenadiers commandés par le prince Schakhowskoï.

Les erne d'eau extraordinaire produite par les pluies causa quelques avaries aux ponts qui furent promptement repairés, et, dans la journée du 19, la plus grande partie de l'armée su trouva transportée sur la rive gauche.

Le feld-maréchal Paskewitch avait ordonné de détruire les ponts après le passage de l'arrière-garde, dans le cas on cette arrière-garde, échelonnée au-dessus de Lipno, entre Glodowskompe et Kamen-Katowo, serait attaquet par les Polonais qui avaient quelques avant-postes en face de ceux de la cavalerie russe. Mais, dans la nrit du 49, les Polonais s'étaient retirés sans bruit dans la direction de Moulin, et le géneral en chef jugen que le comte de Witt pouvait garder sa position sur la rive drone, jusqu'à ce qu'il cût été rejoint par le general-major Gagaine.

Pendant le passage du gros de l'armee, lequel nu fut troublé par aucune l'ostdite, le genéral conte Pablen avoit reçu l'ordre de continuer sa marche en avant et s'éta t porte, sans rencentrer l'enneurs, vers le village de Lowiezek, on il fut accueilli à bras ouverts par les habitants. Les autres corps avaiert pris position, celui de la garde a Sersznavo et celui des grenadiers à Brudnow. Le quartier-général de Paskewitch étant établi dans le hourg de Racionzek

Les liusses avaient eté reçus avec joie par les habitants qui, acenbles d'impôts et de prestations en tout genre, perseutés pour le service militaire et opprimés par les agents subalternes du gouvernement révolutionnaire, attendaient comme une delivrance la fin de cette horrible guerre. Le général en chef, en arrivant à Racionzek, avait sait publice la proclamat on «nivante

« Ayant passé aur la rive gauche de la Vistule, je somme tons les habitants du royaume de Pologne de rester tranquilles dans leurs habitations, et je les exhorte à se livrer sans crainte à leurs occupations. Je sais que heaucoup de gens de la campagne, égarés par les malintentionnés, ont pris les armes contre le Gouvernement legitime : je les somme de deposer leurs armes et de retourner dans tenrs demeures et à leurs travaux. »

Cette proclamation était accompagnée d'un avis ainsi conçu : 1° Tous les habitants des campagnes, pres les armes à la main, seront éloignés de leurs familles; 2° les habitants qui resteront dans leurs demeures ne courent aucun risque, et tous les objets nécessaires aux troupes resses devront être paves en argent comptant, a l'exception des fourn tures de bois et de fourrages, pour lesquelles on délivrera des quittances qui serviront plus tard en guese d'argent lans le payement des impôts; 3° pour le maintien de la tranquillit et l'administration de la justice, il sera établi, dans tous les lieux occupés par les troupes russes, un gouvernement provisoire, dont le genéral-major Dombrowski est nommé chef suprême

Le feld-maréchal esperant que la nomination de ce géneral poloneis inspirerait de la confiance aux populations et les engagerait à rentrer dans le devoir. Il était résolu neanmoins à pousser ses operations avec vigneur, pen lant que la rive gauche de la Vishule était encore sans défense et que l'armée polonaise semulait s'endormir sur la rive droite, où elle n'avait plus d'ennemis à combaître. On crovait qu'une grande bataille sous les mars de Varsovie d'enderait enfin de la guerre et du sort de la Pologne.

L'empereur Nicolas fut très-satisfait d'apprendre le pas-

- Google

sage de la Vistule, que l'en devait considerer comme le plus beau fait d'ormes de la campagne et dont l'honneur revenait en partie au feld-maréchal Diebitsch et au general foll, qui avaient préparé les plans que l'askewitch venait d'executer si heureusement

Cependant ce glorieux succes ne fut celebre a Saint-Petersbourg, par aucune messe d'actions de grâces, par a icun To Deum; on ne tra pas un coup de canon, à l'occasion de cette grande nouvelle qui paraissait devoir précèdet de bien peu de jours la capitulation de Varsovie. L'empereur ne voyait, dans la guerre de Pologne, qu'une othense guerre civile, ou le souverain était obligé, pour obeir aux ordres de la Providence, de defendre le trône et la patrie contre des rebelles. Mais son cœur gémissait douloureusement, après une victoire aussi bien qu'après une defaite, cur vanqueurs ou vameus, c'étaient toujours ses sujets qui arrosaient de leur sang le sol de la patrie, c'étaient ses enfants qui se decluraient entre eux dans une lutte sacur ege.

Depuis le commencement de la guerre, il ne souffrait pas qu'on en parlat devant lui, et les rapports officiels qu'il fassait insèrer dans les suppléments du Journal de Sant-Péters-bourg, en ayant soin de supprimer les details qui auraient pu leur donner un caractère de ressentiment et de represailles, ces rapports tronqués et incomplets, secs et incolores, mais colmes et dignes, n'avaient pas d'écho à la cour, où on les lisait comme en cachette, où on ne laisant pas soupçonner qu'on les avait lus. C'est à peine si, dans les conversations autour de l'empereur, on parlait des officiers em figurale it palmi les morts et les blessés, quelle que fût la notoriéte de leur nom et de leur rang, car ce sujet d'entretien d'iplaisait visiblement à Nicolas, qui n'a-

vait garde cependant de l'éloigner de sa pensee et qui, au contraire, se foisait remettre exactement les tristes inventures des perfes que son armée avaient faites.

— Je sus loca mal reureux! disartil à l'imperatrice, qui parlageait à cet egard son el agrin et ses preoccupations l'ette afficuse guerre ne se terminera donc jamais! On m'a demandé de faire acte de clémence et d'offrar aux rebelles un pardon qu'als ne méritaie it pas. Je sus sôr que cette condescendance de ma part ne servira qu'a fortifier et a pro-onger la rebellion. Les Polonais sont assez orqueilleux et assez aveagles pour s'imagner que je les crains et qu'ils pourront me forcer à leur faire des concessions impossibles! Je gemis de voir ces obstinés travailler avec tant de courage à leur propre perte, à leur ruine, à leur malheur.

On a tendant de jour en jour la nouvelle d'one hataille decisive sur la rive gruche de la Vistele, mais le premier rapport du genéral en el ef, daté du 19/31 au llet, n'annouvement pour eller à la rencontre de l'armée cusse. Celle-ci cependant avait quitte la position qu'elle occupait, entre Brzesc-Kantwski, Nieszawe e la frontière de Prusse, pour se porter en avant par Kowal et Gostynan; elle était venue camper aux environs du village de Gombin, et elle avait fait halte, pour se reposer, jusqu'à ce cu'on côt des renseignements certains sur la situation de l'a mee les rebelles.

Il n'y avant caus le pays, a vingt-emp lieues à la ronde, que des troupes irregulières, armées de faux, à pêmé organisces le co onel Kouznetsoff avant été charge de parcourre le palatinat de Kalisz, nyec le régiment de Cosaques du grand-chie heritier, pour dispecser ces malices, que la levee et masse avait ausses en campagne. Les géneraux-majors

Coogle

Gagarine et Gerstenzweig avaient rejoint le gros de l'armée, après avoir culbute un corps de rebelles commandes par Milberg et Turno (23 pralet,; le general comte de Witt n'etait pas resté sur la rive droite, où il n'y avait plus un seul ennemi, et déjà l'askewiten l'envoy it ovec ses Cosaques en reconnaissance jusqu'à la ville de Lowicz, ou l'on d sait que la garnison serait en état de souten run siège.

Le feld-maréchal ne las-sait pas ignorer à l'empereur qu'une prudente temporisation de sa part amènerait peutè re, sans nouvelle effision de sang, un denoument pacife pie et la soumission des rebelles, car le parti de l'ordre
c de la conchation avait fait de tels progrès à Varsovie,
d'puis le passage de la Vistule par l'armée russe, qu'on
parvait s'attendre à la chuté prochable du gouvernément
revolutionnaire.

Ce fat sous l'impression de ces dernieres nouvelles, que l'empereur Nicolas put considérer comme un heureux augure la naissauce du fils que l'et tonna l'impératrice, et qui naçuit au palais de Tzarskot-Selo, le 8 août. Il annonça, par un manifeste, à ses sujets, que cet accroisse nent de la moison imperiale était une nouvelle manque de benediction que l'Étre suprer le accore a t à l'Empire, et que le nouveau-né avait reçu le noin de Nicolas. Il y u lut que ce manifeste fût repandu a profasion er Pologne, et on le lut en langue polonaise affiche jusque dans les rues de Versovie etait une reponse indirecte au decret de la Dâte sur la dechence de la famil e Romanoff.

La naissance du grands lac Nicolas ne fut relebrée en Russie que par les actions de grâces de l'Église, car le deud ordonne à l'occasion de la mor du résarevitch devait durer trois mois dans toute sa rigaieur, ce deud se confondant avec tous les deuds que le cholera-morbus avait multiplies



dans les familles, car aucune, pour ainsi dire, n'avant été épargnée.

L'épidenne avait cesse à Riga et à Cronstadt, mais elle venait de se raviver avec plus de force a Saint-Pétersbourg, sous l'influence des chaleurs de l'éte; elle ne paraissant pas pres de s'opoiser dans divers gouvernements, où elle n'avait fait d'abord que peu de victimes et qu'elle desolait mointenant avec un redoublement de fureur. Les populations etaient consternées, et les bruits d'empoisonnement, propages par la malveillance autant que par la crédulité, avaient acquis toute la puissance d'un fait authentique et irrecusable.

Ce n'étaient plus les Polonais qu'on accusant d'empoisonner les en ex des puits et des fonto nes : ici, on cherchait les empoisonneurs parmi les juifs; la, comme on l'avait vu à Saint-Petershourg, on s'en prenaît aux médecins et aux phormacieus. Les émoutes et les massacres recommencement

Ce fut bien pis dans les colonies militaires de Novogorod, où des exces horribles, des cruautés sauvages, des
actes mons-rueux surpassèrent tout ce qu'on avait vu de
plus atroce en ce genre depuis l'invasion du cholèra. Il est
impossible de ne pas attribuer le vertige qui s'etait empare
des paysans et des soldats, a un de ces complots abominables que le génie du mal invente et net en œuvre quelquefois pour l'epouvante de l'humanité. On sait que de tout
temps it a existé parmi le peuple russe, si bon, si doux, si
doche et si religieux de sa nature, differentes sectes
etranges et mysterieuses qui semblent conserver les traditions du facatisme religieux de l'Inde et qui sont capables
des aberrations les plus inexplicables.

Le cholera s'etait déclaré, dit-on, dans les colonnes mili-

taires lu corps des grenadiers, avec des syn piomes pais bizarres et plus effrayants que ceny qui l'accompagnaient ordinairement; ce qui résultait sans doute de l'abus des boissons fermentées qu'on fabrique en abondance dans le gouvernement de Novogorod. Ces boissons evalterent, dans tous les cas, les passions brutales, les instincts feroces de cette population agricole, soumise habituel ement à la discipline la plus meticuleuse. La mortalité s'accrut dans inne effrayante proportion : ceux que le fléau n'avait pas en core atteints continuaient de s'envirer au indieu des cadavres.

On avait déja tué les médecias, un décida qu'on tuerant tons les officiers. Les paysans et les soldats tyres, chantant des psaumes et blasphemant, parcouraient les villages, s'emparaient des officiers de tons grades et les foissicul perir dans d'affreux supplices. Quelques-unes des victimes essayèrent de se défendre; elles ne furent traitées qu'avec plus de barbarie. On les pendant à des arbres et on les barbant à coups de sabre, ou bien on les attachait pur les bras à des poteaux et on les lardait à coups de bafonne te, ou bien encore on les brûcait vifs dans leurs maisuns.

Plusieurs officiers qui s'etaient fait aimer de leurs soldats voulurent les ramener à la raison, en leur adressant de séveres et pătémelles admonitions :

— Oui, nous vous aimons, nous vous respectous, feur disment les soldats en pleurant; vous avez eté toujours bons pour nous Mais, que voulez-vous? c'est la destince, il faut vous tuer, pour obeir au grand dieu du cholera.

Ceux qui se résignment à leur sort, pour échapper aux usu tes et aux mauvais traitements de leurs bourreaux, étaien, simplement fiis lles à bout portant, et les assassins leur demandaient la permission de les embrasser, avant de leur donner la mort.



٧.



In the plante instructor, such ant beau qu'il ai cel appera te pas à de massacre, attendet, en fumant, les égorgeurs, et continua de france a leur approche : « Act evez votre pape, en dirent-ils, nous reviendrons tout à l'houre » Et ils no hanquerent pas de revent.

Deux generaux et deux cent vingt officiers peurent anisa, avec des femines et des entants

hat apprenant ces epeuvantables no ivelles, l'emperem versa des larmes d'antignation, et fout à coup, comme inspire, il put la plutais et us igea cet cloquent manifeste aditiese à lotes ses statés :

- Par la grâce de Dieu, Notes, Arcolas premier, empee ir et a focrate de tortes les Russies, etc., etc.
- An impeu des soms et de la sollicit de avec laquelle. Yous veinous à la prosperité de la nation Cherae qui Noos « ete confice par le Tout Pu ssant, Nous avous yn avec doneur la propagation du cho cra dans l'et vid le de Natre En pire. Noos sombétant aver resignation aux decrets taibenetraliles du Tres-Hant, Nous n'avons eparane aucu i ethart pour porter secours à ceux que ce le malache epules mique avaut al em s, et pour preserver, dans la contagna. es endrous ou elle l'avant pas encore pen atre. L'innee dermore, a la premiè e nonvelle cue le cholora-morbus, qui regrant au dele du Cancase, avent frauchi ce noulevant et s'approchait graduellement des proymées de l'interieur, de Genverrement se vit dans la neressité de preserire de severes mesmes sam a res et de police, mais la mise à evecution de res novides rencontra, des le commercement quelques lifficcités de la part du bas penals. Au Lea di su porter avec humbic crietienne cette pen ble éprenve nallagée par bieu, et de se soumettre volontairement aux

Google

mesures prises pour le salut publie, quelques insenses s'efforcèrent, dans plasieurs endroits, de s'y opposer, uniquement par la raison qu'elles ne pouvaient harmouser avec ieur genre de vie ordanaire et avec les interêts de leur indastrie. Mais ces difficultes furent cear ces par une surveillame active et rigorreuse; des secours de l'act, portes avec zele, offaiblirent l'intensite de la maladie à Moscou et dans les gouvernements ou elle s'était dest namifestée, et l'observation des règlements de quarantame preserverent un grand nombre de villes et la capitale même, dont l'épidemie s'était des lors très-rapprochée. Nous Nous rappelons, à cette occasion, avec reconnaissance, la conduite admirable de toutes les classes de la population de Moscou, l'ancienne en itale et la gloire de notre patrie; elles ont encore donne, quand la calamite les est attemtes. L'even ple d'une him i-Lte chretienae diane. Le fout close et d'imitation, d'un devoucaient unanune et d'une obeissance absolue à fontes les mesures prescrites par le Convernement,

Au commencement du printemps dermer, l'apparation du cholera, d'abord a R ga et ensuite à Rybinsk, centre des communications fluviales de Saint Petersbourg over les pouvernements de l'i (féneur, fit sentir de nonveau la noccessité d'établir des quarantaines pour la sûréte de cette capitale; mais, sur des entrefaites, la maladie, se propageant rapalement par les voies de communication, peneta dans la capitale, vers le milieu du mois de juin. To ites les mesures nécessaires, préparées dès l'année précédente, l'irent prises auss tôt. Mais le bas peuple, doutont de le n'i filité et de leur indespensable paressaire extité en outer par des maintentionnes, tenta de s'opposer par force aux dispositions des à (torités locales); dans sa fureur insensée, le peuple se précipita sur les gardie is de l'oritée public et

sur les gens de l'art, qui sacrifiaient leur propre vie pour soulager l'hamanité souffrante; il ne revint à lui qu'après que Notre presence personnelle l'eut persuadé de la juste indigaation avec laquelle nous avions apons les violences qu'il avait commises, et qu'il se fut assure que les perturboteurs de l'ordre et de la tranquillite publique n'echapperment point i la juste punition qu'i s'avaient mérite.

« En même temps, des bruits absurdes furent repandus au sujet des causes pretendues de la mortali é parmi le peuple. Malgre les av a publics par le Convernement pour tranquilliser les esprits, des gers credules elevèrent des don es sur l'existence d'une ma adie contagneuse, jusqu'alors incontre en Russie, mais familière à plusieurs contrees de l'Orient et qui avait signale son existence par des revages affreux; les attribuèrent la calamité à l'emporsonnement! Ces broits n'euren, pas de suites graves dans la capitale, mus, en se propageant dans quelques gouvernements, et particulterement sur la route de Saint-Péterbourg a Moscou, its Jonner ent Lieu a des troubles et a des desordres. Des crimes, étrangers à la population genereuse et orthodoxe de a Russie, ont etc commus dans la ville de Staraia-Roussa et dans les districts des colonies militaires du corps de grenalitis, ou les paysans, exasperes par les bruits que l'on faisait courir sur les empoisemements, ont porte leurs soupçons sur les medeches et sur leurs propres chefs, et oublie l'obeissance prescrite envers les autorites par la salate Eglise. Maintenant, l'ordre es partout rétabli; ies coupables ont eté remis rentre les mains du Gouvernement par cerx mêmes qu'ils avaient égares, et les principaga d'entre eux gerevront un châtmient exemplairs conforms nent any leis.

« Nous sommes combanical que tena Nos fideises object que



prendront avec une égale indignation les tentatives criminelles de gens qui out osé s'opposer à Nos soms paternels Quelle ne sera pas la douleur de tout Husse veritable, de voir qu'apres avoir prété l'oreille à d'absurdes et mensongeres insignations, il se sera trouvé auteur ou complice de desordres, que les ennemis de la Russie appellent de tous leurs vieux; quand il se sera assure que, par son irréflexion et sa légéreté, il aura entrave le succès de mesures qui n'ont d'autre but que le salut public et qui ont été déjà justifices par un grand nombre d'exemples! Dans les endroits on les habitants ont reen avec soumission et confiance en Deu le déau qu'il lui avait plu de leur envoyer, et ou ils ont suivi tous les ordres du Convernement avec l'obéissance qui convient a de fidèles sujets, la cortagion a étedetrute en un court espace de temps; dans la capitale méme, depuis le retablissement de l'ordre, on voit sensiblement disparaître la mala lie. Qu'il en soit de même partout! Que nul p'ose, sous prétexte de doute sur l'existence. de la maladie, s'élever contre les autorités établies par la lor! C'est aux autorités locales et aux seigneurs, que Nous recommandons une soll citi de partieulière, pour que les ordres du Gouvernement soient partout exécutés à la rigueur. Que personne ne se permette le moindre acte de violence, et que ceux qui désoprissent aux autorités locales on a leurs seigneurs, ainsa que les propagateurs de faux bruits d'empoisonnement, soient hyrés à toute la righeir. des lois! One tout enfant de l'Église, ont enfant de la patrio supporte saus informire le mal qui Nous a attents, comme un effet de la colore d'ame, et qu'il concoure a le faire disparattre, en implorant, par de ferventes prieres, la meséricorde du Tres-Haut, et en finsant usage des movens que lui indique la raison, qu'il tient ce Dieu

du rois d'août de l'an de grâce nul huit cent trente et un, et de Notre regue le sixième
 n Nicolas a

L'empereur avait for partir sur-æ-examp le genéral Orball, avec des introctions sommaires et des pouvoirs illimités, pour retablir l'ordre et la discipline dans les colonies indiances, et surfont dans le vide de Starma-Roussa, que avait été le theâtre des excès les plus odieux et des plus sanglantes atrocités.

Orloff avait ordre de rechercher et de pun'r immed atement les auteurs et les instigateurs de ces làcues et abominables forfaits : à son arrivée, le calme était rétabli pur
l'intervention du général Kleiannehel, qui n'avait pas attendu des instructions particulières de l'empéreur pour
sonnettre les colomés muitaires à un regime de penalite
impitoyable. In grand notabre de soldats avaient éte passes par les armes. Orloff n'avait donc plus qu'a régulariser
et a res reindre les rigneurs de cette justice arbitraire; il
comma des consets de guerre et fit mettre en jugement
les principaux coupables que l'enquête avait découverts,
mais il ne parvint pas, malgré tous ses efferts, à remonter
a l'origne de cette folie sangumaire, qui s'était emparée
tout à coup du corps des gre nobers et qui avait donné beu
a fant d'borreurs.

Les temoignages de quelques-uns de ces malheureux laisserent sompçont et qu'ou teur avait fait boire de l'eau-de-vie dans laquelle étaient infusées des substances et ipéficutes, telles que de l'opiem on du baschisch. Ils n'evaient donc pas en conscience de levrs actes, sons l'influence de cet empoisonnement, mus on ne trouva personne à qui l'on pât l'attribuer. Les menetriers se dénonçaient eux-



mêmes devant le tribunal que dévert les envoyer à la mort et déclaraient, avec la résignation du répender, qu'es n'avaient cédé qu'a une inspiration du d'unon.

Le cholera-morbus s'était dejà chargé de partir beaucoup d'entre eux; le com o Orloff suspendit les exécutions et ordonna d'envoyer à l'armée du Caucase tout ce qui restait cans les persons. Il ent som de faire purifier par des cérémon es religieuses les heux qui avaien, éte souilles le sung, et, de concert avec klemmiels l, il conouvela en partie le personnel des colonies militaires de Novogorod.

Co resent que lui adressa l'empereur fut le dermer souvenir des siènes trépbles qui avaient éponyanté la ville de Staraia-Roussa :

« A la première nouvelle des troubles graves et venaie it d'éclifer dans les auron lissements des colonies à ditaires du corps des grenadiers et de la ville de Staraia-Ronssa, a l'occasion de l'apparition du chelera-morbus dans res établissements, Nous yous avons confié le soin d'y letablir l'or lee, la trangu llaté et la soundssion. Grace à la fermeté exemplaire que vous avez deployée dans cette circonstance et à la sagesse de vos dispositions, y as avez rempl. le but qui vois avait été présent, et justifie en tout notre attente. Le nom-cen survice, qui a éte couronné du succès le plus complet, vous a con pus de nouveaux droits a Notre bienvedlance particulere et a Notre reconnaissance. Voulant vous ex donner un ténseignage, Nous vous avons nommé chevaler de l'ordre de Saint Wladimir de la preimere classe, of Nous yous en altersons er-joint les insignes, en yous assurant de la haute pienyeillance avec laguelle Sous sommes pour tonjoins votre affectionné,

a Number 48

a Tsa pskod-Silo. Josh nofu (i septembro, nouv si ) 1911 -



UNIVE - LS A

La révolte des co-onies militures de Novogorod porta un coup mortel a l'institution même de ces colonies, en fassant comprendre les dargers qu'elles pouvaient offre, en certaines circoustances, pour la sécurité du pays et en même temps pour la Jiscipline de l'armée. Dès co moment, ou dut prévoir que ce système d'organisation militaire avait fait son temps

— Il y a peut être un inconvén ent grave, dit alors l'empereur, à réunir dans une vie commune le soldat et le paysan; car la descipline et le servage sont deux principes meonchables. Je pais admettre volontiers une nation saus servage; je n'admets pas une armée sans discipline.

Go. gle

## CLXXVIII

Ces circonstances, accompagnées des désastres du choléra, claient peu favorables à un recrutement in litaire, et cependant l'empereur ne pouvait plus ajourner les mesures à prendre pour l'augmentation de ses armées, non pas en vue de la guerre de Pologne, qui touchait à son terme, mais en prévision des nécessités imminentes qui pouvaient résulter d'une grande guerre en Europe, car Nicolas était bien déterminé à ne pas souffrir que les Puissances se permissent d'introduire une intervention quelconque dans les affaires de Pologne. Il s'était déja prémium contre cette menaçante éventualité, en réunissant des ressources finance ères capables de subvenir à toutes les dépenses extraordicaires.

Dès le 25 juillet, il avait autorisé, par un manifeste, la création temporaire de billets du Trésor pour une somme de trente millions de roubles, avec intérêts annuels de quatre pour cent, et le ministre des finances avait procédé à l'en ssion de la première serie de ces billets, qui furent tres bien accueillis, à la Bourse de Saint-Pétersbourg, ou leur valeur se trouva immédiatement cotée en hausse

La guerre de Pologne et la rébelhon de ce royaume, le choléra-morm s et les troubles qui en furent la conséquence,



Chican the gradua

avaient nécessairement causé une diminution notable dans le produit des revenus publics, mais néarmours, comme le grand-chambellan comte Latta put le dire dans le Conseil des établissements de credit de l'Empire, la solidate de la sination financiere du pays n'en était pas chrantee; les fonds publics de la Russie n'avaient subit aucune baisse facheuse; e cours du change n'avait éprouvé aucun changement desavantageux, et le Gouvernement, loin de suspendre ou de ralentir les travaux publics en cours d'execution, n'avait pas en bisoin de recourir à le nouveaux impôts.

Le ministre des finances terminait donc son rapport aunuel sur les établissements de crédit, en disant, au mitieur des marques d'approbation de l'assemblee : « La sagesse et la fermeté de notre souveran, la perséverance et la valeur de la nation russe, enfin le zèle de tous dans l'intérêt commun, sont des garants certains du main ien de la prospérité de la Russie en général et particulièrement de son crédit financier. »

En ce moment, ces paroles de Canernie etalent justifiées dans toutes les Bourses de l'Europe, ou il nouvel emprant de vingt-em puillions de roubles à cinq pour cent, ouvert pour la Russie par la maison Hopp et C<sup>e</sup> d'Amsterdam, trouvait des souscripteurs empressés et montait sur-le-champ au dels du taux d'émission.

Les dépenses de la guerre, d'une guerre longue et coâteuse, étaient donc assurées d'avance, à tout basard, et l'empereur publia, comme con plément de les mesures de précaution financières, un manifeste, date le Tzarskoc-Selo, le 13,25 août, pour ordonzer dans tout l'Empire une levée de quatre recrues sur cinq conts individus.

Le manifeste exposait ains les motifs de cette levée qui



desait lon ser un contingent de quatre cent cosquante mille hommes:

 La remession de l'insurrection dans le royanne de Pologne a d'abord é é retardée par l'obstination et l'endurcissement des rebelles, mais actuellement, avec la benéde tion du Très-Haut, les succès les plus brillants ne cessent d'accompagner nos armes. Les nombreuses legions des rebeiles qui avaient penetré dans les provinces de l'Empire ont été détruites et dispersees, et notre armés victoreuse, après avoir passé la Vistule, se prépare, en ce moment, avec l'ordre de Dieu, à porter les dermers coups à la revolte. Ces succes n'ont cependant pas pu être obtenus, sans qu'il se fit de nombreux vides dans les rangs de nos guerners, qui out été éclaireis autant par les combats qu'ils ont en à souteur contre les rebelles, que, et bien plus e nore, par les effets destructeurs du choléra qui s'est manifeste, des le commencement de la guerre, taut dans l'armée active que parmi quelques autres corps de nos troupes qui se trouvaient en cantonnement dans l'intérieur. Les ravages de cette épidemie ont été d'autant plus désastreux, que les mouvements non interrompus de l'armée n out pas permis l'emploi des preservatifs et des rémèdes, dont l'expérience a demontré l'efficacité. Par ces causes, la necessité cut exigé des lors que les forces militaires de l'Empire fessent mises en rapportavec ses besoins véritables et es forces des autres États. Mais, pour ne pas arracher nos fideles et laca-aumés sujets à leurs occupations domestiques au moment le plus opportun, notre constante solheitude pour eur bien-être nous a fait trouver les moyens d'ajourner le recompletement général de nos armées et le nos flottes pisqu'à l'époque ordinaire du recrutement, »



L'empereur n'avait pourtant pas jugé utile d'ajouter an seul régament à l'armée de Pologue, qui avait été portée successivement à deux cent cinquante mille hommes, et qui en ce moment devait être bien près de mettre fiu à la guerre. Plusieurs nouveaux apports du feld-maréchal Paskewitch faisaient pressentir que Varsovie ouverrait ses portes, soit à la suite d'une grande bataille, soit à la suite de négociations secretement entamées avec les chefs de la revolution.

l'es Cosaques de l'avant-garde du corps du comte de Watt avaient pris possession de la ville de Lowiez, dans la soirée du 31 juillet, au moment même où celte ville venait d'être evacuée, avec tant de précipitation, que l'ennemi y avait laissé ses magasins remplis d'approvisionnements et ses hépitaux remplis de malades. Le géneral en chef, dès qu'il ent appris l'occupation de Lowiez, y avait envoyé le lieutenaut-général Mourawiell, avec quatre ha aitlous d'infanteme, six escadrons de cavalerie et dix pièces de canon, puis, il avait donné ordre aux principaux corps de son armée de se concentrer en avant et de prendre position aux environs de cette ville, où il étabrit son quartier-général, en y faisant construire des retranchements pour la mettre en état de défense.

L'armée polonaise, sous les ordres de Sarzynecki, avait fait un mouvement rétrograde et se trouvait à peu de distance, sur la rive gauche du Bzura, vis-à-vis de la ville de Sochaczew, où le généralissame avait son quartier-général. Il n'y eut cependant que des escarmonches inst-gnifiantes entre les avant-postes des deux armées.

Paskewitch, qui craignait d'être pris à revers par des masses de troupes irrégulières qui se rassemblaient, d saiton, dans le palatinat de Kalicz, avait assuré ses commima hous e dre Lowicz et les pans de la Vistale, ou étaient encore ses magasins : le général Gerstenzweig disposait de forces suffisantes pour proteger les convois; le généralmeij ir Amép, avec deux régiments de dragons, était charge le néttoyer le pays des bandes de faucheurs, qui correcteur à s'y montrer, et il avait pousse jusqu'it Kolo, en chassant devant lui quelques partis de cavalerie, qui se dispersèrent suns oser soutenir l'attaque de ses dragons

Paskewitch ne voulait pas, malgre la certifude d'une victoire prochaige, negliger men de ce qui pouvait la readre plus éclatante et plus définitive.

Sur la rive droite de la Vistile, le corps du general Rosei, continuant a se rapprocher de Praga, qu'il devait investir; ses colonnes d'infanterie étaient arrivées à Wusk et à Mdosna, sans rencontrer d'alversaires; le detachement de cavalerie du general Kreutz, qui n'avant fait que traverser les gouvernements de Wilha et de Grodio, ou sa prescues afot ût plus i écessaire, achevant de pacifier les provinces posonaises, en altant rejundre la grande armée ichve.

Le hentenant general Kaussaroff avait mis le siège devant la citadede de Zamose, taudis que le corps d'armée de l'aide de camp genéra: Rudiger, après avoir exécuté le passage de la haute Vistale (6 août) en face de l'ennemi, commençait sur la rive gauelle da fleuve une puissante diversion a laquelle ne s'opposa ent les Polonais, qu'en éprouvant des perfes irreparables à chaque combat. La forte ville de Sandonir avait eté occupée rapidement, ainsi que d'autres viids importants que l'ennemi abandonnait à la hâte, cu se replirirt sur Varsovie. Près du boarg de Granica, se general baron Gheismar avait atteint une division des rebelles et l'avait toilles en pièces.





Dejà la nive gauche était nettoyée depuis Sandomir jusqu'a Grewaszew; les milices de la levée en masse se présentaient spontenement devant les troupes russes et deposaient le urs armes; les habitants des villages venaient à la rencontre du general Rudiger, avec le pain et le sei, le drapeau blanc à la main. On pouvait être sûr que Rudiger, en continuant son mouvement, ne tarderait pas à ouvrit des communications avec l'armée act ve et à seconder puissamment les opérations du genéral en chef contre Varsovie.

L'empereur avant esperé que les obseques de son frere Constant n coîne derment exactement avec la sommission des Polonais et la fin de la guerre C'eût été là, en quelque sorte, un hommage suprême rendu à la mémoire du césarevitch, qui avant failli être le premier Russe immole par l'insurrection de Varsovie.

Nicolas ne pouvait se defendre d'un implacable ressentiment contre les auteurs de cet attentat, et il eut souhaite que leur pumition exemplaire fut comme un sacrifice expiatoire offert a l'auguste viet me de la revolution polonaise

— Constanta vivant, disait-il en apprenant l'arrivee du corps de son frère a la barrière de Moscou, je n'aurais en oueune repugnance à faire grace aux rébelles; mais, aujour-d'hui que je sons forcé de les rendre responsables de sa mort, je me représente sans cesse ces quatorze assassins qui avaient tai trimpuen dans su maison pour l'egorge, sans defense! .. Elibien l'ess quatorze assassins m'empécheront, a eux seuls, de pardonner a trois millions de Polonais!

Les règlements sanctaires du cholera n'avaient pas permis de diriger sur le pala s de Tzarskoe-Selo les restes mortels du césarevitch, quoqu'ils cussent éte soigneusement embaninés avant leur l'epart de Wije isk. Le ceremonial des funcianhes fu donc tout différent de ce qu'il aurait été, si elles n'eussent pas eu lieu en temps d'épidemie.

Le cortège qui accompagnant le cercueil du grand-duc, escorté par in escadron du regiment des Cosaques de la garae, fut soums, sur toute sa route, aux prescriptions d'une rigoureuse quanantaine. Il arriva, le 26 août, à onze heures du matin, à la barrière de Moscon.

Toutes les troupes de la garmson, infanterie, cavaler e artillerie, écoles militaires, faisaient la ha e, dans toutes les rues que le char fané ve devait parcourir, depuis la barrière jusqu'a la cathedrale des Saints-Apôtres Pierre et Paul

La 2º compagnie du regament des chasseurs de la garde, avec le drapeau, attendant le cortege, en avant de la barmère, et il readit d'abord les honneurs maintaires au corps au resareviten, a son entrée dans la capitale, ou le cercuer fui reçu par le cierge ayant à sa tête le métropolitain de Novagorod et de Saint-Petersbourg, qui proponça les prières des morts.

Le canon de la citadelle avait commence à trer un coup our nouve; toutes les cloches des églises tintalent lugubrement. Le char funèbre n'était enteuré que de troupes nortant leurs armes renversees; la musique executait des naixbes funebres

Le Conseil de satubaite, dans la cramte de voir une recrucescerce au cholera resulter d'une trop grande affluence de peuple, avait interdit partout la circulation. Bien ne fu deue plus morne et plus simistre que ces obseques, qui n'a vaient pas d'antes pompe qu'un imposant déploiement de troupes de toutes armes.

La cathedrale, cutierement tendue de draperies noires, wait éte fransformee en chapelle ardente; le corps fu-place sons un riche catalalque, pres daquel le service de cour se



fit jour et nuit, jusqu'a la ceremonie de l'enterrement, par des fonctionnaires des deuxième, troisième et quatrième classes, un chambellan, un gentilbonime de la Chambre, quatre sous-officiers de la compagnie des grenadiers du pata s, et six officiers de la garde alternant avec six officiers du corps des cadets. Le public ne fut pas admis, comme a l'ordinaire, dans la chapelle ardente, et la cour n'y vint pas même jeter l'eau bénite sur le corps.

La presence du choléra dans la capitale, où il exerçait encore de cruels ravages, avait exige des précautions rigoureuses auxeuelles avait dû céder l'énquette du cérémonial.

L'inhumation se fit presque a huis clos, le lundi 20 août, in presence des personnes qui avaient perdant trois jours rempit les fonctions de leur service aupres du corps et qui, après les obsèques, curent à se conformer aux réglements le la salubrité, avant de pouvoir reparaître à la cour et reprendre même la liberte de leur vie ordinaire.

Telle ctart la sevente des reglements sanitaires, que le momere soupçon de communication avec des choler ques entrainait une quarantaine ou sequestration de quelques pours, outre des soms préventifs de purification plus ou moins minutieuse; on ne devant pas, en ce temps de choléra, s'arrêter dans la rue pour parler aux passants, qu'on y rencontrait, ni surtout donner la main à personne.

Ces précautions excessives, qui curent pour effet certoin d'empêcher la propagation de l'epidemie, avment interdit absolument, aux finiéraitles du cesarevitch, l'admission de tout individu étranger au strict cérémonnl régle et approuve par l'empereur. Nicolas avait offert infunême l'exemple de l'obcissance aux réglements, en renouçant, à réglet, à rendre les derniers devoirs à son frère, et en s'interdisant d'assister aux obsèques, dont la famille imperiale avait éte

aussi éloignée. On comprend que les touchantes cérémonies du culte grec, à l'office des morts, ne pouvaient pas avoir lieu sans danger et qu'on avait dû les suspendre absolument jusqu à l'entière cessation du fléau.

La princesso de Lowicz, qui n'evait pas quitté un instant le corps de son époux, depuis qu'elle l'avait enseveli ellemème avec un pieux devouement, malgre tout ce qu'on avait fait pour l'en détourner, s'était vue forcte pourrant de céder aux ordres de l'empereur et de se soumettre aux ordonnances de la police medicale; elle avait dù se séparer, en sanglotant, du cereueit du cesarévitch, au moment ou le char funèbre arrivait à la barrière de Moscou, et elle avait fait sa quarantaine dans une maison de compagne, préparce pour la recevoir avec les personnes de sa maison

Elle passa en prieres tout le temps que le corps du grandduc cesta expose dans la cathedrale des Saints-Apôtres Pierre et Paul, et le jour des obsèques, elle se figura qu'elle y assistant et qu'elle avant obtenu la douloureuse consolation d'adresser les suprêmes dieux à l'époux bien-au ic que la tombe allait lui dérober pour toujours. Cette hallucmation dura autant que la ceremonie et ne se dissipa qu'au bruit le la dernière salve d'artitleme et de mousqueterie, qui aunougait aux habitants de Saint-Petersbourg que le grand du. Constantiu était réuni dans la sépulture impemale à son pere Paul l'a, à son frère Alexandre et a sa mère Marie Feuduronna. La princesse de Lovicz poussa un grond en et tomba mammee. Elle ne revirt a elle, que pour rouvrir la source intarissable de ses larmes et pour se consucrer à sa douleur de veuve

Depuis qu'elle avait coupe ses beaux cheveux blonds pour les enfermer dons le linceul de son mari, elle avait juré de dure adieu au monde et de ne plus vivre que pour

Dight zed by Gougle

٧.,

ple nor cella qu'elle esperant brentôt rejandre au tombeau Mais une lettre affectueuse de l'imperatrice, qui lui parlait de la perta qu'elle avect faite, en femone qui se sentait espaide d'approence la grandeur d'une paroule perte, cette lettre appraise quelque so ringement au profend chagant de la princesse, en lui rappelant qu'elle trouverant de l'echo dans le cerar de son arguste belle-secur, qua d'elle viend aut a genou sur son afortune.

Une le tre egalement sympathique et cordade de l'empereur lan dois a non mons d'enotion que la recombaissance. L'empereur lan disait qu'il la prant, oussitét après le temps present pour sa quarantaine, de se ren ire a Tzarskoe-Selo, ou elle avait s'il appartitéent, et de faire desormais partie de la famille le per ale, comme si elle côt porté le titre de grande duchesse donantere

 Altoque l'empereur est bon! s'errast-elle avec mthous asire; il oublie que je suis Polonaise!

La mort en grand-due Constantio avait passe presque mayore re au nation des procesupations que les overennents poutiques, execre plus que le cholera, entretenaient en Europe. Mais al n'avoit fallir que quelques instants pour vouzer la nomoné de se prince, que la hame mjuste et marace des Polonais avait poursurvi, de son vivant, pur les plus abores calonimes. La verste imposa sacure à ces evagerations, a ces me isonges, les Polonais forent les premièrs à reconnaître que le rescrey tell, malgre tous les torts qu'on pouvait imputer à son caractère bizarre, quinteux, irascible et violent, avait ete pendant quinze aus le bon gérie. Conse garshen de la Lologia.

# CLXXIX

C'étail surtont dans les erreonstances douloureuses on se trouvait alors la Pologne, qu'elle devait regretter de n'a voir plus, pour dernière chance de solut, la ressource c'un-plocer la protection du grand-duc Constantin auprès de l'empereur. Les Busses n'étaient pas encore maîtres de vursoure, mais le gouvernement revolutionnaire se debut tot dans les affrenses convatsions d'une sangfante agonie, et les efforts suprêmes du patriotisme polomes retardaient : peuse de quelques jours une catastrophe mévitable. La Pologne adait disparaît e dans le gouffre qu'elle avait creus de ses propres mains

Les cappoets, que le feld-marechal Paskewitch envoyant la date du 19 août, annonçaient que la grande armée s'était mise en mouvement dans la journée du 15, pour soivre l'armée polonaise, qui avait evacué font à coupses postions et abandonne la ligne de defense, qu'elle occupant au dela de la Rawka, entre Bolanow et Sokolow. L'ennemi se ret mit precipitamment sur Varsovie, sans essaver d'arrêter la marche des Russes.

Ces rapports, dans lesquels le general en chef renda l' compte de quelques engagements partiels qui avaient en lieu pard not la retraite de l'arme e poloniose et qui avaient.



fait éprouver les pertes notables a cette armée qu'on pouvait croire depourvne de chef et de direction, ces rapports accompagnaient une relation tres-détaillée des événements politiques, qui s'étaient passes à Varsovie depuis les premiers jours du mois d'ooêt jusqu'à la terrible journée du 15, or la revolution avait trempe ses mains dans le sang.

Le generalesime Skrzynecki, défendu et appuyé par le partinational, qui avait confiance dans ses talents militaires, accuse et attacué par le parti extrême qui le regardant comme l'adversaire le pais dangereux et le plus puissant ce la demagogae, s'était maintenu pourtant à la tête de l'armée, avec une autorité presque dictatoriale.

Dopuis que la grande armée russe avait passe sur la rive gauche de la Vistule, il n'avait pas en d'autre pensée que ce préven r. d'empècher une batail e et d'éviter l'effusion du song , il se finit, disait-ou, aux promesses du cabinet ces Tudenes, qui lei avait promis une intervention diplomatique et qui veusait placer l'independance de sa Pologne sous la sauvegarde de la France et de l'Angleterre.

Selon d'autres suppos nons plus malveillances, son but était de fatigner et de décourager l'armée polonaise par des manieuvres sans résultat et de préparer les voies a une capitulation qu'il traitait sous main avec des agents de la Russie.

Il avait ete deja denonce devant le Conseil du gouvernement na ional, par son ancien chef d'état-major, le général Prondzyeski, qui ne l'accusait, il est vrai, que de fautes graves et mexpheables dans son commandement; il fut biertôt accusé de trahison par Lelewel et les chefs du parti de la revolution. Le fongueux conspirateur Zahwski avait reparu, après la ceroute de sa bando de partisans, pour declarer qu'il avait en entre les mains la preuve cente des



negonations secrètes du général same avec Diebitsch et le comte Orloff; il affirmait que Skrzynecki était d'accord avec plusieurs genéraux polonais, entre autres Iankowski, Milberg, Robland, Cuzanowski, etc., pour livrer Varsoy e aux Russes.

Dans ce moment même, l'enthousiasme patriotique des Polona's se trouvait vivement surexcité par le retour inesperé du genéral Dembinski, ramenant du fond de la La-thumie le détachement qu'il commandait dans certe province et qui, par une sorte de miracle, avait su échapper aux poursuites de l'ennemi, en faisant plus de cent trente nuites, dans l'espace de vingt-cinq jours, à travers des pays occupés par plusieurs corps d'arinée russes.

L'entree de Dembuski et de ses compagnons d'armes a Varsovie , à août) fut un momphe ; la population tout entiere s'étai portée a leur rencontre un les sahait de cois de joie et d'admiration; on les embrussait en pleurant; on leur haisait les mains et les piecs ; on se disputait comme de saintes reliques quelques lambeaux de leurs vétements asés et declures. Dès ce jour-ta, le nom de Dembiuski fut proclamé comme celui du sauvent de la Pologne, et le peuple demanda d'une voix unaume qu'on te u t'i ta place de Skrzynecki, qui depuis deux semaines s'endormait dans son camp, au tien de combattre les Russes, qu'il avaît en face de lui

La Diete s'emut de cette situation; elle nomma, le 9 août, une Commission choisie dans son sein et chargee de se rendre immédiatement au camp, avec des plems pouvoirs, pour faire une enquête sur la conduite ou genéralissme et pour le deposer, s'il y avait lieu, en lui donnant un suecesseur

Celte Commission etait composee du prince Adam Czarto-

ryski et de Vincent Memoiowski, tots deux membres du gouvernement rational, du palat n'Ostrowski, du castellan Wezyk, et des nonces Morawski, Swirski, Dembowski, Szlaski et Tyskiewicz Huly avnit pas de plan nerète d'avaice entre les commissaires, qui n'etment pas même d'accord au sujet de Skrzynecki; les uns penchaieut en sa faveur; es autres avment de la delimee, de l'hostalite contre lui.

Un nerverent au comp de Bolimov, le 10 août, de grand matin. Skrzynecki, averti d'avance de leur arrivée, les attendant, en passant une revue, er touré de son état-major, et ses soldats l'acclamment avec transport; il avait presenté lui-même à l'armée le héron du jour, le général Dembuski qui etait venu se ranger sons ses ordres. La Commission invita le genéralissane à comparaître devant elle. Skrzynecki obest et ne refusa pas de répondre à toutes les questions qui les fairent adressées. Cette espèce d'interrogato re judiciaire dura pausieurs houres.

Quand on demanda compte au genéralissume de sos temporisations et de son refus de la rer hotalile; il déclara que, dans son intime persuasion, c'eût été verser inutilement le sang polonais, que de combuttre les Busses, avant de les avoir attirés devant Varrovie où il pourroit frapper des coups decisis. Là-cossus, il se plaignat amérèment de voir es plans si mai secondés par le Gouvernement qui n'avant pas approvisionné la capitale pour a mettre en état de resister à un blocus et même à un siege en règle.

On rount à la Commission en seance une lettre de Zalavski, dequel avait quitté son poste sans congé pour se rendre au camp et pour necusor Skrzynocki d'entretenir des intelligences avec les Russes. Le genéralissime, indigné, voulait faire juger par un conseil de guerre son accusateur La Commission decida qu'elle entendrant Zalavska. Lubrica no lit que repeter les accusations vagues et incolicientes, qu'il avait colportées ale suis divajours dans les Libs et les cales de Voisovie, at r'evait aucone prouve a prodaire, mais ses allegations, soutentes avec attant de bardiesse que de viole un, produisirent interimpression trestetaverable à Sazzynecki, produisirent interimpression tresle approbateur de Sazzynecki, n'hesta pas a recomaître que les revelations de Zahavski etaient suffisantes pour modire en suspicion le generalissure et pour l'eloigner, du monsproviso rement, du commandement en chef.

Skezymelet ne da gan pas même se justite a li de massa lenassion, em cappelant qu'il n'avait jar las sollente, mai dutoume le pouvoir que la Diete lui avait contre, et en leclarant que s'il l'avait accepte par devouement a sa pastre, r'etait avec l'espoir de s'en montrer digne, il proposa lui-même, avaine son rem decant le gereral Dondausle, que les troupes, dit-il, verraient avec plaisir à leur tête.

La Commission, infecise et divisee d'opinou, ent l'aucrovands idee d'inviter les generaix et les colonels de l'armen a l'armoler leur sent ment sur les talents, le cocatere et la conduité d'Eskezvuecki ; tous se plurroit a sen tre hommage à son morde montaire, à sa brayonne et à son patriotismes mais quelques uns lon reprocherent ses le s l'attoris et ses leuteurs. La Commission leur demanda de cloisir eux memes parim eux un autre general en chef, à mons de conserver escreyuecki, lequel us prit pas part a ce vete étrange, qu'en pouvait regarder consur une un sitte à la disciplice moitaire. Sur sorvante-sept votants, vu gisdeux restore a ficoles i Sarvanecki; es autres se parlagreent entre les generaix Pron Lynsei, Den buski, ficos, Lon uski, M. Cachovesko et l'adacusto. La Commission dat alors se prononcer et reion le commandancia a Denlau ski, mais seulement a litré provisoire, pour trois jours, au bout desquels sa nomination serait annuice ou confirmée par la Diete.

Skrzynecki donna l'exemple de l'obéissance, en se plaçant lui-même sons les ordres de Dembinski, qu'il voulut faire reconnaître immédiatement général en chef par les troupes. Ce fut pour lui une nouvelle ovation, et Dembinski, électrisé par les acc amations des soldats, prononça une harangue ou il temoignait l'espérance de marcher sur les traces de son illustre prédécesseur

Dombinsal s'était engagé à prendre l'offensive et à actaquer les Russes mais l'armée potonaise, quoique nombreuse et animee du meilleur esprit multiaire, impatiente de combattre et résignée à tous les sacrifices, avait besoin de réorganisation; elle fut donc divisée en trois corps, et Skrzynecki, qui n'avait demandé qu'a servir comme simple soldat, se vet force d'accepter le commandement de la réserve.

Cependant la Diète s'était reume pour entendre le rapport de la Commission et pour discuter le choix du géneral
er chef : cette discussion dura trois jours; elle se termina
par le vote d'un décret portent que la nommation du génecal en chef apportiendrait désormais au Gouvernement.
Cette nomination définitive allait donc entraîzer des retards
et sans donte de nouveaux dubats dans le sein de la Diète,
Prondzynski n'ayant pas accepte le bâton do généralissime
que lui offrait le Gouvernement, lorsqu'un apport à Varsovie, dans la journee du 15 août, que l'armée polonaise, au
heu de marcher en avant contre l'ennemi, abandonnait précipitamment son comp de Bolimow et so reptiait sur la capitale.

En ce moment, il n'y avait plus de général en chef : les

Google

pouvoirs temporoires confies à Dembinski étaient périmés, la Diète ne suggesit pas à cause de la fête de l'Assomption, et Varsovie, dont le genéral Wegerski avait éte nommé gouverneur par interim en l'absence de Demoinski, n'avait pas d'autre garnison qu'un bataillon de ligne.

A la nouvelle de la retraite de l'armée, le peuple s'attroupa dans les rues, en criant à la trahison. Skrzynecki fut signale à la vindiete publique comme un traître, et l'on demandait à grands eris qu'il fût mis en jugement. La ville etait en proie a une agitation croissante. Les rune us les plus sinistres circulaient dans la foule on disait que la Pologne avait été vendue au czar par les membres du Gouvernement, et que les Russes étaient en marche pour venir s'emparer de la capitale, qui leur scrait livree sans défense

La garde nationale se unt sous les armes et occupa les retranchements, en attendant l'armee. Le reste de la journere se passa dans le trouble et l'anxiété.

Il y avait alors à Varsovie plusieurs complots et plus ems groupes de conspirateurs. C'elaient eux qui avaient provoque ces rassemblements populaires, ce soulévement menacant de toules les passions hameuses et violentes.

Un de ces complots, le plus redoutable, le nueux organise, avait peur el ef secret le nouce Joschim Lelewel, et comme moyen d'action la Societé patriotique, qui s'était formée sur le modele de l'ancienne société des Jacohns de France et qui ne comptait pas moins de deux mille membres recrutes dans toutes classes, surtout parmi les gardes patomaux, et obéessant comme un seul homme a l'ordre du comité-directeur.

Luce conspiration trance par ce comité, à l'instigation de Lelewel, devait éclater le 48 août : ce jour-la, il s'agassait de faire na appel au pemple en l'invitant à sauver la patrie,



trahie on compromise par les traitres et les Aches, qui avaient le pouvoir entre les mans. On ausait acrété es sus pects, fiut justice sommaire des principaux coupables, de posé le gouvernement national, remove la Diéte et installé un gouvernement provisoire composé de quieze membres choisis dans les deux Chambres et parmi les entoyeas mafuents de la capitale.

In notice complot, celor des anécontents, avant pour chef le genéral Kenkowiecki, qu'un avert vora l'ouvre comme gouverneur de Varsovie pendant quelques mois, et qui s'etait dénis de ses fonctions après une querelle aver Skriynecki. Krakoviecki, vieux genéral sorti des armées de Napoléon, comme Skriynecki, aspirait au communident en chef de l'armée : c'était un homme energique, brave, et treprerant, mais d'un caractère épineux et transsier; d'u'avant donc pas d'influence in d'autorité parmi ses collègues, mais il s'était entoure d'anciens officiers demissionnaires et surs emploi. Internances à s'associer a se fortune.

Le parti extrême avait, en outre, différents centres au les cufants perdus de la Revolution se tenaient toujours prêts à descendre dans la rue et a former le signal de l'emente.

A cinq houres du soir, la Societe patriotique se réunit en seance extraordinaire dans la sulle de la Redoute. L'assemblee avait un aspect morne et solumel; le vice-president curs ser occupait le fauteuil le la presidence, les spectateurs étaient plus nombreux que d'halatude : un termosquait, parmi eux, beaucoup d'ôtherers en uniformes. Des groupes animes se formerent autour de la salle, pendant la discussion, que s'engagenit sur les dangers de la situation presente.



L'abbé Pulayski, un des clubistes les plus ardents, un des orateurs les plus fongueux de la Société, pri la parole; at parta de l'armée qui battait en retracte et qui n'avant pas d'actre ener que Sarzynecki, durigeunt les opérations de la grecro sous le nom de Dembinski; il rappela que Sarzynecki avait été gravement compromis dans le proces intente au general lankowski, qu'on un usant d'intelligence avec les Busses.

Tout à coup, l'ordeur s'indigne et s'evalte en prononçant le nom de lankowski: il s'écrie que la culpub lité de ce general est proi vec et qu'on hesite encore à le condamner et à le panie, cur le traître est toujours détern avec ses complices dans le palais de Gouvernement, qu' semble le protèger. Ce n'est pas tout il y a dans les prisons un gran d nombre d'espons russes qu'on memige et que continuent à foire leur vil métier, on va sons doute, es mettre en liberte, quant l'ennemi sera sons les mars de la capitale.

Ce discours perfide est accueilla avec des transports d'acdignation et de forcue; un crie de fontes parts; « Allons au palais demander des explantions au Guivernement, » Une deputation de cinq membres est désignée; elle se rend au châteun, suivie d'une masse de people qui vent lui servir d'escerte.

Tous les men bees du Converne nont étaient rassembles avec le gouverneur de la ville et le commandant de la garde nutionale. Les d'putes de la Societé patriotique sont introdiuts; Czynski prend la parole et reproduit surcinctement les griefs que l'ab 26 Pulawski avant dénoncés

Le prince Adam Caurtoryski se charge de repondre au non de ses collegues ; il declare que le Gouvernement veille sans relâche nu sa ut de la pa-rie et qu'on peut compter sur son dévouement comme sur sa sollectude; il aborde, sons



læster la question ou proces criminel de lankowski et des autres accuses; il annonce que la procédure touche à son terme et que le jugement sera readu dans peu de jours Il termine, en suppliant les députés de calmer l'irritation populaire et d'aider le Gouvernement u maintenir l'ordre et la tranquilité.

Des celloques agressifs et nerimonieux s'engagent alors entre les délégués de la Societé patriotique et les membres du Gouvernement : Lelewel seul reste neutre et muet. Le Gouvernement amonce qu'il aum recours à la force, s'il le faut, pour le maintieu de l'ordre. Les deputés rendent le Gouvernement responsable de tous les maltieurs qui pourront advenir, et ils retournent à la salle de la Redoute, toujours accompagnés par la foule qui grossit ser leurs pas. La Societé patriotique reste en séance et délibère pendant toute le source

Le commandant de la garde nationale et le gouverneur de la ville prennent certames mesures de précaution et font occuper quelques postes, entre autres celui de la Bauque, par la ligne et la garde civique; ma s le château royal, ou sont détenus les prisonn ers d'État, est entièrement legarm de troupes. Les rassemblements se dispersent d'enx-mèmes; les habitants se renferment dans leurs demeures : l'inquiétude et l'effroi regnent dans la ville, ou tout est calme et si-lencieux...

Des nouvelles fatales arrivent de l'armée : on s'est battu a Szimanowo, à Kawenzin, a Strumiani; les Polonais ont perdit beaucoup de monie et leur retraite continue; les Russes ont l'avantage; ils approchent, ils seront le londemain aux portes de Varsovie.

Dix heures sonnent, et à l'instant des handes d'hommes armés parcourent les rues, et criant . Voici les Russes! Aux



armet! Mort aux trattres! Ces hommes, qui obcissent à un mot d'ordre, se dirigent vers le château royal et se réumissent sur la place, où ils commencent à tirer des coups de fusil dans les fenètres du palais; ils demandent qu'on leur livre lankowski et ses complices.

Le palais était défendu par cinquante gardes nationaux, qui n'avaient pas même de cartouches. Ces citoyens, fidèles a terr consigne, font pourtant mine de resister et refusent d'ouver les portes; on les menace, on continue de tirer en l'air : les gardes nationaux, la baïonnette en avant, forcent les agresseurs à reculer. La populace affire de toutes parts et repete les cris : Fiet la liberté! Mort aux traitres! Le bruit courait déjà, par toute la ville, que la garde nationale tirait sur le peuple.

Le general Wegerski, qui était allé en personne, avec la troupe de ligne, a la Bauque, où des malfatteurs essayaient de s'introduire, y avait laisse, pour la garder, un denn-bataillon; il accourant à la défense du palais, avec deux compagnies, au moment où le peuple enfonçait les portes; il repousse d'abord les eme îtiers sans faire usage des armes, il essaye de les rumei er a la raison et, n'y parrenant pos, il entre dans l'intérieur du château avec l'intention de le mettre a l'abri du pallage; mais le peuple y pénetre a sa suite, en poussant des cris de mort.

On envahit les cours, les portiques, les salles; ou cherche les prisonners, on les saisit, on les entraîne : ils sont massacres, perces de initie coups, mutilés sons les yeux de la troupe qui partage le sentiment des bourreaux et qui reste impassible au lieu de protéger les victimes.

Le general lankowski avait été frappé le premier : on insulte son cadavre, on le foule aux pieds, on le suspend a un reverbère. Son gendre, le géneral Buwokski, etait parvenu



a s'enfur: on le poursuit, on le met en pièces. Trois autres géneraux, Hurtig, Salacki et Faushawe, ayaien, succombe en luttuat contre leurs assassins. On n'avait pas même épargné Madame Bezanoff, femme du general russe, comprotaise dans le process de la conspiration on 29 juin. Louis Denthowski, qu'on régardant comme un agent de la Russie, et qu'elques autres perment aussi dans le massacre.

Pendant ce temps la, les membres du gouvernement national étaient en conférence; ils ne se montrerent pas, et l'un d'env, le prince Adam Czartoryski, partit à la derobée, pour se resdre au quartier-general de l'armee polonaise.

On voyant error caus la fo de Krukowiecki, en costume de general, s'efforçant de cal ner le peuple et le conjurant de ne pas se deshonorer par des actes de barbarie.

Les meurtriers, après avoir achève leur affreuse besogne au château royal, se porterent sur les diverses prisons on canent d'autres accuses politiques : à la maison de correction, derrière la barrière de Wola, ils égorgerent dix ou douve detenus qui passaient pour d'anciens espions du grand-duc, notamment les nommes Scaley, Makrot, Granberg, Ezymanoski; à la prison des Recollets, ils pendirent caq ou six prisonnièrs, parait lesquels le nomme Birabaum avait été signale à la haure des patriotes; chez les Domancans, ils mirent à mort le consoiller d'État Hankiewicz et plusieurs employes de la maison du cesarevitch; dans la grande prison, à la Tour, ils firent main basse sur tous les prisonmers qui s'y trouvaient.

Ces massacres, accompagnes de enconstantes atroces, durerent tonte la nust, quoque le Gouvernement cût faut battre la generale et confié aux gardes nationaux le som de rotablir l'ordre. Personne n'eût ose, en ce moment, s'opposer aux avengles vergeances de la vale multitude

Le general Krukowiecki lon-même, que le peuple acela mart en le recompaissant pour chef, n'essaya pas de se mettre à la tête des troupes; d'dit seulement aux égorgeurs, qui venaient à lui les mains temtes de sang : « Mes ams, vous devez être satisfaits; à present, atlons nous coucher! »

La Convergement avant public une proclamation énorgrene, dans laquelle, tout en deplorant que tant de victuaes cussent péri sans jugement, il annonçan aux habitants de Varsovie que l'encemi chait aux portes de la capitale et que tous les citoyens devaient courir aux armes

La forent du pemple o'etant pas assouvie, e il fallant empécher de nouveaux excès, d'antant plus que le sang avait enrece confer deux ou trois personnes signalees comme des espants avai ut été tuers dans la rue; la fonte s'était jetec sur un capitaine russe, nomme Ketler, qu' in amenant prisonmer et rui se revoltant contre les indignes fraitements que son escorte fui faisait subir. Un parlait d'aller prendre Skrivice la auminien de l'armée et de l'attacher à une auterne, en fare de son complice lankewski, cut les endavirs des viet mes de l'eponyantable muit du 15 au 16 août restaient ene au etendus cons des marcs de sang où accroch sany réverbères

Le Convernement etant sans force et aus au ordé : le general fort kown det se nomma lus-nème, de son propre monven ent, gouverneur de la ville, sans rencontrer la moindre opposition, e ar-sitôt it dissipa les rassemblemants, ut arrêter les membres les plus dangereux de la Societe, et armonea l'intention de rechercher les aucues des nacions qui avaient ensanglante la capitale.

Destro (pes avaient etz et voyces du quartier-general de l'armoe, par les soirs du prince Czartoryski a elles com-



paient dans les rues et sur les places avec de l'artillerie, une partie de la ville était occupée militairement Dans cel était de choses, la conspiration qui devait éclater le 18 se rouvait forcément abandonnée, et les meneurs les plus hardis se cachaient pour échapper à des poursuites judicuires.

Lelewel, que la voix publique accuseit d'avoir voulu s'emparer du pouvoir suprême, invita ses collègnes a donner simultanément leur démission, en de la rant qu'ils se présentaient, devant leurs concitoyens, « avec une conscience pure et un nom sans tache; » les membres du Gouvernement national deposèrent a.nsi, dans la journée du 16, le mandat que la Diete leur avait confié.

La Die e s'était rassemblée, bestiante, partagée en partiset en courants contraires, découragée, effrayée du passe et scriout de l'avenu

Le genéral Proudzynski, apres bien des tergiversations, avait accepté le commandement en chef de l'armée, en vertu des pouvoirs que la Diete avait voulu lui conferer ut ne le garda que vangt-quatre heures. Dembaski, reconnu generalissime par les troupes, adait, le lendemain, faires en entrée à Varsovie.

Il s'était fait précéder par une proclamation, dans laquelle I disait que le peuple de Varsovie, ayant massacré des innocents, egorge des femmes et des enfants, les auteurs de ces forfaits devaient être punis avec la plus grande sever le. Cette proclamation, affichée dans Varsovie, y causa une espèce de soulévement. Le parti extrême reprenait courage et trouvait des appuis dans les deux Chambres.

De ubinski, en arrivant aver son état-major, établit une com martiale, présidée par le general Mycielski, et fit com-

mencer l'enquête sur les événements de la nuit du 15 août. Il eut une conference avec le général Krukowiecki et lui adressa de violents reproches, en l'accusant de n'avoir rien fait pour s'opposer aux massacres. Il rencontra Lelewel et l'apostropha avec vehémence, en lui disant que lui seul était rause de tout ce qui s'était passé et qu'il en répondrait sur sa tête.

Le parti extrême comprit qu'il était perdu, si Demlanski conservait le pouvoir pendant vingt-quatre neures; la popularité du général avait diminué déja, par suite de sa menaçante proclamation; ses ennemis semèrent les bruits les plus calomnieux, afin de le déconsidérer on prétendit qu'il était d'accord avec Skrzynecki pour livrer Varsovie aux Russes; c'était lui, d'aillieurs, qui avait empèché, disait-on, la justice du peuple d'atteindre le traître Skrzynecki, mis en état d'arrestation dans son camp, amené à Varsovie comme prévenu de traluson, mais conduit chez le consul d'Autriche, où il se trouvait en sûreté avec sa femme et quelques-uns de ses officiers les plus compromis.

Dembinski fut des lors confondu avec Skrzynecki dans la hame qu'on portait à ce dermer. Il se proposait de se transporter au sein de la Diète, qui était réunie et qui délibérait sur le choix d'un président, auquel on voulait remettre une sorte de dictature. Les candidats étaient Krukowiecki, Ostrowski et Niemolowski. On fit sayoir secrétement a Dembinski, que, s'il paraissait dans la salle des délibérations de la Diète, il serait poignardé par les nonces, qui le soupçonnaient de vouloir usurper le pouvoir souverain.

Le general, attristé et indigné, s'abstint d'aller offer aux deux Chambres le conçours de son patriotisme et de son dévouement : le parti conservateur, qui avait pensé d'abord à confier à Dembussa le sort de la Pologne, reporta ses suffrages sur Krukowiecki, lequel fut nommé président du nouveau gouvernement, composé de cinq membres.

On avait voulu un homme ferme, énergique, entrepre nant, pour gouverner; on avait pris un homme de guerre. Krukowiecki, quoique élu par les conservateurs, chercha ses soutiens parmi les hommes du parti constitutionnel et du parti du mouvement; il appela Vincent Niemoïowski à la vice-présidence du Conseil ; il plaça Théophile Morawski. au ministère des affaires étrangères; le général Morawaki fut ministre de la guerre, Gurbinski ministre de l'instruction publique, et Lewinski ministre de la justice. Le général Chrzanowski devint gouverneur de Varsovie, et Dembioski resta provisoirement à la tête de l'armée; mais Dembinski, apres avoir, dans un ordre du jour, exhorté l'armee à soutenir le Gouvernement et a retablir l'ordre, envoya sa démission et fut remplacé par le vieux Casimir 5la.achowsk., qui avait combattu sous Kosemsko et qui, malgré son grand âge. s'etait distingué our presque tous les champe de bataille depuis le commencement de la n'vo ution de Pologne.

Krukowiecki avait inauguré sa presidence par une proclamation, dens laquelle, a l'exemp e de Dembinski, it protestait avec horreur contre les exécrables massacres commis nu nom du peuple polonais, au nom de la patne, pendant la mait du 15 août, et le jour même, it faisait fusiller quatre misérables qui avaient jour un rôle atrone dans ces égorgements.

Le 10 août, l'armée cusse certait Versov e, a un mille de distance; l'armée polonaise, forte de soivente mil e hommes avec cent quarante pieces de canon, était distribuée dans ses retranchements constricts en avant de la capitale. Mais le feld-marechai Paskew (ch. attendait, pour commencer des opérations définitives, l'arrivée du genéral Krentz et de plusieurs autres generaux qui élaient en marche avec leurs detachements.

De l'autre côte de la Vistale, le general Rosen bloomat le faubourg de Praga, qui il se proposant d'emporter d'assaut, s'il parvenait à détruire le pont de bateaux qui reliait co faubourg à la ville. En effet, un capitoine d'état-major de la garde, nommé Slivitsky, avait accepté la mission périllouse de détruire ce pont, de concert avec le sous-heutenant. Gorsky; il s'était emburqué, avec douze volontaires, de différents régiments, dans trois canots qui remontèrent le fleuve à la faveur de la nuit et qui penetrèrent sous le pont. sans étre aperçus (20 août) : Shvitsky attacha, aux bateaux sur lesquels le pont était établi, des torches à inceadie, des saca do paille, des matieres inflammables; Corsky coupa plusieurs des cables qui retenaient les bateaux. La fen se d 🤄 clara; une partie du pont fut incendice, mais la garnison se rendit maitre du feu, et l'audacieuse expedition de Shvitsky. et de ses compagnons n'eut pas les résultats qu'on en espérait.

Le prochain dénoûment de la guerre paraissait assuré: Varsoure devant capituler, sinon, l'armée russe en serait bientôt maîtresse, après un combut ou un siège meurtrier. Mais l'empereur, qui avait remis au général en chef les pouvoirs es plus étendus pour obteur la soumission des rebelles sans verser une goutte de sang, fusait des vœux pour que la révolution se terminât d'une manière pacifique et pour que les Polonais acceptassent l'amnistie pieme et entière qu'il leur offrait pour la dérmere fois.

Ce fut sous l'empire de ces graves et penibles préoccupations, que le baptème du grand-duc Nicolas eut heu le 3 septembre, dans la chapelle du pulais de Tzarskoé-Séto.

Toutes les personnes de distinction qui se trouvaient à fzarskoé-Selo et à Paylowsky, en ce moment, et qui, par-

consequent, étaient exemptes des réglements de la police de solubrite, avaient en l'honneur d'être invitées d'avance à cotte céremonie, dont tous les assistants, pour ainsi dire, avaient subt depuis plusieurs jours une espèce de quarantaine, car le choléra, sevissant toujours à Saint-Pétersbourg, exigent les mêmes précautions qu'à son début.

Le matin du 3 septembre, l'auguste nouveau-ne fut amené, du nouveau palais au palais vieux, par la comtesse Kotchoubei, dame d'I onne ir de l'impératrice, accompagnée du grand-veneur comte de Modène et du grand-maréchal de la cour Naryschkine.

A onze heures, l'empereur se rendit, avec le grand-duc héritier et la grande-duchesse Marie, sa fille aince, à la chapelle, où fut introduit le baron Scholer, ministre de Prusse. Le cortege se composait de dames et cavahers de la cour, avec l'aide de camp général de service. Le haptènie fut àdministré par le réverend Mousowski, confesseur de Leurs Majestés. Les parrains étaient le roi de Prusse, le grand-duc héritier et le grand-duc Michel; les marraines, la grande-duchesse Marie Nicolaievna et la grande-duchesse Marie Payloyna.

Après le *Te Deun*, chanté au bruit d'une salve de trente coups de canon et au son des cloches de toutes les eglises, un célébra la messe, pendant laquelle l'empereur présenta son fils nouveau-né à la communion, et, de sa propre main, le décora des insignes de l'ordre de Saint-André. Le soir, la capitale s'associa, par de brillantes illuminations, a cette imposante ceremonic.

A l'oceas on du baptême du grand-due Nicolas, qui le pour de sa naissance avait éte nommé chef du régiment des lanc ets de la garde et inscrit au bataillon des sapeurs de la garde, il y eut de notables changements dans les noms et

Google

LN " + "AA

les attributions de différents corps et régiments de l'armée et de la garde : le régiment des chevaliers gardes prit le nom de Chevaliers-gardes de l'impératrice : le régiment des cuirassiers de la garde, réuni au régiment des gardes de Podolie, prit le nom de Cuirassiers de l'empereur le régiment des cuirassiers de l'impératrice prit le nom de Cuirassiers du grand-duc héritier.

Le grand-duc Constantin fut nommé grand-amiral et chef d'equipage de la flotte. De nombreuses promotions dans les armées de terre et de mer, des nominations dans les ordres de Russie, furent accordées de préférence aux officiers qui n'avaient pas été employés dans la guerre de Pologne.

Le moment n'étant pas encore venu de récompenser exclusivement les services rendus à la patrie dans cette guerre si longue, si penible, si meurtrière, mais co moment approchait. Tous les jours, d'heure en heure, Nicolas attendait une nouvelle qui n'arrivait pas, et que Paskewitch faisait pressentir dans chacun de ses rapports : la prise de Varsovie.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, une autore boréale enflamma l'horizon et répandit une telle clarté dans l'atmosphère, que l'impératrice, éveillée en sursaut, crut que le palaisétait en feu; elle appela l'empereur, qui s'était éveillé aussi et qui avait couru à l'appartement de ses enfants :

- Dieu soit loué! dit Nicolas avec émotion, ce n'est qu'un avertissement du ciel, qui nous annonce la prise de l'arsovie et la fin de la guerre.
- Prions Dieu pour ceux qui sont morts : reprit l'impérantrice, avec un profond soupir.

L'empereur ne dontait pas que Varsovie ne fût au pouvoir de son armée, et ce fut sans étonnement, mais avec une vive satisfaction, qu'il reçut, dans la matinée du 15 septembre, la lettre suivante, que lui apportait un officier, qui



avant fait la route a franc étrier depuis Varsovie, et qui n'était descendu de cheval que pour changer de monture, pendant six jours et six muis.

# « Sme,

- " Tou e la Nation polona se parle en ce moment a Votre Majesté par mon organe, et je m'adresse a Son Excellence le comte Paskewitch d'Élivan, pour implorer votre curre paternel.
- « Nons nous sonmeitons, sans aucune con li ion, à Votre Majesté, à notre Rot, et la Nation polonaise sait que vous seul saurez oublier le passé et guérir de profondes li exsures qui ont été faites à la patrie.

a Varsovie, 7 septembre 1811, à six beures du soir.

# · Le comie Ant kowiecki,

« Général d'infanterie, président du Govvernement. v

L'officier, qui avait apporté la lettre de Krukowiecki, apprit à l'empereur qu'on s'était battu pendant deux jours consécutifs sous les murs de Varsovie, que l'armée russe avait été victorieuse, au prix de beaucoup de song, mais que Varsovie tenait toujours.

Le soir même, un aide de camp du maréchal l'askewitch, tequel avait fait le trajet de Varsovie à Saint-Pétersbourg encore plus rapidement que le premier courrier, remit, dans les propres mains de l'empereur, en tombant évanour, cette depêche du commandant en chef:

# a SIRE,

- « Varsovie est à vos preds
- D'après mes dispositions, l'umée potonaise se retire sur Plock.
  - a Le feld-maréchal Paskewitch D'Enivan. a

THY DE TOME CINQUIÈME.

# TABLE DES MATIÈRES

## CHAPITRE CXLV.

L'ennocreur croit obéir à un ordre de la Providence, en décrétain la récuverture de la Dieta de Pologi c. - Il se permado que son régue est placé som la protest on divide. — Mapifestations de son acie rengieux. — Il se dirige d'après na inspirations d'en hant. - Un trait de foi mystique. - Sen aversion contre la plusescolucide. Voicaira et su totaranca rengieuse. — Il est pou favorable aux envalussements do la Cour de Rome. — 1, remet en vigneur d'anciens ukases qu'i prolobent a réception des builes du pape en Russie (siene du 10/48 mars 1986). - Il fuvocase la religion nationale. - Succès des missions grecques orthodoxes chez les Samotolea et en Mongo le. - Il protégo les Ka monte convertes au obristranisme, — Le con seche il Figlise prisso de gliminiscen danu les affaires de l'Eglise. arméntenge. — Creaton, du dioceie armemen de Nakhitchevan en l'avant de l'archeveque Narges [akase du 42 avr.115 mai 1880]. — Le escrétaire d'Etat Biomiod', directeur des saltes étrangers. — Influence du prince Charles de Luves dans toutes les questions religiouses. - Les affaires écolémastiques traitées dans le Content de l'Empire, sous la présidence de l'amiral. Nicotas de Movdwinos -L'empereur lausse ou Sa at-Synode sa direction des affaires spir statelles. Hon d'episca. - Mgr Gabriel, évojus de Encreon, rappelle à l'empereur la projet de l'ampératrice Catherine pour la construction d'une église à Cathericoslaw. — La construction reprise et achevée una frant da l'ampereile - founguestion de cette égliso monumentate au mois de juin 1830. — Les musulmans présents à Saint-Petersbourg demandent à célebrer le Barram. - Nicolas declare que ses sujets mahometans he peuvent etre troubles dans l'exercice de leur religion. 🕳 La fête du Bairam dans lu grands take de l'Exposition (95 mars 1836). — Le vieux schamkhal de Tarkow, heutenant-généra) du tzar. — Abdoul-Vakhid, iman des nyusul mans à Saint-Pétershourg. — Les envoyés turcs su disposent à partir. — Ha il-Pacha ne peut obtenic la révanon du traité d'Andriaople, - L'empereur renonçais a . Indeconsté de guerre, anais non à cede due à ses sujets. — Le solian hors d'état d'acquitter le suconit tiers de cetté indeminité. — Bicclas conne ordre pourtant à Dichitsch d'évacuer, au 4" mat, le territoire ottoman. - Il accorde en quire, au sultan, une remise de trois cent mille ducats. - Audience de congé des ambassaciones torcs. — Grande revue au champ de Mars à laquelle de sens

#### CHAPITRE CXI VI.

Matverliance de l'Astroché. — Frondeut de l'Asgisterre, — Estrata combiele de la France avec la Busset. - Charles X alisé de Ricolas. - Le ministère Poligrac. es sépare un la postugue anglaser. - Le duc de Weitington proteste contre l'expidition d'Algre - Nicolas approuve cette expidition - il s'inquiète des tendanom da ministère Porignac. - Protison critique de la France divinde par les pertie. - Le prince de Petigone prépare un soup d'Etat pour mover la montrechie. - [] fait presumbt le usar, à ou sujet. - Ses confidences nu prince Pousu d'i Bones. — Le dec de Mortemart, appelé à Paris, éculis l'ambestade su priviser secrétaire, le chevalur de Bourgoing. - Nacotat l'engage à empicher le prince de Posguaci de comprendictiva la rupos de l'Europa. -- Bestaments de l'orapereur pur les projets de Charles X centre la Charte. -- La cour d'Autriche avertie du giogo d'Lint qui se prépare. - Conseil du prince de Metternich à M. de Raynessi, ambamadeur de France. - Notivotes système de Saunte-Alliance. - Metternich west établet une lierson éstime soire les deux empersons d'Autriche et de Banie. Le comte de l'impodancet charge de estis séguciation.
 Nicolas ophie les torte de la politique du trichi-meret negardo per rancues à Metternich. — Il las exproche expendent d'avoir lait expenier des non-raite du duc de Beschetadt, avec la titre de Naçodese III, etc. de Pocigne -- Précautions à prendre contre la Iléra-Un congrèt des trees grandes paimaness du Nord et de l'Est. -Charles II mardo à Paris ses ambamadeurs asprès des cours étrangères. — El compte sur l'allience de la Bussie. - Un mot de Nicolas sur le droit qu'on a d'étarodre l'impensio du voluir. - L'emperitur doit faire une tournée d'imprection dans les provinces méridiosaire de l'Empire. — Il emmére avec les à Varionie, per deux manutres, le prince de Nemetrale et le prince Wolkomky. - La mesamur Dewoff, par interem, no mintenbro des afferes derangères - La neutonantgénéral Mitarine, à la direction du sphoset tengéral. — L'opinion publique s'eneutert des vrais motifs du voyage de Pologne, - On parle d'une entreven de Naciona avec in the de Prinset etc Sidane. - Confédération secrete des proporties enntre la décragogie. - Nicolai, arbitre des destinées de l'Europe. - On croit qu'il accompagnera l'ampératrice nux cons d'Esse, pour s'aboucher avec l'emperenr d'Autriche.

#### CHAPITRE CELVII

L'empéraire part de Saint-Péter-bourg 14 mais avec l'impératrice. — Il importe m fintie dans la bair de Cremetaët. — Il voyage avec ses aides de camp généraire, Benkerdorffet Tolniot. — Personnes déng sées pour foire partie de la outre impérale. — Les cressellers d'Eint Tumin et Sambrecht, Mutiers, Hotoryanhi, et le linean Suction. - Le committee du satisfe Structe. - Le generalitée du caper Businewski. - Editoplack de l'ungrocur à Dunabourg .- Le prieze Havantig, gosverneur général de la ville. — Le général-assier da pénia Klassicoke. — Los atentrous majors Mrkwag at private Philippe ... Nonwider on in pasts of his adulton morbos. — Crianos d'un libeital militaire pour les levalides. À Sesat-Pétershouse (alcourde di divitati disabitable — Austria, de l'emperagrit l'armete (10 anns) — L'irrecond de guiast de Brivégaro, « L'prépare déférence projete du les gour le Birbo. — Bertuson de la lei sur la suffisi de manage et le diverse — La Cour de Borne, construct on diverse, sovertest dans in marches, — L'empereur et range to parti do page. — If ne compressed page is maritare gives normisaleté de dévorcer-- Le grand-duc Constantion bissoé des pareires de son frères. - L'empreur fait l'éloge des paines havennes. Le cresta Mostoweke, menistre du l'intériore, depanada les moyens d'affailelle l'Oppraision dans la Diete. — Le mestiper moyen de gapter des voir, etten l'empereur. -- il passigne est garrent de vécalés qu'es ma las proposer — La gamie Neumentinull en explopar l'utilità dans un gen ver propent constitutioners. - Independent de Nomian anotre l'actual des vorg et des escaciones. -- La jongieria da gouvernement gantautionnel, -- Embarcas du Conneil d'afferdentention du royaures de Pologne. — Les désertés natriones du pohatings de Kalien. Les dépusés geneurratogra. Plum de georgagens de l'Oppreftion. - Le courd ritch joub férent sur les rémittes de la remien. - Le laureur encedo do la Cotto. — Lo grant-doc enerco na curvetta non dans Vareccia, — da police resugns and premiate as arbitraries — If among to his program diego corgrange par generale — de produces dage l'armée polenies — La propose de de Pierre Winn hij et de Jenrech Labrecht, - Lour mindad et feur rivalad - Bênnions des gomperateurs. — L'empereur va, su-devant, du l'impératrico. — Leur entrée à Varrovia. — les descendent au ghâteau payal. — La faibleme et la force des femates. — L'impératries indiquents. — Automotium du conformations du sei de Polegno (14 mai). — Réception de l'empereur et de l'impératries. — Oq proprior l'aborde des conces de l'Espainique — La posse tératote la sociale de du manytes telefor de que demarches marris des Adeletts (Efferen -- Affirche de prince routh de Pragas, my upon minter in mour à reget et habite. - Grande paparte des brunges palona una, en prominer de Leure Mayeste 36 mais - Les éfrace du cluster les .... Physiareth et la utinomie du conseil de Pologie. ... lieux elles elections des monors et en ambale plus rents. On vertiges de la Diese 188 ette . Beschieben de révériorial. — Nominance de mantene de le Dode — Cornege de l'imperiore et ret. See descripe aux représents un élégronaux de Publique - Continuetim de la sence ment la prendence et Manulia dationisti presé i l da sécul. — Comoto reuda dos coérabosa da grantetrardicial depais la Dete de 1875. — Ez med de la manatica de reseaune presionalies a es devantes destrés. - Cutter. - Instruction patitions. - Interiors. - General - Financia, - Benliga de l'action n'atrat de l'estre 🕳 Educe d'opposition dons les Chambres et éact le pays. — Indicares additiones des femmes. — Agitation réveletionneles.

### CHAPITAL CALVEL

Cread d'our ches le maréchie de la Diese — Abstantion erational-qué des trairbres de l'Opposture — Baix ches se parendrat du Comerci et le président du pleat. - L'impresser y mentr. - Bos abservation per les souleurs portées par les frances. Brutte symptem que un attentes projeté nontre l'embereur. L'arconsideret les bards de pomere. - Le construitele neus aguets. - Conjugation de Wissouli pour ensever l'empersor, - Les conjuets écartés par une main invisible. - Lujowidzki, shel de la potice da grand-dut. - L'empéreur at l'impératrier auns secorte dans ses rues de Vassovae. — He se montrent à le promenade de Baltara an entres de la force - Travana de la Balta, - L'Organistica perditara great des tres - Maries de fin jour à laquelle l'origineer assiste meteorite. -Proget d'un magazione à la mériore d'Esexandre III - Il aut voul aux acclumqtion. - L'empereur part de Vaccorie (9 juin) pour inspetter les perps de la promière nemér. — L'impératrice un rend amprès du rei de Prusse, en Sélèsse. — L'empurong devait avoir des conférences avec les feld-maricheux Outen-Sochen et Dichttoch pour la réorganussion un itales de la Russic. - il roubit, annel ne rencontrer avec les enveyés tures, avant leur reteur à Comstantinopie. - Il les prait done mutat à l'atmotre à Existerherid - Lettre du vice-chanciter feut ha mangand que il emperone patoug de s'annerer l'armité din na 12 1, ha fana il region. des sommes à naver à la flamie. — Jose et reconnaissance de Nahmond. — Le popula Oriolf récoust à pesser les sujest gèréte-est de suttes avus : à protection du tene. - Mak moud adouest la sort des raise dans cos Étate, margeé le neulèvement dre Altennie. - Nicolas pense que la Gened Turo devrait su faire chrétien. - Les enveyes targe et le feid-maréchai Dichitech à Magarod (6 , min), - Acquet (fait, pas Pemperson au litrus des Bu kans. - Leur réception triomphale à Eijenbethgrad - Grandes revises. - Les en voyés turcs y sout invités. - (le disent avec l'empetrur les peut compté - l'écous recreamants ses et réliens au sultan - Modifigaliren introduces dans le fronté d'archanque .- Andrews de congé des susbanacions - Nicolas compare Makinoral a Perre le Grand - Il speta la genuco des demesselles nobles établis à Esnabellegrad. - Il décharge les habitants d'une dette envers le Couronne. - L'impératries su château de Fischhach en Siréde. - Las princes et princesees de 20 familie - Elle prétexte la faiblesee de 40 maid pour échapper que fêtes de cour. - Le charme de l'internité. - Elle reçog avec boaté les personnes cu'elle à contraut dans les jeuneuré — Bon professeur de tempant, Baranich. - Die lat dotter une legen de grammaire. Pag. 45 à 36.

## CHAPITAE CELIE.

L'empersur continue son voyage. — Il s'arrête un village d'Adjamba (8 juni). — Il précuns la reconstruction en pierre d'une égline de hois. — for impection à formateur — il travers hermanthong — il serve à fieur ett dure la mont — Le feid-maréthal Cours-Saches mert — y roje nore (16 juni) — Berum et montequeres. — Départ pour fiere — Béorption de l'empereur dans acts vi le. — fon dévotress nex bassiques de figure tropies et de Saint-Merkel. — Ille de la mobleure — il un remet en route avec les deux feld-entréchant. — il arrève le mir à Kodni (13 juni). — il impecte le many du le corpe d'infanterie et de la division de leumerés revenant de Turques. — il visite l'hôpital monteurs. — Un visue mélecia le conjure du me returer, en lui donnt que le cholère-morbue unite donn l'hopital — il empereur rots en reert poursie, m vou s — Franceire francagements qu'il chitent nur le vertable caracters de Cholère-morbus — il présent l'igrement prochame des épubliques prochame des épubliques en finance. — il ordanne des printes publiques



# CHAPITRE CL.

Arrivée de l'empereur à Brusse-Latowski (17 jump - R. y. trouve acc deux frerer Michel et Constant n. - be termene mi semble présiger queque matheur. --- Un bou mot du adsurévisch sur le choidra-mortius et la Diane, -- Grande gewas à Masero-Litteration - Refore à Varionie : - La grande dechesse Marie de Sone-Wennar went your sea tross freren - L impératrice revient de Frechhach, à peutes journett. — Kacolai va ramin'i Lowicz an-devant d'elle. — Amusversante de ca resianr caon de royanno de Pologne (24 Join). - Grande parade et grandes maenteuvres en presenter de l'empereur. — Enthonoisse le des troupes. — L'impératrice, fatigués de son voyage, no se mortes pas. Elsa no fait que paraitre au grand hal offert a la noblesso et à la hourge visie dans le château de Lagrenski , it juis . - Complet de Wiscyki légoué par la police. - Terrible catastrophe arrivée à Sebastopol, is 15 Jun. - La populace de la nivioda Norabelinas se noviere à l'occasion des mesures de mintante contre la peste. - Eponyantables exces. -Massacre du gouverneur instrture il estendal-genéral Stolypine, du calone Aorsbieff, du communicare Stepapoff, du conser les Stouth. — La révolte réprimés par le comic Wiscontroll of caminal Green, - Pressent ments so l'empereur réalisés, -Debate de la Dese de Palorne. - Discussion de la rei sur la disculstice de marings. Les nonces Josephin Lelewel, Wolowski, et Wonnyk, protestant contre code los, - Etic est reje 60 par \$\$ vous, - Los consistres realest donner loss elemanora. - L'empereur la refine. - Derivere acance de la Diete '\$7 joine -4-ustave Makichowskii depone ura acte diaecusationi contre tross misustres. Wosancki, Ladecki et Staniska taranowski. — L'Opposition prepare su nouvel nete al accusation control of autres a taristros. - Clôtore de la Diet (188 jour). - Séance royales — Basoners de l'empereur. — Le Denna = Berne de noutes les troones personance (29 p. acr) - Nicolat sem qu'il est ror de Pologne, - Constantin sarie de su retirer à Françfort-quelle hein, après ses quarants années de nervice Page 45 & 74.

## CHAPTER (S.I.

Distributions de aésorations pas générais polorais de altente firmémente, Ze també. — Le course Bajanamité et le jériera Samtiet numéres ades de camp de l'empereur. — La courteure Gudalamista menimée dante d'hetineur de l'emperatrice. — Les courteures Erotie Grabousta et Anne Oracowska roominées demonérales d'horneur. — Dermer entretten de Nicolamise le céssevétich (Bijum). — Est depart de Variovie. — Il rejoint l'imperatrice à Volmas. — Leur arrivée à Dorpat (é pai les) — L'empereur visite i Observatoire et l'Universet. — L'astronome Strave. — Le professeur Parrot. — L'empereur presid à en Grarge les frais du voyage au mont Arant — Aravée de l'empereur et de l'ampératrice à Potentieur anné le proce de Presse (é publet). — Le feut-marocha, Pasiemiteh arrivé la verle: — Braits sur la reconstitution de l'armée. — Évacuation du territoire tore per les troupes puriet, — La Variebie et la Meldavie resient soules





accusion mus la prémièrere du général Paul de Manetell - Le général Parkenuell read a la Tarquis sapremente l'Érovines 13 juint). - Pétade (gamerrapes de la maintance de l'empereur — Bassies principe aux regiments de la gèrée je Voincomer de l'Emphrate et lus fait rondre les homoeurs magaziers. — Leors Mapessin et la grand duc hératies restruct à bairs, l'éterniques : à un tets .- Lis descondent na palais d'Antichires avec le prince de Prurez et le prince reyal Crear de Brade — Ib se montreet à la promissaie agnories dans l'un d'I étagique — Filter publiques es mascarades qui palais de Peterhem. 13 jubirty. — Le combe Brioff, are no in position d Calenda, a not be encountier of Man Bouge about -- Bourse and counts CV MID (1778 pag (et). — Browless dr up spranger à Consepotation — L quipotenzi distatutar pro forces malatanera et enportante le carire de la grannile némies - I fran du 1918 juit et. - Les pouvernement de Padolie et du Lliere in et la privrient de Broadshormanne d'Arre out le 2004 de grotte : « La première arreir». tout in met mandement de Init-maréchal Outro-Sarben, open on electroment de front — tien quartur général waruféré de Nobelow & Kien. — Durissen inquié tentes riporatum à quinjet, -- L'oraporque assurita au rel. Charles X de ne pas represent la justio avec les garris a jarcho justi et el autendre une promise facuratio — il reprend give mindaction in regente da l'exception d'Alere — il fast appaire se chargé d'affaires de Prance pour las annoncée cette houveurnouvoila. — Sa lettre à Charlos X. — C'étali. l'ompereur qui avait ampaché le milian de seconsie la dey d'Alger . . . . . . . . Per. 75 A 81

#### CHAPITAE CLIL

L'empereur aprese du Primer le counte de Necestrada pour préparer la respecte Sainte-Albacca. - Bruits d'un coup d'Etat à Paris. - L'empereur visite Crons teds awar 20 do Boorgos og et te capetaren A Caurt. — Le vecht respersit, — Le capitalité afigliais en fince des lortifications de Cronsmill. — Genedes manifesters du corre (d'esché de la garde, de 11 au 16 millet, - Petit) marre. - Le carac de Saint-Pétershaurg, manmandt par le géadeal Soukhouanst. — La soras de 16 Bance Blaube, sequenció por la giolini Scientifica. - Montreres com panels par le general Jacobs. — L'empresar et le grand des Malei en Savenne. - Le feld-panecchal Packewicks, jes genéraux Doprezadovitch, Tabantychell et Berdhards, jugun-actities des poussons menégresses. Le grand-duchées ser, age de double firm, publics exceptants — Non-purirus, — il impérations années et manormore, — Les chara-à-bancs dus danses et d'enterechts d'houneur. — 1990 de muit sur paleis de Gatchina et de Péterhow, - Départ du prince de Pruse-(\$ 2014). — Départ du prince de Suède (7 2014). — Départ du grand-duc Mechri pour les dans de Chelched, où these out avere lans des nonférences digéomatiques. - Préoccapations de l'empereur pendant les mascaures du many de Krassof 560, - 3) came familié comest avec les soldate de régiment de l'intende. -Louvernage de l'empereur et de 18, de Bourgering product le bal. (17 jubliet) --Prograeira magnetica de à pomprévença de Paris — à empareur mande la charge & affaires de Franço de pulme d'antiritàre (5 mét), — hon entreturs avec M. de Bourgoing an aujet des événemes taile Paris. - Il vondroit évent une statue el se à charan fer braves greauture de la garde maste. 🕳 Non Austain, les recessag la Adphehe de Bortes qui lui avest aunones l'insurvention de Paris. — La résolution on France, c'est la révolution en Europe. — Qu'est-es que le chelèramorbut augrés d'une pérotation' - Départ de l'empereur pour la Fissande

Google

(ht nohit). - Le général Zakrewsky l'accompagne. - Il ve vicitor les entrieres de gyanit, prés de Pitterion. — Les payenns traleses, en volture, : Il encourage les ouvriers qui travultent ou recomment en l'honneur d'Alexandre I'. ... Se réception à Friedrichekam. - La général-major Attibueff, commandant de la vålle. — Difast stellfridt pår som triederin um cocher bleset. — Hi remercie la Provalence de lus avoir permis de sauver la vie à un de sei mieta. — Il traverse la ville de Lowisa. - Il dioc à Perso et arrive le soir à Reisingfors (28 août). -Sa réception dans cells capitale. - Le courte Rebbinder, secrétaire d'Etat du Famiande - Le ganéral Zakreunky, gouverneur géséral - Le commandant pénéral Scuttoff. - Jose et enthousseure des habitante. - L'emperuer ne veut par avoir d'autre garde que l'effection de ses sujets. - Il dente audience qui aduai do Paulmoch, щий іми ребленію фенд вогомовь. — 16 гобиле за реголібен мудал роце etyet de frapper una médaille en souvenir de sa visage en Finlande. — Il approque la seconde adresse, par laquelle le sésat lui demande d'elever la général Zahren dey à la dignité de comts du duché de l'éplande, - Resent flatteur a Zakrewsky 1/14 août). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85 à 96

#### CHAPTURE CLIN

I impresse regertie de na pouver vaster Alio et les autres vistes de l'iman le ... I appeard, cu biolande, la vocioire du pouple parmen, la retraité de la garde poule l'alidication du roi en faveur du duc de Bordenux, la nomination du duc d'Orlegen en qualité de Benténant-genéral du royaume. ... Betuir de l'empereur à Saint-Pétiersbourg (17 nobi). ... Le prince Charles de faieven et le courte Telorenveleff viennent à sa rencontre. ... Cas deux ministres représentent les deux partie de la paix et de la guerre. ... Dernières nouvelles de Paris. ... Opinion de Nicolais une le duc il Oriéaux et le général La Faiene. ... Son err voi au paties d'élapuige.

l, impératrice las appeciel l'invasion de choiéra à Tillie. — Indignation de Sicoles an sajet des nouvelles de Paris. — Il ne proit pas que Louis-Philippe remits acceptor la courone - Ce aerait une traspation - La Chambre des deputes n'est qu'une assemblee de factions. - Si Carrier V est écoute les conwith do passparency if weath exerce use to trust - In Remittion its Juillet jourse par Nicolas. - L'impératrice l'empeche de se promoter sur la conduite qu'il vest lovir. - Il remet su documen au lendomans. - Les ministres démandent the onlyst. - Deux navires français, pertant pavilton tricolore, son admis dam le part de Cronstadt. — Courriers d'ambassade réterus à la fétendent, à cause de kur cocarde tracotore. - Toule la politique du moment. Attenden. - Le grantthis beritter, conduit par non gouverness, le genéral Number. - Belle allocation ne Nicolan à son file. - Le devoir d'un apaverain set de se faire tuer sur les marches de son trône. — Cet entretien colporté et déligues éans les salons de Finist-Pétersheuer — Comment on traduit les pareles de l'empereur. — Le ministra des finances, Canaririe, fait briompher la parti de la poix - L'empereue no propose d'envoyer à Bertin le cornin Ortoff, et à Vienne le rearichal Dichluch. - Il accorde une audience particulière au charge il affaires du France. - Récit netal, if de cette audience. -- Mauvais vouloir de l'empereur contre le duc d'Orléann, ... Ses sympathies pour Charles X. ... Il ne déclarers pos la guerre à la France, mars il ne recennati pas un gonvernement mé de l'impente. -- M de Bourgogag parcient à la raminer à des sentiments de conciliation. - L'empereur

France à venir aux colonies multirires de Novogored. — La brest court à Sour-Pétershourg que le charge de France à reçu ses passe-petts. — II. de Sturgoing annocca à la embassaleurs de Prance et d'Autriche qu'il à compagne l'empereur dans son engage, — On dit partout qu'une armée maise du 100,000 housiges sera rémais que les feoricères de Pologne, — Les jeunes officiers comptent aller d'etage en étage jusqu'à l'urie. — Un uhans ordonne une brée générale. — Tendances pacifiques des dépreches de Posso di Borgo. — Le comte de Posseirode, revenu de Bortie, recommènde une étage des sentralité.

Pag. 99 h 118

#### CHAPITRE CLIV

Antipathie et importor de Nicolas à l'égard du duc d'Orléans. — fies souvershoms avec l'empératr ce etses minastres. - Il compare le duc d'Oriéans, en 1811, avec le roi Louis-Phi appe en 1830. - Sun éépart paut les colonies militaires -Le maréches Dichesch, envoyé à Beren en manion, le last remplacer par le genéral Kleinmickel auprès de l'empereur. — Ce voyage devient l'origine de la faveur da Kleinmichel. - Eloge de ce personnage - il était l'âme des columns militaires. — Tableau des colonies de Novegorod. — Pesation déficée du chin d'affaires de France au milieu des efficiers russes. — M. de Brongoing releve si vement un mot malveislant de Kleinmichel. — il a l'intension de l'appeler en duel. — L'horneur hatail euta du défenseur de la paix. — Désèches de Paris, aunoncant la grande revue du 29 noût - Comparaison de l'armée russe avec et garde patienale de France. - L'empereur recoit la nouvelle de l'assurre cion de Brugelies du 25 août. - Coméquence de la révolution de Paris. - Ricolas ne vent plus entindre parler du duc d'Ordana. — Mi de Bourgoing a efforce de sutifier Louis-Philippe, — Norrelles du chluéra-morbus ... Sa marche et ses progres depuis sa sortie de l'inde. - Il paraît d'abord à Taurie slans les premiers jours de judiet. Il échile à Astrakan Bea affecus ravages à Titles. tómenta choléra. – Le peuple crost aux empoisonneurs, – Manacres, – Crossisse à la contagion. — Commission ambiatoire d'études et de recours. — Le coaneiller-privé Engel eu est nommé le chef — Le munistre de l'intérieur des ause. à le remplacer. — I kase du éféé septembre qui nomme le comte Zakrewsky à la place a Engel - Resent mager it a comic Zastowsky call the propher p - Described la Commanion pour le gouvernement de Sindarsk. - Depêche du prince Gahtsyor, gonvernene da Moscou, annosgrat la procheme myasson da chaléra. — Prières publiques pour la centation de flère. Arrivée à Saint-Potersbourg du general Athaum, ante de cambo de Louis-Photope. . . . . Pag. 111 a 1911

# CITAPITRE CLV

Mission du genéral Athahu. — Son voyage entravé et retardé. — Lettre du comie Prazo de Borgo, trei-flattense pour le général — II de Bourgoing indapus au genéral la écolonite qu'il dost lours la cour de Rossa. — La Favette marrité. — Athahu ne promet de ramener se taur à l'égand du roi. — Audience de l'empereur. — Lettre du Louis-Phinippe à non four frère Nacolas. — Le général Athahu justifie lu roi. — Mot prophètique de l'empereur. — Le général bien accueillé par i impératrice. — Son talent de dessinateur. — It continue de platifer la cauns de Louis-Phinippe et de la Revolution de Juillet. — Réponse de l'empereur à in

» Google

lethie du chi (4: 8 septembre 2000). - Elle ne sound pas anterfaction à la France, - Depart du genéral Athalis. - Présages à une coalition repropérant. - Objet de la mission du maréchal Diebitech à Berlin. — Le prince de Metternich est 4 avis d'accepter la fait accompa. — Une dépéche de Pomo di Borgo écrite man la decide du prince de Tellevrand. — Nacotas rature un mot dans crite denèche. - Le prince d'Orange le posses à rétablir l'ordre en France et en Belgique. -Le roi Louis-Philippe reconnu par l'Angleterre, l'Antrache et la Prime, - Postion expectante de la Russe, - Apassement du choléra-morbus dans les provincei méralionales de l'empire. -- Succès de la commission dirigée par Zakrewsky. — Le genéral Strekaloffà Tilles — Le sénateur Lawroffa Astrakan. Le courte Suchteien à Grechourg. - Resert au pouverneur militaire de Tiffis, et septembre/4 actobre) — Prieres et actions de gràces dans les églises. 🖚 Nouvelle de l'apparition du sholèra à Moscou. - Mesurca de précaut en et de nalulizaté dans cette capatale, — Conneal général du vangt membres, administratif et rocheal. — Lenteur den progrès de l'épidémie. — Lettre de l'empergue nu penter Diretty Galattyne (2) septembre/6 octobre). - Augmentation nobite du cheféra à Moscon. — L'empereur se résont à partir. — L'impératrice cherche à l en disenador. — La vie du pero appartient à set enfants. — Réposse subbisse de Nicolas. — Son départ, — l'applité de son vivage. — l'on arrivée à Museus (11 octobre .. - Son entree au Kremfin. - Er thousanne indicible de la population. — Excess no recal & Coguse de l'Amoraphion. — Il y est reçu par la radirepolition Philarete. - Effets user favante se la prisonce de l'empereur. - Empletion de la charifé. — Le riche mavelyand Ovichmarkoff juffrenier denoum hépatal - L'empereur preside une des réances du Conseil général, de sauté. - Decreussauce de l'éorden. 6. — Leure de l'Impératrice à son épous. . Pag. 913 à 130.

#### CHAPITAR CLAI

Précantions sedounées par l'empereur pour préserver Saint Petersbourg du cheléra. — Les contant sanitaires et les quarants met. 🛶 Marche du cheléra. 🛶 Dominate a de sus parages. - Emigration des familles encles. - Tous exechébitant de atropot des pense porto, - Ragetó du municrare. La peur anni con-1421 and que le cholére — l'hanc du 4,18 octobre qui nutorise l'ex-ortation, des montales russes. — preation d'une nouvelle montare de plut me. — L'empersor s enferche au potais de Twer peur y flure quaramatue. — Son retour à Taurskoë-Selo (31 octobre). - To Denor chanté, à cette occasion, dans l'égiese de Notre-Dame de Kasan. - Levée de bouchers des nouveraint consta la Newthtien, -Prepara da de guerre générale. — L'empereur tratoure à ses sojois résidant en France, d'en acette avent le 45 décembre. - Il mot sur le pied ne guerre une grocés de 160,000 homenes. — Les troupes prêt s'à se mettre en marches — Maintente de l'empereur aumonquit fint otion de compatire la Mévosition. - Note mena, aste publica dans les journaux officiels de l'Ademagne. — On arme de toutes paris. — Le marechal Dir bisich arbent provocueux die parti de la guerre — Sa mission à Berkij éprouve des « flicuités. — Le rei de Priese n'acque le pas caps rémignance un projet de conhition. — « Le terme a est plus aux traités de Palaria. 3 — Tempor sations du roi, impatiences de Diebissch. — Le 13 décembre est legaque fixee pour rentres en campagne des forces de la confibea. - La grande Companion sanitaire de transporte de Saratow à Karen. — Braux trasti-I horn une et de charant choërmann. - L'empereur fait publier tous les notes de pendential at the devountment. - Recognitive Toutishall mater be baruton, evant fait de les thannes des hispital de choieragnes. - Leie maritable on Commerce à Bacas-Piteralousy - Konmolf, pressiert de it Communica maricagair - Etahistorianes d'un inseret pour les subtances de la closer des marchands. — L'ampaeren fact remercent provincert erent fan denamers. - 5. ektoer een auden de name algon lou tioux où règne la choléra. — Le prince André de Lieven distribus des ancoust pag departs de un fortune part culture - Le couste Warenand fuit de nabens. Sourcit agritation que se manifeste à Savet-Pétersbourg à la fin de mnumber: 1880. - On attribus orthe ngitation à la nomination du nouveau grandmattre de potico. - Le général-major Entouchtine, umi os crésture de Riciomiabet. - Actes d'unribord autors propet publicent - Attrespensents, éverte dans harret de roce de Transport Séra et de l'écule maisage des cadria, compromes et removés dans have seculed. - Door présents pants, homoroff et Pierre Gelitique, tous deut employ in du Convernement. - Cette uffaire ément les unions de la capitair. -On w yout in adorgrammation size Societies receives runner. — Attrivée d'un courrier. rennet de Peren, & l'ambasende de Drotte (10 éléctricié). — Dépôche de Selemedt, enant de Projec à Varscrar, anexecant l'incorressen du 19 gevenires - On manage de pouveiles de Variovie. - Joquidholes de L'assperant, - Il était appris par les lettres confidenticiles du prince Lubeckl. — Arrivée d'an courrier de Boglan, avec dépôches de Dichitech (18 décembre,: - L'interrection de Varingie configurate. - Diebetsch recente comment il fut matruit du cette pouvelle à la hage du vos de Proma. - Diebrisch ternande des driefes. - Ju n. n. pas oucore de nouvelles aleres du Constantia. — Le position rapport du conservaca arrive dons la soirée du 15 décembre. — L'armorrection de Vargovie m'était pas énouve commun à Sarat-Métershoung. -- Le chargé d'affaires de France assiste, in 46 déeembro, h. la revue de la garde montanta. -- binnêge da pajnis Michel. -- L'emparame meivo, avos la grand-dus Nachal et les manus res de Prame et d'Antondre. - Après le dellié des troupes, la fait faire le perpie aux persions, et afficeres préminte. I I feut de comest de la fabrica de la évite recent de Verros de . — I palar patien des acontants. - L'empereur mollers teur rementazions contra sen Pasonain. -Admicables preside de Nicolas. — Rourres des troupes et perments de finélité. - Al anon à la Revolution de Julier. - L'empereur presenté que proservation de Narmovie a été faite por les évitementes du carbonaraine français — II. de Boorgroup produkt money with operation aportence & a firsten - Le monte de Resactroria explique et juothie la propos tenu par l'empereur. — Sagos cuascola de su grand homme d'Etat. — Article proventeur et prophétages de la flouse 

#### CHAPITAE CLYIC

Betermissiment de la Révention de Justes à Vassonie. — Effernemente de la nociété polonaire. — Complicité de la police. — Etat dus Sociétés secrétes en Police. — Marris et ses fanaisques ames de l'école des porte-energies. — Le grunge des étadants de l'Universaté de Varianne — Joseph Estrucha et me complices. — Le prince Lutrocki le norveille. — Antagonisme de Zalevella et de Wassocki. — Conférence des ciutés de fionistés secrétes à Mariament. (10 acrès, — Discussion sur l'opportunité d'une tentaire de révolution, — Difficulté de temperature de révolution, — Difficulté de temperature de révolution.

ver um gendraf it mertre t in title die conjunit. - Wierefer se retire et s'hostiegt, - Zaliwski derient chef suprème de la Bociéié des représentants de la nation et de l'armés. - Principana membres de cette Société : Bolesias Outrowski, Han-Pict Mechanti, Zavjer Brontkowski, Louis Kabeltak, Zokowski, S. Goruneki, V Kermaneka, Anastase Dunne, Dembuski, Francois Grainala. — Formation Progress de l'afficiation. — Le rivéral Pierre unitainée et le heutenant-conneil. Parakowicz. - Convocation des nelégads à Varsovie (lin septembre). - Urbanski, phient, ne fast regrésenter que Wissecht. - Wissecht, nommé membre du cornect ik in place d'Urbaneka. — Vroock, et Zalawekt it at tête de la Société sceréte. — Di agrittori d'un commus accord. — Plan de révalation. — Projet précesté par Zalawski, qui n'en draig pas l'auteur. — Il s'agissant de reconstituer la Pologne teile qu'elle était avant les trois partages — Zaliwski ne demandait que dix à alcune journ more l'entennion de ce plan - Le per jet entene lait avec des bemits qu'on avait las course en l'orige sur la récravionation soussiple de la Posigne, - On avait attribué as grand-inc Constantis une combination analogue, Utopien des réveurs et des agritateurs politiques.
 Projet de Visseku. - Attatumer is disarivited an author do not brouget praduct in parado et appeter in penole and arracs. — Co projet, magnéra reposteé avec horveur, fur cette loss accepté, - Ou en fixe l'exécution au 21 actobre. - Toutes les metures prints pour l'insurrection que écultrait ce jour-là. - Wiseche se conversations require the grand-disc -- Les armes chargees depuis le couronnement du tage — Caracia re le foit bie de Wissek — Le compact du 19 actibre njourné. — Le grand éue matado, invintito et bien gardí. — Ji étattaverti de ne metair sur ses gardes. - Arrestations. - Les prisons remplies. - La police est d'intelligence avec ses conspirateurs. — Fauntes dénonciations. — Le grandtion to resource - Progress de la re-ospiration - Affilies dans la sécut et la Chambes des nonces. — Projet de faire table seue. — Projugando dous l'armée. par les soms il Urbanelis et d'Ignace Frondryceks. -- Genéralis proposés pour servir de chel e à l'imperrecion. — Afficiation dans les anciennes jurnifices pulsmares. — After the on their 11 neverties. — Le productor despute Les vels. — Inārsias Ostrowski et Bogdan Zakski cherchent à salmer l'andeur des étodiants. -Deputation les écules à Les aux - Réponte du professeur à l'Adress des etudiants, - Effet prochett par le mouvement de l'armée rasse vens la Pologne. - On duguta le jour de la prise d'armes - Wissight résolu à sedemer l'officire vers a Il Can am 49 durcht more la terort du Constantin et la défivrance de la Pologne. — Zahwelu escave disposmer l'incorrection. — Il as rendi chez le monstre Labecta et ose lui demander censeil. - Labecta averit Lenpercur. - Il le provet de l'aire entrer des troupes en Pologne. - Démarche de Zanwski auprès de Leiewel. - Il est éconduit. - Continuation de l'antigunisme de Zah waki et de Wasochs, - Serment des gongunes. - Linte des victimes, gémérinas polociais et autres, min hors, a loi. — On éécide que les afficient rasses, puroat la vie asuve. - Plan de l'insurrection. - L'incendie et l'assarsinat, -On songe aux propens de se penoarre des armes et des munitions. - Bracie ripandos pour exatier la hausa du peuple i choiém, guerre à la France, impôte d'hommes et d'argent. - Bécurné du l'ouvoir dans la journée du 39 novembre, - Craintes exagérers és la veille. - Stupeur du général Potoghi en apprenant spie ie completiva exister. -- Increduité du prioce Laborit. Pag. 387 à 374,

Digitized by Google

#### CHAPITRE GLADII.

Jeuritée du 12 novembre 1840. — Reprentite de Zahwaki et ée Wisacki. — Orgre àll'école des porto-ensegnes. — Matributions de cartouches. — La liquiesa: t Schlegel et le Beutenauf en retraite Drohegweicht, - A six beures dit sour, Warneld cloude le signal, - Les norte-congrerates couveut any princi. - Les Russes coornent les Potonges l'exécrable catomine. - Les réverberes hinses. - L'infanterspotonaise sort des gasegnes pour auler l'insurrection. - Les exernes du cavaserie ruise au faubourg du Sotes. - Les conspirateurs essayent d'y mettre le fes- Le riga al conventu maroque. — Treaskowskii et Kobi gariskii designés pour assalanoer le pésarévitel. - Les étudinais le ranicialment au la side Lazamaki. -Wijocki attaque la caserne des hulans du grand-que, - Fusiliade dans l'abscurité. - Présides de l'insurrection datti la vine. - Le toeux - Dei fait courre le bruit de la mort ou grand-due. - Expédition des conjurés au Bereidere. -Constantin endormi dans son cabinet. - Le chel de la police Lubowidski poureuro par les mourinses — Il sauve le grand-due et també percé de coups. — Loonagowski, water do chambre de Constantin. Lo grand-due vent courir au ercours de sa femme. - Il est amégé dans non cabinet. - Il s'échapoc par une fince dévelote. - La princape de fativies en jetere dans non appartement. - Les conjurés respectent in demente. - les retournent au combet. -- Le general Getkire est reconnu et Jaé par Kup newekt. - Fureur de Wisockt en apprenat t que le grand-duc tilest pas mort. — I rénonce à s'emparer des tasermes et pen se dans in with: - Les etuchants i'v stovent - Le peuple souteve par Brougkowska er Bourt, - Wasseig fait massierer momenta gotter un polonium, Hanke, Newschiot Trembicki - Le gouverneur de la ville, Lewicki, s cufist a or at cauf -Atterentien de Zahrweit et de Wareckt. Les troupes retien ecoupen une partie the la valle. — Princ de l'amentair — Caspolage des artices — Megrire des généraux biumer et l'ementition-lit, et en colonel Sara — Le général Poleçia, accuse de trabison et agracine. - Jenéraux poborau fideles au drapeau. - Le genéral Zuomraki. – Le génera: Krzyanowski. – Zarowski, s'emigre de la Banque – Bila d outerin les prisons. — Exces abont abiet — Les troupes du Gouvernement evaenent at vince, à une heure du maint. . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 476 à 456

#### CHAPITRE CLIX.

Le grand-due creat sam les souterraies. — Seul au milieu des cauties, au fautourg de Boiec. — Sa reacontre avec M. Schmidt, consui de Prime. — Il fait I siège des troupes potenties. — Il entre incognité chez des curriers alemands. — Le consul de Prime euvoire deux déprehent Posen — Le cénarévisch se retrouve au milieu de sectroupes — il envine chercher la princesse de Lewicz. — Leur tenchente réseaux. — Ordres donnés par la princesse. — Généraux russes faits principale des Polonies . Essatoff, Lange, E chter, Engelmana, Erystaelf, les cotoneis Gresse et grante ff l'ante de camp Butteran. — Constante refine d'employer la force contre les insurges. — Il ne veut par dit-il, de meter d'une querette posonance. — Il apotenci à la brite conduite des chieseurs à cheval de le garde. — Nett du 10 novembre. — Burnlagres de lutte et de contait. — Bro-



rukowski, et Wisocki h. a. téta des conspirateurs. — Bandes de malfajieurs. — Mandons naccagges et brûldes. — La garde riationale a organise. — Vasite de Zahwekij ober le prince Lubechi, - Ber menaces et um arrogance, - La Couch d'adonn'istration d'assemble - Le général Chlopickt designé pour duiger le tro-proment national - « Il de ca he. » Il rebise d'accepter aucune autorité de la part des relation. - La Corneal d'administration l'invair à prendre le commandem it de l'armée. — il accepte — Labrelt s'efforce de maintenir le gouvernement du grand-duc — Wenerwecki non me president de 12 magiopalate. — La géneral Pac, charge des communidement provisoire de l'armée. — Le grand due immobile dans ses pessions aux postes de Varanvir. — Une partie des troupes polonaises lui reste flucie. — Bei unte ligences avec le prince i sibecio. — Abriemose-some — If cont & Temperon ripour excuser we Polestain. — Le Casseil d'adentrastration, combined à gouverner au nous du roi de Pologie. — La prance Adon. Contorvaka, le remes Machel Radayvill, le conte Roma Pag. Michel Cochanowski, etc., account au Conseil. - Proclamation signée par ces nouveaux membres, nous la presidence du comte Sountewski (fille overance 1936). - Chiopecks vient previous la communication des insuges. — Entrousuume per liabitanta de Varsavir. - Le Contett d'administration traito avec le grand-duc. - Concessons réciproques. - Système de transaction propi se pur Lubecki - « Yec. » rou em stit viennoct de Potez ne et Nico as autocrate de Russie » — Occepture de Club matric sque. - Exparation du Conseil d'adon distration. - Consté executa C -Sex prepilies influents : le castel an Dembrowski et les nonces Joachun Lelewel. Ladison le rowsky, Gustavo Malachowsky, - Lubrick, se maintient à sen post-— Sou habilinté et san courage. — La Pelogne sonin violen villigit quantre heurez. loss non-critic act a grand-duc. — Il court resone d'etre fait passes n'er de guerre. Ses trisipes sans feates, sans abri, sans somentiaes. — Sy antimes de la fection ener les trapper polonières - Les étadontes de l'Université formés en légion d'immeeur — Avia de Leibecki as sesareritels → Le grand-duc offer de se faire I'm sermed ago des west, da geople polorais autores du trait — Le Consvil d'areuniterration report a air outerfores pache un in ... Il errate un grand-duc aire In the Orientary II was - No. 11 and the second appropriate All thes a geneprocure. Resubussement, de la Constitution do mée par Alexandre; appression le l'Acte authitoenel; restatition des aneix des provinces polygonaux a la Pologne, marmane comprese -- Les del éques an quartice-conéral, de Congant u. a Wirzba. — La grand-duc ordenné ang generang kuranow-h. X-musik, at Krasnisk, de renthier let tranjoupou di sosti karsayia. — Canferenci a a grand slute a wet five delegatés. — La protessas de Levy de y a serse . — Violento ue Leiewel et d'Ostravelle. - Le gra il due déchare que l'arriée de fathrame n'eautera pas en Polezno, → Il agrandes qu'il tongrédic les troupes pofentases nestees thickes, - If demands Techange des prison dets, - Le fargein mot de University Presidence / - Se principal d'actues event les linears et les Pologonies. -Pri clamation arched, as a grand-due 3 decembre). Le résultante prace sons a sa vregarde de la materia — la sfere (ago la solar item accor sous le marten et rough). - Sex antennam genéram et elletere proposis, - Le general Krazinsky et le colonel Tarno demandent à l'escotter proqu'à a féculiere. - Dépende de Lu beck, annoughet un comprot contro lo césareviten. . . . . . Pag. 227 à 191.

#### CHARTER CLI.

Referete du grand-duc Constantin. - Defficultés du pamage de la Vistule. -On ensulrait un pont près de Pulawi, - Le capitaine Becheperki fait mine de a's apposen. - Halte du grand duc à Gora - La principae de Lowicz apaste malade. - Bestes de l'armée du grand-duc. - Son fanatisme pour l'armée polomarfe. — La levieur de sa marcho fait ault re des soupçons. — It s'abqueba avec plusieurs généraux poionais. — Chiopicki denne des ordres pour qu'à soit protégé et respecté - Les Ruses passent la Vistule & et 6 décembre, - Le grand-duc A cabbase de Socichow. - Arende de Wolicki, envoyé du Caoseil administratif de Potograe. — Audience que los accorde Constantin — Tratente do prince. — Ses philiptes contre les Polonais...... Retout une le passé. .... La princesse n'efferen de le and mer. Soine dichtrante. - Privations et sonffrances des finness pendant leur retracte. — Dangers que cours le cobacé y tels. — Roman Solos E peut tenter an coup de richt jugt i emparet du grand-litt. — kodignation de Chiepick. 🥌 Caratantin au châtean de Lubartow, obez 12 com tene Malachowska. - Se conférence avec la princene Cartoryska. - On accuse le grand-duc de vouleir se retiere dans une place forte. - Ses troupes no ponvent obtenir in fourrage, in vivres. - Officiera affilieir aux Societés secrétes — Aponta des ciulis de Variouse — Le général Bosen propess an grand due do lui, envoyer un sorge d'armée. — Constantia inidefend de mettre le pied en Pologne. - Lachelas Zamoyski, ajdo de estap de Chlopicki, en massion auprès du général Rosen. — Chlopicki supplie le grandting de bater in retraite. - Calematen atroces contre le cétaréntele. - Presonmen d'Euclides prisons du Belvéclere. — La vérné sur le sort de Lukasimich — La lenente du marivre de ce molhogrera. — Cachotamurás, prisonniera à dismimorte de farm. - Protestation du genéral Essaltoff, - L'irritation n'actrolicontre Constantin — See indécisions. — Son camp petranché de Paccrow — L'armée de Lithuanne est sur le point de se révolter - Lubech, en épane avis en granddoc. — Il les cuvoir la liste des compregleurs. — Rosen propet l'errire de les faire arriver — Constantin se décide à passer la frontière, — Le catonel Richt se priporte là l'attaquer.—Les troupes resses traversent le Bug our la glace, en face 🛳 Micciawa, - Le ofenetritata ne peut obtenir la misc en liberte des prisciment Pristed. — Set ad our & son aide de camp Turno. — Son promier expect à l'etepercut (18 décembre). - Il atténue les terts des Polonian et les récommande à cities need the Verapereur. -- Une soul a phrase de ne rappart trainit aou ressent ment. Pig. 948 & 914.

## CHAPITRE CIXI.

Marche de la révolution à Variovie. — Lette des partis. — Le parti extrême ou populaire. — Le parti conservateur — Le parti national. — Le parti surés. — Lubreal l'Arme de ce derrier parti. — Son but et les réforts. — Audicieme dévareche de Zaliwik et d'Urbaceki nupres du Conseil d'adenvastration (\$º descenhee). — Chlopichi les fait arrêter. — Il seur rend la liberte et les présente su Conseil suprésse. — Il tour offre une récomposse nationale, ainté qu'h Wisogki — Noble déscritéressement de Wisogki. — On le charge de formes des corps

france en groninge — Zalieraka va englisiere den vanden de portenne me la fronners. — Chiopicks so détarrance arest de ces deux résolutionns que .— Il distrihar des charges non porto-enougnes - Il necessors des deutscorts dans une lignon Channelly sout les ordres du professeur Cayeran, - Il woulest foure namer devant un conseil de guerre les auteurs des accassinats commits dans la soirée de 10 navombro.--- Lo prince Lungvill t'en dissuadr.-- Puinzance des clubs.--- Lo parti esiromo l'emporte, — Lubreia et ura anus er peterrat, — Sommatica d'un Gouvernekiral granmoire — Port, alt, du genden i Arapische —San nier dang ta rengging de Palorne. — Il cherche à maintener la Parte constitutionnei. — Luites dans le sein du Convernement pravisoire - Imbecht connerve nous main son cròibt -Il myrite Chiopieks à procingner la dietature. — Cong d'Eint onéesté par Chio poda B désembre). Bes reproches para membres du Gouvernement provincies, It lear annunce qu'il se fait ductaieur. — Son allocation aux troupes. — 🛍 est Filmené en igjumphe au palide, - Accreiss/ment de la popularité. - Sa proclamation. — Il gouverne, au men du roi de Pologne. — On décide l'envei de desit déségués auprès de l'empereur. — Labechi disest pour remple cette masson. -On vont ini adjoindre Lacislas Ostrowski. -- Lisbecki obtient qu'Ostrowski soit semplaci par la nonce Jeneraki. -- Lastructions dannées aux éélégués, -- Ou perseto à demander la réquion des previnces potenties à la Pologae. — Condiborn mayennant lesque for ber Polosich offrent da ne commettre, - Manifeste du général Chlopicki. — Départ des deux délégaés. — Lour entrevos avec le césarévisch, -- Convecation de la Drète. -- Chlorichi résoluti l'ordre forme ses chibs at geropre les journage — Il met le para en état de défence, — Bituation des forces un majores de Poisson — L'arrant, les voluntaires le carde nationait, — Handoo diarmes, d'arts tone et de manascue - Chinechs arend des memors pour s'en procurer ... Tous les habitanis de Varnovie travaillent aux fortifications. — Linn sessoniese du patractisme et de eléconoment. — Reporter at Inquésindes des venes patriotes.- Le colonel Mouke, aide de cump de Nocies, arvive à Vargovic. - Les deux file du général Hauke. - Le solonel pargeisannel. - Chiepicki je fait mettre en tjherté. — l'availlé de na mission. — Il demands au dictajour de l'aire publice fin prochabiteur de l'afronteur dus Puricale. L'égle de gette prociamation (\$317 décembré 1000). - Dévidenté de Virigt Méthbrés de la Diéte appeir de Chropichi. - les les demandent de l'amier la révolution suivre son coues. – Zwierkowski i sajsto pour la puerre inimédiate. – Chiopicki 46clare qu'il gouverne au nom du res de Pologne. — Il continue à l'apposer à taux les actes révolutionnaires. - « On no déclure por les traités entirme une cartouche, a — It yest réconsiter l'emissieur par les Polentie, — Le sénut et les nonces se gauginidens (18 décembre). — Waltchnowski éin président du la Chambre des nonces. — Ladie de Detrowik i riermité maréchal, de la Diete, — Oscillations du narti conservateur - Proposition de Bierraki et de Guetave Mala chowsky. — L'assemblée recountil comme nationale in révolution du 19 nowere here. — Chronicky & note on interactions and transfer. — Let the effect influents. de la Dieta la conjurcat de seu reprendré. — il refute d'abord et coda énfia — Constannation du people et de l'arende. - La Diete déletrèse et vote pour le dictabere (10 décembre). Chie picks nominé distateur, per la Biète. Communice de surveyslance. — Communecta de Mantfesta. — Chiografia devent in Decie. — Sue al novers. — Joie de greunic es de Laminée. — Procés acción de diceasser (21 déc.), Pag. 218 à 249

### CHAPITRE CLESS.

l'impereur disposé à publier les rapports thi césarivitels. — Il se voit forcé de les tenir en partso caches - Il prend des merures contra une défection recchaî se de l'armée de l'athomile. - Il envoie 200 officiers de la garde pour remper a come de la la majoreta de mongregorionest. — filmate de assespiga néral Potenticiae norma é gouverneur militaire des genversements de Wolkvoie et de Podoti-20 novembre 10 decembre 1800 — Nicolas determiné à le mettre à la tele d'use atmire de 150,848 hommes. - Convocation du chaintre de Saint-Georges - Les metabres da climpitre sol a fiest tous i homieur de le suivre à la guerre. - Les come de la garnosen de Sa et Petershouer deuxhount à partir aussi. — Parade de 17 decembre — Parales de l'empereux. — Itali qualités contre les Palanaux. — It rappelle aun officiers queses and en Polonzia vont des Ireres. — Ukases relatifs & Porganisation (h. ramace '11' '12' kézendne). — Le feld-maréchal Dichtsch, comman fant en cle f. - If closs, le genéral Tolt pour chef d'état major, - Le ge-Beral Soudiegaget assume thefide faritionie, le genéral-major Debu, thefides inge genera, je general respor Otwordelie il, penera de service de l'ara ée; le lieuterrant géneral. Bez la adeff, chef de la casalerre. - Les générator Goetchokoff, Bast and, Lewendre W. Laper kraine, etc. - Le colonel Tischine, directour généralt dos hópatoses. - Tos generopo menta de Gredius, Within Monda, etc., paja age la pied de grange, par aleige - Feie de l'engagneur du palais d'Haver, - Franti mole town les mystée — Many asses monvelles, — Conde chert Louvoées, ruce. — Nicosau record dans la galerie Sa at-Georgea de corps des el levets américars. — Il teueambance que ses Posonais se préparent à sul atte - Il genuit sur leur logratuagle. - It proposes his street schools. - If his palates one relation acquire of tortigée de la resulte de l'inverse. — Les di lega si du Gouvernement provisoire. Lubecki et Tezjerski, petentu 4 Kurva 🕳 Condudom nexe gel en ik de pomietagut pour obter in des prese-parts. Represente Lubechi au comte Grahowski. --Lendena delégués acroscot à Saint-Pétershourg le 15 décembre. - Le coloneli Wylesynski, rovere particul, r de Chiopielu, — koten i rovere à Saint-Peterahourg sous l'escorte le deux officiers russes. - Wyderwiske détenu au negret peqdard vingt brittes. - It est conduit on paous d'iliver. - L'empereur l'interroge. et la fait som en en sa presence. -- Lettre de Choofek, à l'empereur. -- Le genéral Benker dorff sommet à un nouvel retorrogatoire l'envoyé de Chapteki. - Wyteavoski as met authi à sorper. — Dielatech revient (sé transmettra les sedres de Leis person - Wylezyarsk, repart, saus avoir par remplor sa noission. - Aubouks no nonge pas à demander la rémaion des anciennes provinces potons bes à 13 Potogné — Nesservase dissonate les cleux détegnés de toucher à cette question. letinante. -- Lin proposite e promatagne. -- Luncett, demonstre que la Polegue nat ancina droft par son provinces polonises. - Audience des deux deségués cle a Lempereur — J. nepki s. fforce J. excuser Tusoro chon du 10 novembre. — 1. ponee de Necolat. — la estée que les religions de connecticat tans comi tion, — II s en rétere à sa proclamation du 5,17 decembre. — « 5: 1 % Polonain fant la guerre , learn coupe de temou reast escrout la Pologne, n - Conferences des delegnés avec, . . . Por 348 à 260.

## CHAP HE LINE

M. hill ste de l'inverceur à seu aujoin son l'instituteure de Pologne (15 % né-

combre 1996. - Jerferehl retourne & Varnovie, Lubecht reets & Saint-Peterihours: — Proceeds on the Nicolas control & France — II recognitione in France est dirangere a la révolte des Potenais. - Di peche de Pussa di Berge annonçant. la montra etc. de Louis-Pho ope dans les affaires de Pologiac. - Sansfaction du l'empereur de Russie. — Polit que du cabinet des Titilenes. — Ses instructions à nes age its. - Conduite loyate to M. Durand, consul de France à Variouse. -L'empereur regrette l'alisence du dut de Mortemart. Il me nontend pas avec le chargé d'affrices, M. Bourgeing. - Envei des lettres de groupe à Page di Borgo et word ambijssadeur de Russie - Lettre la comte de Nesselando un disc de Mortenset, 13/25 décembre 1830). — L'Autriche et in Prusse se proposeent contra l'ansarrescioni di Pulogor, - Leurs frostieres et leu a pi rinfermes à 1041 accourt adressé aux Polonais. - Fonds du royaums de Pologne mis mus le géquestre. — Résolution de mair tenir les traités de 1814 et 1814. — Corps de joervation on Gallicte et dans le duché de Pou n. - Le révelution actoraise exforçade dans 1970 espece de conden santaire. — Marche de choléra-morbes vere Satat-Pétersbourg et Varzovie. - 31 dominue de violence. - Précautions prises pontre fant eine dien in applite - Libberen ert fe deute griede begetaun temporarges - On excess que l'hiver mettre fin au fienn, - Mais le guerre ne bout ou être facorable à un procest, ... Correspondance de Nicolas avec los trese Constantia — Le césardratch refuse de sa vendro à Saint-Pétersbourg — Paisons qu'al donne pour rester en Lubumie. - Telste état de mané de la princesse du Lawren - Bouleuf de Constantin, - Il plaide la cause des Polossas, - Lempepeur get, avert i des consulpations tennées dans les provisions pologisses. — [] (ai) appel à la mélieure de ces provinces. - Les nobles, convoqués par les marrels un de la nobleme, protestent de leur fidélité et de leur dévoitement au tane, -Adresse des gouvernements de William de Grodno et de Wollwing. -- Les trouves Present se mettent en mouvement de 1000 outés. - Vingt-entaire degrés de front -Le courte. Toli du quartier général de Brakystock. — L'empereur se décide à no point partir. -- Motifs de oc changement de resolution. -- L'impératrice refaire de quitter la Année, à l'approche du clusera, — Sue état de gromme. — Consianting instants form primary for providing part & one grappe confine set gaggain, begien - Diebasch tétaba d'une grave indisposition. - Le grand due Michel loi presor te les officiers de touirs les gardes (10 pasvier 1031). - Son départ pour l'armile, — Il ne demande que vingt jours pour être à l'arrevie, — Sa proclamation à l'armée active (La janvier). - Le trair ordonne d'élever à Tobolde un monume à en l'honneur du comme hermak, conquerant de la Sildrie. . Pag. 161 à 174

## OR OPPOSE CLEANS.

I « I ateur Ch queki combat le parti de la Révol it.on — Il s'efforce de sanver son pays. — Il cherche à éviter mie unylore àvec la Rouse. — Comptentiona contre les. — the feste interné à l'Europe pie la Deste. — Chio acta emige e'est attenues la violence. — Il a oppose à la publication de ce manifeste. — On la politie maigré lui claudestruement. — Il apprend avec chagein le résultat négatif de la mission de son aude de comp Wyletynski. — La Diete consequée pour le 19 janvier. — La Dérégation de surveillance se rend ches la décateur. — Decouragement de Chopt hi — Il souterni en principe la roya sié de Richas. — Il défend I invlocabilité du securent — Sa toute contre homovais. — Il dépose un pagnature

de décisions. - Il reliete le commandament de l'armée. - Il reseaut à servir somme simple soldat. Agitation dant Tarsovie. — Chlopicki amploba mas émeute en se montrant dans les rues. - Tristes constanceses de la sévolution. - Enthounimene paurantique, - Irahumene des ferrimes. - Galopichi accuse de trabicion. - Proclamation de la Jenegation de nuvellance. - Obvertere de la Delle 11 janvier). - Damors de Ladulas Ostrowski. - Cheus de communicat en chef da l'armée. — Le prince Michel Radidwill est noumé. — Motion du nouve Roman Solvyk (10 payviry poor la déchérage de la famille Bomanell — Francion de l'assemblée. - Le prince Adam Carrioryski et are nous supplient Soltyk de retirer sa moues. - Pétition présentés par Leienrel, au nom des patriotes origiвайси фигрерунист розиналит. — Актіуба фи Зометікі й Уагарую. — Варрога sur sa minion. - Estados de sa conférence avec l'empereur. - Mostas exige-In court season des Potoness, same conditient - Il the west pay extendre parler de la réunieu des previnces permaises à la Pologue. — Mémoire énamérant les griefs des Poloceas, annoté par l'empereur. - y Le premier coap de canon des Poloneis. » - Exaspération de la Dicte. - Qu demande la mise aux voix de la michon de Saltyk, - Welowski at d'anima appayent cette suction, - Elie est votés à , unantimité, -- Le profétaire Nicoteouvais rédige Lacin de déchémber, --Texte de cet acte. — Agent diprematique envoyé à la rescoutre du duc de Morternari. -- Leur conférence mecturale data une first da gouvernement de Witna. --Connects closseds par l'embassaueur de France aux Poloneis. — it leur annonce te nentraliză absoluc de son Gouvernoment. — Îl prévost tout les matheurs que pesvent résulter de Lacte de Jéchéance. — Le dut de Mortemart arrive à Saint-Pétershoung - Allest regal par l'empereur. - Nicolas le remercie d'aveir essavé de faire entendre ranon à des fout. . . . . . . . . . . . . . . Pag. 277 à 100 .

#### CHAPITRE CLEY.

L'arrote russe cotre en Pologne. — Manifont de l'empareur à ses aujets thijanréerés (terrer 1831) — Composition de l'arrode russe. — Pian de campagne de District, dressé par le général Toil. — Détaits de on pian de campagne. — Procharation de marécha. District nux Pologne. — Presentation de marécha. District à un troupes poleration parver 1831). — Un jou de moit sur le surtion de Zabaltanche. — Le contératé demarde le sommandement d'un sorre d'arrode. — Embarret de l'amparqué. — Origne du rementlement de District controle grand due. — Legénéral Samourer. — Constantin appelé su commandement de la réserve. — Ses intendonnen acceptant le compandement. — Ses relations avec à anciens foschonnelres restés à Varioure. — La princesse de Lowier toujournanceonsolable. — Son frère, le général Chispownit, preud parti pour la révolution. — Comtantin a réform de consoler su femme. — Il iui donne remiez-wors dans vingt jours au patris du Betrédère. — Elle jore de n'y reciree jaman.

# CHAPITRE CLAVE.

Détain stratégiques sur l'extrés des Russes en Pologne (5 Rivries). — Vungtcarq degrés de leud. — Le corpadu prince Schalthowakel arrive par Kowne — La frequere purdée par le drapene national. — La ligne du Bug abandonnée par

Google

tes Polonau. - La purpe du général Manforstern en marche sur Angustou. -Les curps des générales. Chen mar et Ereuse se de quest sur Siedice et Luisi et. --Le détachement du palo set à troit. - La corpu du général Pabled pame à Tabuttan, le corps du géoéra. Rosen à beras, - L'armère-gande, centenantée par le géséral de Witt, mire ser Carchanowico et Granda. — La réserve, suisi les ordres du ofsaréritob, passe à Surat. - Haite ginérale de l'attité cuise après la promière étape en Pologne. — Pontion de l'armée poloname. — Fácheux résultat d'un retard de quatre jours. - Le dégel. - Occupation de la ville de Wesgrow. - Le général Limiradé fait un mouvement es avant de Kaluralia. -- Dis lettela invite le sémpératela à fince marcher, a réserve. — Le grand-duq chéit à state-orde. — It hat les Polonais et s'empare de Kaluszin. - Pakien et Boson poursaivent les Potonais. - Radziwiti conscillé par Chieploki. - It attire un deux généraex rames aux aborés de Grochow. - L'armée polonaise les attendant ranges en lataulle. — La droite commandée par Socaibek , la granche per Skrzynotki. — Zimiraka et Krakewiecha an centre. -- La cavalerie sous les ordres du genéral lanhowski, - La colonne de Palisen ettigne par Sneutock (20 feverer). - Est sereplie sur Malosna. - Le général Rosen cherche à opèrer sa jonction avec Publim. — Le récardy top voot être apectateur de la batante 🕳 Récats polonais. 🕳 Il applacelet les hubon de sen ancienne garrie. — Sée enthoumanne pour l'ormée pe beman. — De bitack se plants à l'empereur de l'opposition sourde de Comtantes. II bilime havioneză în poruluite du grand-duc. - Mouvement incaplicație du tions de pierre, — Amere elleramina contre le réséral bancoure, — Liebiteth rélabit le compat avec l'artiverse - Les hatteries els général bouldoutres. -Nouvelle tigne de hitmile - Dichrich en personne à la tête des himards de Loboo. — Tud preud in communication , ade dreste, — Le géneral Neidhardt amène des resports. — La captre de l'armée polonique soull'e heuroup, souls ment hon. - La must met fin au combat. - Les Poissans se retirent sur Progapondant la muit. La combat recommence en postet du jour. - Siert necks défend longtemps un heit oft if a'étant logé, - Bésultat de la bataille. - Perton des Burnes et det Pologoid. - Une punique dans l'arrade russe. - Facia bruits répandun. - Dieb lieb demande der expitentions au grand-dut que jelieb den sonner. - Jerstation Mcaproque de Constantin et de Diebitsch.

Pag. 303 & \$15.

# CHAPITRE CLXVII.

Le quartier-général du commandant en chef à Wawer. — Diriettois fist reposse ses troupes. — Constantin vient le braver en face. — La chasson du soidet potoniss. — Rouvelles plaintes de Dichtisch à l'empereur. — Il offre se démission. — Représentations que Nicolas adresse à son frère. — Le grand-due expluye au conduite et demande à reuse neutre dans la guerre de Pologne. — Il so tient doigné du théâtre de la guerre. — Il so retire à Binlystoch avec se fomme. — Le régiment des bulans du écutévilés se distingue dans heàncoup d'affairem. — Le général Keruta aule de camp de Constantin, su patér à l'obsence le ce protes. — Distintab vont d'un neul coup termines la guerre. — Positions de son araséa en avant de Praga. — Il n'attend que la griée pour passer la Vistule sur la glace. — Mais le déget continue. — Mouvement des curps de Schalhowskel et de Munderment sur Baileiresta. — Le general Erubon set, charge d'empêter leur jonction avec la grande armée neue — Escarmonches, ma accuvres strategaura

(85 février). — Krukowiecki, séparé du l'acusés polonaire. — Feinte retraine de Schakhowskoi et da Manderstern sur Grodnick. - He se rapprochezi tout à comp de Diebsisch, — Comba, de Baloienka — Le général Rosen, comman lant faile aroite, republ'urdre d'aner contenir Schakhowskeit. - Le general Pablea, commandant l'infe ganche, s'avance, en ligne de hatail e, par la clamisse de Bracie. - Les Poles aus, refrancé és dans uns petit bour en face des Rosses - L'attagne et la défense se concentrent sur se bois fortifié. - Le gençea: Zimiraka q'e maintient une partie de la journée. — Le couste Toil propose de tourner cette soution receptionable - Le général Mendiaudt prend l'outrani à revers. - Le géneral Conchakuff commande l'artiflerle à la place de Southoranet, biessé à Grochow. - Zamirski force d evacuer je bossfortalik. - Chio picki y renare et siv établit a vec de nouveiges forces. - L'artiferie russe en det que les Polonais. - Les fatterres du général Gurichakell mettent en déroute l'a fauterie nelocates. — Chaucha essaye derreter la déroute — il page la bataille pardue. — il cherche is mort. Il est blessé par un éclat réchus. — Le benit de sa mert achère de décourager. ses compaz cons a apoca. — L aguiéo métogaise para chef et raisa élevation. — Sa r tra fe sur Praga-Schakkowskol, vasnjuene de Krakowiecki, donne ja 1000 on general Montaviell, — Montgement de l'armée russe en avant de Kawentam 🖚 Pauden maneruvre pour jeter alt facts de runn bir dans hen manage 🕳 Tente 🗷 cavalerie, en colonnes d'attaque, souter de pard withlerie — Charge du réprent des latrans du césarés dels. — Doue régonents de corrassiers passent à travets la cavalerte poloriaise. — Le géneral Gerstenzweig vent à leur secou « — He cost on partie  $\epsilon$  etruins. — L'infai torie polonaise se pend dans les macas — Lee de la licitarile -- Pertes énormes des depripartis, -- Le peinte Bautisque de denect da communicament. -- Les luyards portent la terroir dans Varsovie -- Malachevo ku met to fau aux mass na uo Praga. - Lacinés pelonouse se retire par la pont de la Visible. - Divonacs russes en face de Priga. - Diebitick ne cherche par à non parer de se fauboarg -- Il ne vous pas forces l'engenn à détroire le post de bateaux. — 1 respere que à arsova ouvrir à ses portes. — L'attend des Periflerte et il a beson d'assurer ses subsistances. - L'empereur n'avait pas compté nar les prompts résultats que las promettos. Debitsels. Il peutait que la guerre derait se protosger. - Il octoone de nouvelles levées. - Il fact faoriques des zemes. — Do mi attributit torgours l'inde d'une guerre de coalities. — La Confe- de Landres avait ampérhé une conflagrat — en Taro, o — Le tarr ne s'appose par û la préation du r. yaurge beiges — It se priv aux arrangements de la Ouan, que-Alunace - Lambassalour de France chargé d'intercéder en faveue des Polezals. - Il garça i i la neutratid de Louis-Pludope — Mazœuvres de la propag quie potonasse en France. - Le Compté potonais, prén le par le genéra-La Fave to. — Son manifeste. — See la mueta. — Ses sonscriptions. — lastigua tion de Nicolan. - Ses plaintes au duc de Mortemart. - Celiu el encusa kouis. Plub ope, - L'emperour exprime son agli in pour la libre de du roi de carre o totion de Juillet — Les embie nes de Napoléest, — Souvenirs de l'Empire fran intervention concellante du fine de Mociemart. - Engences intoléralises de teogyernement a volutionnume de Variovie — Larritation de l'empereur ne fait que n'accruitre. -- Consultation européeinte en faveur de la Pologue. -- Provogradons gont unelles con rei la Burste. — Les amis de la Petogne. — L'ambanadeur de France évite de se trouver avec Lempereur. - 11 demande un congé « mon Gouvernecuent. - Le comte de Schartzani, ministre des affiares étrangeres, protente contra la révolte des Polonais, qui nom un la cour des Tusteress. - Natetanel de la grande-duchetse Alexandra, quatriente fil a du grand-duc Mich I (28 Janvier 1835). — Son hapières (27 février). — Ses parrains et marraises. — Tristeme de Nicolas. — Nouvelles de la guerre. — Anantage remperté par le genéral Moten, près de Dobre (17 février). — Rapport incomplet une la l'attaite de Orochou. — Les toasts au diner de cour — Conversation int me de Si — 18 10 à 325.

#### COMPUSE GLAVICE

I besperent magnetant des ophanions de la guerre — La baia lle de Pries de fell que l'indispaser daute, qu. — Il n'encon ni rescuts, na recompense aux genéraix qui avaient sombettu à férochem et à Praga. — Referit au général il rétrem il férone à mars 1801). — Rescrit au général ser bisonant (de noire, 5 avre) — Soutélezanet et le general Viassell, blessés à Geochem, avai un passé pour morte. — Nicolas neu lie avair voure l'asser le mente de trèces possible de la guerre de Priogne, — Il est loupouts preoccupé d'arrêter la propagando révolutionnaire — le vent que l'é neution de la jeuneuse russe se l'asse en Russie. — I hasse sur est objet it i mora i fait — Créaner d'écoles jeun arres dans les retlaces du comaine de la Couronne. — Mouvement comé pout propagar l'instruction Jane tontentes classes. — La Societé patriotique des auxes de Saint-Poters-notagieres des écoles gratuites pour les files des taubgents — Nicolas approuse foi mataits de l'Académie impériale probles jeur papagaits — Nicolas approuse foi mataits de la Académie impériale probles jeur pagagon de octopolissagement.

Mest, ereur remet à d'autreur oper d'un es réformes. — Le choient-merbus parate a étabulec. — lleureun résultais de sa mission du coside Zakrewsky, infolistre de l'entermor. -- l'escrit que lui est adorse à el te per appar ("153 mars). -- Le pri ce Galitave amonce à femore ir que le che era a cesse à Moscou. - Beile lettre de l'empereur à ce sojet (10-31 mars). - On se flute de voir l'emoire dé vió du cla den . Sommoli de l'en denne, Esse sóvit concara dans le gouverresient de Mosk — Les trances l'apportent et Paloene — Elle se régardi dans les deux armeet. — Le genéral Skrzyneck, remplace se poince Radzawall contine g is en neume. Hierotois son audi de como Myetelsky a Diensteck. - Diehstelt Las dans la 🐇 🕾 et il mande la sommission pure et sample des Potomina : F. Jones, the forces are super, available regreeks. — Diebasch, regge aran, tour, le retrait de l'acte de déche ance. - It av a des pouve et allus des comme gouverneur general de la Poisgne - An Loui de ringi-cunq jours, les pourpariers sont anterrompse. — Le cheréra dans les deax camps. — Depu het de Paris annoisgant des ignactes contre l'auch (sade de llussie. — Europes, les 0 et 24 mars. — Les sanges so portent sur l'hétel de l'aurhanade — Vitrei beisées à coupi de pierres - Coope de fisi area - Le Convernerant français décarone les nateurs de cen attentats an droit les genu. La roi, les princes et les not estres exposurent. le una regreta de la sembassado appendir de la florega prépondir des la territoria la vales de Leens-Photogre et du chet du cablaer, Castavir Péner, — Indignation de Mootas contre les « Polonas de Paris, » — Il peuse à rappeter son ambousoileur — Le dec de Mortemagt marsié au palais d'Hiver. « Su explications au might des trosbles du Paria. — Le pueti petor ma n'est autre que le parti de la Révolution, — L'empereur se phana de la farinesse de Louis-Phalippe. — Il rie veut pau entendre parlet de négociations avec les rehelles prionais. — Celles que Shrayn-chi avait antamáss avec Diekátek m útamet gu'nn prátesto pour gagnes du impa. — En á-

i

diction de général. Ereste our le rive genche de la haute Virigie. ... Précessaile d'une romerantion on Lethuanie et en Wolleynie. - Dwermeln, à la 12te de 18,000 homenes, passe la Victule sur la glace et a compare de Lublie. — Le ministrat Cronis reviens le pourpojupe sur la rive droite et le chause de Lublin, - Il pra-Acreses open in larger à reposer la Platair. - Sa dorfe de Sergmais de resalsaint à approche du général Toil - Merches et conce-marches de Deural à - Il retourne à Zamone. - Il se dirige vers le Bez. - L'assurrection éclate à Widon 13 marts. — Les combis Plater et Bosentiers rivés de cette insurvetion — Lea affilida da la Société ascréte potriotojue. — Enécutson d'Eleppaiyta Labonowski. — Apprila d'un coulèvement pindral. — Comptanté du clargi. — La dimanche de la fête des Samesta. - Premiere autres de la vévotte. - Princ de 'arrena de Rossieny. -- Organisation du complet. -- Ordre du respecter le torritoire pression. — Polangen, occupé par les insurgés, repris par les Basses. — L'emprevar prend des messures exempleses. - La rebr des des empresars prostaces pulsomers, consulèrée, complé un crime de haute trajación, -- Mandeste standrig, it on sujet. I fil autili .- Dieter degett de paratient. I exflaver par rehelier is bandions. - L'hans de 84 marchi avril qui met en étal de saige les fintricuciamopis, - Las autorités remendes et protégées por les tranças, - Los nobles à la tôte de leurs payeans. - La comisses Plater chef de baude, - fidust tet des feintes relgaciations de Obreynochi. . . . . . . . . . . . . Pag. 810 à 340.

### CHAPITRE CLEIL

Le teux ced se se de continuer la guerre à outrance — Les révolutions agres de Varietis capit une le pourus officiel de Saint Princherry - Labourries de de Lisbonnie entrave l'accivée des couvous de l'armée rouse. — Le général-major Sackon servoyé dans le pointmet de Ploch. - Avantage qu'il remporte devant. Matauryn (8 mars). — Umianki va renforeer in gernoes de Media at an met à in atre une ban-lee. — La garde empérade s'exance par la reute de Koven, — Bimanation des forets de l'armée resse. — Raveges du chotéra. — Dichitech Lrans porte con quarter genéral à Sermura. - Rous et Chemmar échetornés sur la route de Siedice - Cheromar campe com les murs de Praga - Prégapante de parage de la 5 state au un aje de harrien - Les Poissan a taquest à l'empretime a desistan de groeral Chemistr (II more), selegal of Malachemist traverrent le pont de Praga convert de profie. - Rybundal sort de Modiu et s'approphs due avent-poster recest. — Chestatar de retire dur Wawer, — Cambril acharat. - Les débris de corps de Chesomor et la sorpe de Rosen se retirent aux Missik. — Bares, essauré d'ensamis, dessaude du recours au général ou choi, --Combat en avant de Double. - L'infanterje polonajer résiste à Cartifière et à la ausaierre rumes. - La protes des Banors estamé par le pendra bitaraveau. - Les requirement authorisment passions & Lemberto, - Critic defection passions requires une perce de 18,000 priconciers de guerre. — Rouen lat en extraite neusig casinje polonojer openmender par blett noch . - Mogocmonie till lægt og Wolfenge st en Podolio. — Boscu arrive devant Siedlee, dans la nest du 14 arril — Biebitech recorns an possage do la Vistole. — Il fazt un mentenant rétragade. — Combat d'Iganie. - Bravours du général-major filovers, chargement à la tête des hummerit. - Le colonsi Ressecott, le général-major Drohroweisky et le hieutenantentyrest Jaranell, sormete. — Direktrisch despitet eine seiner un volleigt die Bullis. — High-

vote in division. Puls on renforcer colle de Rosen. - Neuvel es de Wolhvoir. --Dwernick) y pôsôtre avec son ôftichement (Lit avril). - Rudiger se evijre sur le Styr. — Sierawski emaye de joindre Dwernicki. - Le général Sockes met en 46route Uman-ki devant Ostrojenka (28 mars) — Uminoki concentre ora troupes pris de Wengrow — Le général Ougramoff seçuit l'ordre de rejeter Jes relettes ous desk de in Livrien. - Attauve d'un pont paus et ropeus (11 avril). - Après sette m oglan to affaire namy proudt at , Ougramodi retourne à Sird es. — Circonstances défavorables but operations nation test - Pluies continuelles et choiéra-morbus. -Pontions de l'armée polonaire depuis Kalusan jusqu'à Minsk - Mogrement du comts Paister (37 aveil) - Il cousse devant lui sea rebellet. - Prior de Minok. -Controls & Monalle, & Printle with: - Mort do nestimant-colonel Bertisell, -Le téatenant-généra Skoteneff blosté. - Bellé contu-te du générat d'artiflierré Perrin. - La géneral Manderstora étable à Binch. - Les rebertes à Kalustin et A Milosna, — Trêve incite entre les beitréments. — Disette et chotéra. — L'insurrection persists on Lithuanie. - Les handes dans les bois. - Une forte hande attaque pris de Maziamnot la colonel Annenhoff. — Ette est tattite en pieces — Op apprend gut fe general ferente a detrut le cores de hierawich. - hierawich, harceté par le genéral Toistel, veut repassez la Vestale et rentrer à Variouse. li se décide à livrer bataille à Kreutz. — Combat au village de Wronow — Le génésal Deslingshamen parvient à s'emparer du village. - Retratte de Sierawske par le chemia d'Opole. — Il s'enferme dans Kammerz. — Les Romes l'ob igent à Charge des classieurs à chevai corona néée par le général Paschkell. - Le général Mourawieff décide le succès du combat. - Déroute des Polonais.-Sig milde bonamer novên dans ja Nintnie. — Sierawahl, bieses au beze, gjenfult à Zamore. — Les débris de son corps ralaés per Dalekonski qui prend le commandement à miplace - Renfort que un amendat pluravioles, Romanyso et Chrisnowski, - Dielatech envaie le général-major Tiemann renforcer le corpt de Errestz — La casonel Roumerroff fait une reconnaisance jusqu'un confluent du Wager at do la Visinio, - Thougher opère na jonetion avec Revata. - Ils cher thent à rencontrer l'ennemi. - Les genéraux l'emans et l'ét se portent sur Kamunitaa. — Ilu battent Kamprino et le font pretonnier. — Mais ils in trouvent cernés dans un hois et résisten. A des forces ells fois plus necebranes que les icurs. - Produges de valeur. - Detjingshausen accourt à leur auto et les saure. - Les Polonne de retirent par Labartow — Peneture la muit le beutenant Mellin ent reconnaître seurs positions. - Krouts les afinque au point de jour. - Mourawieff et le général-major Braker elévent des hatteries qui foudroient les rebelles. Le général tanjor Lubowski chrige les tiradictes. - Le général Péte d'emparé for Embartony. — Beforte des Polonieis. Les Compare font le géomenus fuyards. « Le général Telatri anéan si se reste de ce corpu de rebelles, à Starael-Zamostré 13 mas), - Eloges des genéroux russes. - Le prince Adam de Wurtemberg se distingue parm) enz. . . . . . . . . . . Pag. 148 h 164. A 4

# CHAPITRE CLAS.

Insoccés de l'experittion de Dwernicki. — Origine de l'insurrection de Wolfgnie. — Furers et plus de cette assurérection: — Les noblés et les papures. — On Ausait que Dwernicki avait 15,000 hommes sons ses drapeaux. — Radigue ac reure derriere le bivr. — Le général floth agriquet à marches forcées pour le

Google

rejouadre. — Precisma con de Deserment aux habitants de Weihans, — Les resurges de réscoulent pas à son appe . - Il hérote, il page son expedicate masquée. — Il a l'ince de l'art une pointe sur la Podone et l'Ukraise. — Viscent Tyschiewner versit d'appoier aux armes la population de ces provinces. - Divernicki se met en marcha. 19 avrsi -- Il s'orreta à Dauxtopol et y établit un gonverseinent provincire. - Accuell quit is post dans chaque valuge. - Il d'attance pusqu'à Boretant. — Il sé l'entré ou presence de thadager, néparé terrétaiset par le Styr. - Il vent facto jeter un pout sur co ficure (16 avrei). - Escara ouche et ougagement. - Rudtger passe lê biye a guê et altange Dwermeki detant Bor tuet (15 avet); — La garabete po coatse caleve hout canons aga il mare, — Mais P. Tantene irrogutiere des rebestes est times en please découse. — Dwermekt effici. tue sa retraite vers Renestreako. — Il passe sur karr ve droate du Styr. — Il marche sur l'adaptiflore. - ser a facts person art à l'abandonne - see armée reducte à 4 se la mon - la sistemes dus aper les reser - le the beginnerally were to a deep for a few in the a Building law and in the first and the construction of the posterior Laborators. Le come dateux ca general liesty le devance et occupo està valla - La gradud Krannik banta to route de la Popole -- Delira de aéjou ar à Laures -- Rodelie monde re an oue de ar , en le poursant vers la Gambie. - Printions de Dwendickt et de Burtiger (26 avra). - Par note danc fansse morte, les to pes de Averacka a ratio est sur la volva il en il l'autont designaces et inférieces avec leur g e rol — I is surrection se propaga en lithosome et un Geuritaide. → Frista e des bandes de jarasans. — Enjevement des convers russes. — Les éleves da l'in versue de Wi na proment les armes - Tout le juiys sont vé depuis la Pai ti pre pasquià Legel et liziona -- Les maurges, ayant à cour la citière es Initiace, tout une tente ave mir William - Un twelt repellated the his & Productive - Lin valle (POschangen) are powerfulled insurges. — Leave and Vereinage to see a fig. - It fast fastly not be outer as proved in a sugar-side consumerous (iii). It is cover-I made promptessent sommer. — Le geratra songer Lies tel campai, avec un vor, s de voiensaires, se met à la source te des rétoules. — la livre les chefs à l'auxrilé militaire. - Il leur enteve le hourg de korvaany. - Influence des sonctes secrebes de Narrowie dans des la caembin par vinces prominises. — L'emperratcrée une nouve le actué, de reserve pour mandeuer ces provinces. — Le generali d infanterie courte l'orde i nommé au commandement, de cette armée, par un ak 👵 en firkt aveil -- Legendry d'Austray, met d'étatent par au l'armée de pagerse. --Liapse de comp pendral Kiennmehel, general deservaçe. — Le genéral kota bay. premier quartier makes, - Le général de how unt 10, chef de l'arco aw - 1, 2 general Paliten, chef de la cavalerie. - Bioni, a avait vouls places cette armés sous le communication par du control state - Constantin masse, - Sa lettre a non frere pour être exempte de porter les armes contre a « Palonaux. - Sa vie ren recà Bialystock. — Son engoment à la guerre de Pelegue. — in voit avec neuce le grand-out Michel prendire le commission ment du gerps de la garde. — Il demande à retourner en l'assie. — Li veut vivre en son, li particulier laus son, cluit, su de faterina. — Use de ses settres à l'engereur. — L'engereur s'efforce de le galmer. et lui ordonne de zester siar les from seres ou payagine de Pologne — La granddue Miche, passe por Biolystock, on se retulant a l'armer. — Sa dormera entrevae aires son frere Constantini. — Planotes ameres da colarés tela contre l'empereur e, contre Dichareko — Le grac seine Macher Justale la conducte de l'empereur. - Constantin croit à la protongation de la guerre. - Il gense que Various s'a



#### GIMPARIE CLXM

Le grand-duc Michel rejon Lie corpa de la garde. - Ce corps avair, se commandé en con absence par le général Bestront. - Diebits, li myste la pra oute. M chel à concentrer ses troupes devant Zan brow — Il su promet de le rejoudee ANur, vers to 17 mail. - Le géneral transact était charge d'empecher la pangaou. de Diebroch avec to grand-duc. - Le général-some Skrzynouk, avait passé le Dog (12 mai), et t'était étable avec toute son armée à Soirek. - Le grand-duc Michel avait dest pris position devant Zambrow. — A apprend Poccapation de Nur par les repelles et la marche en avant de l'armée pointaine. — Dans un conand de guerre, le genéral Bistrom fait accepter un plan de retra te. — Le grandduc. Michel voulait siveer Lababe - Impports exagérés sur les forces des Pousman. — On est axes neuvedes de la basch. — On parte d'une dessue dans roq monversont sur Nur. - Belle retraite du corps de la garde, i a 18 au 21 mai. Quotre jours d'escaranouches et de combita partiels. — Le ge cral Butroncommande l'arrière-garde et fait toujours face à renormé - Marche sur Smadow. — Marche sor Budk.. — Le regi nent les clinsseurs de la gable est ares maitrané et court rising d'etre degrait. - Marché sur decz. - Marché sur Ziwady. Combat de Acidenia. — Marche var Tykoczin. — Les Permais renoncent a eur poursur e et se re-fient en aniene. -- Le carps de la gorde s'arrese ende a Zel ko. - Legebobyl Bestrom first pe trouvre à sant our les belonieus par 18 graral-major Kostau. — Pertes du cerps de la garco. — Bi se a per a la reger Soumarokoff, les colonels Bachareate II, Moder et Back y. - Depart le 13 mai. Distanch avait à combottre d'uneste et Lontenste - Longs este s'était en paré de Nur — Ummsk. Létait avance josépi a kalaistítt. — Locioski avaiel ni mino d'afkrir ka batánlie á Dickutsoh. — Púla J Polait robitő þötö rövörur presgue ausai át sur Kalusan. - Les generaux Rudger, Roth et kreuts dévatent reuloreur la grande armée russe. — Dienstsch us bonge pas j sopian 19 mai. — li groynet aveir devant for l'armes polonaise. - It apprend tent à coup que exergençais pourount le corps de la garde, en retraite sur Bis ystock. - Mouvement ganéral. de l'aranée russe. - El e abundonne tous ses pastonne incists et se a rige vers le Bug. → Umpashi essue de l'inquieter dans sa marche. → Ele casse le Haz près de Granne 🗱 mat,. — Le général de W. II taille en pieces le corps de Lassemble. tous les mors de Nor (23 tran). — Les débris de ce corps vont rejoisdre l'arnice 46 Skravnecki — Limiuski retrograde et 46 fortale dans 500 em j. de De and — Drep, tech fan, reposer ses troupes à Wienek, Marwickie. — Skrzynecki ignocast alon que la grande armés puese avant passé le Bug, il la croyal encore charrefo par Corpost, que environs de Sierdos. Le corpo de la queda republ tout à coupavant-garde de l'arrose russe (25 may . -- Les rébebes pris entre doux foux à Gostori — Retracté generale de Larmée potomise pour couvrir l'apsonge, — Skrayueck, ne miste sur la rive gauche du Narew quo la division Kamuski. — Il

no detroit par les pouss que est uves un passage de una trende sur la des destas du Paren — La gargione d'Attententa et prépare à la résultante. — La grande Arteide guren herrenngen & Dyelt - Elle farme \$6,500 hanneret - Bieleitsch et is prond due block present reared. | Berteitett greated que department 96 ma ). - Le général Bistrom commande l'avent-morde. - Le général-maand there it is the aboute, we are in grounders. - Anapar des revetes age la from a Unifert that . - the front on to the out Latthier's of the on four .- the sid extent days. For creating apportunity describe, - Its continent a fair me inde all printe care file beneent. - Les Annes pérettent à teur soite dans tharséann. — the emperating rooms of magazine contributed a comparent first points. — An appropriate l'antre cité du Narch, - Reigne offenté de l'armit autonoire. - Les grenotiers A'Astrakan process souls sentre une symbs. — Le général-major Martinell bour Anneie l'enemple. - L'avant-garde du l'argedt toute de porte tout quitien à little eronera. — La général Toi) faj. étever deux hatteries pris des muca d'Ostrolenko. - If the property of the last deletal pair is the properties it in second the free last it is about garde - Les grouvege Martin d'et Breg groutgevent groupe de Gregore gobben - La Intalile de livre que la chaverce au delà du Norew. - Qui nos mille Banco tienment tête à boute l'arrede polonoire. — He pessent mattres d'Outroientes, des door ponts at do la tête de ces ponts nor la risu decete. - La moit met fin à l'actron. — Partes des Russes. - Trais générales blonds : Mandorstern, fich.léte et Nameking. — Portes des Poloncie. — Donn de leure genérage, Licht et Lomeneke, tarir. — Neuf milita hommes hars du combat. — Diza à dissur multe discresside nor la rese grante de Narete — Le sera de Larmée reuse destatente destate ages most & in tecturary. Many words a court belief recognition and most — Beauty 86terrain care Processes - It represents the Attenuals are arrived at them and Pubtion, product is read - it a wed are includable discretion of Litheaux, - Latemarrorstand un an eine figer dann, letter priva nord im fün finde die Pro-grand dit derrette à la proviouse et à la soutenir - Adresse du prince Adam Capriervelo, chef du gouvernament national, aus mourgis de Lubrande, de Welhynie, de Pedebe et Chippen - Expre des le congra de Camplando Alma Deut despette binagues garren Poranger. - Les barries de 18 albenne et de Porture barrier et dispersion. — да работи, Съдърский, евере је ростиот си Бабрација. — 11 амил држија ѝ и Diçto de los nanener en otage le grand-duc Constanțin, - Sierakounki et Putthandel engistent à la réverte les Lêtharantons. — Zuitwoki, à la rête de un partinanc, se montre à la frontière. - Le gérérol Grégud se porte de Lorses sur Baygrod awar un fort derrettement. - Drebnisch eraunt eurore une foze da voor eet comnoundeations entravées par l'insurraction. - Le sacya de Ruinger enveyé dans le paletanat de Leb in. -- Le corse de Kreuts en marche your rejoindre le groode armie. -- Le surps du Both actionnet de détraire tes handes on Postolie. -- Le pë erni sa chef n mat priverant que des tutermarans de ma prada — è desti pérola de porter la guerre sur la rive gauche du Darrobe, - Les traspes avaient dans Carrielle par justi .- Dirtiguit, de convett poer le prond-dur Birchel, 4 abprop & paggagiria formatic ... I print partir from propp tarted it Engine 10 mars. - Le appetier gerarel ducht is Parent, 17 june, ... Pag. 870 & 800

### CHAPITRE CIXXII.

L'estperson servié soutre Buchstach. - Le ples de compagne du genéral et

chel n'invest debusé pourtain por par des exercentaixes introvvies. - Il avair de Changer on plant to see if he trong set evenery arrests pur le manager de misostances. Ci par les reveges du choidre - Il terrire dans une profonde trastens. - Sec enportements. - Il semponent tout le monde de Louissement et de le desservir. Il accom plusteurs générales de correspondre avec Pasken ach . - Si parie de refromore & non apromandement, - Le brust se répand qu'il doit être remptacé par Pankowsich. - Il attribus les succès de Paskewsteh & son heurence étosie. -Trom exacente la vincataine. — la pranc que le casarés Ach ses cover de l'un maire emprés de l'empereur. — L'irmée abuse bue autour de Pouteile pen lant din 100%. — Les angénesses présurent la paratraction d'un post près de Gereix ... On dismit que l'armée polariere avait repané la Vistule. -- L'armée passe pamoude autour du Pulant. Rescunsantince de la rere de finere juncité Legron. - On the most river de l'arreste potentions que à dispare, - Directich est tres-retiré. - On le dit mainte. - Il reçoit le révérent Levitete, surrémor des granadiem de la garde, - Belle conducte de cet ecclésianaque per se champ de lastatie. - Prements ment de Dictionen. - Il épénave un malaise dans la malaire rin it jann - feltrataille reperatast tente it plurade - kritiste cognitiva da gib ridral comits Orioff. — Dicharch on out transfers. — Lour entreven. — Obset do la mission d'Orioff, -- Darbotech ng propore, -- Leur grouper en téta-à-tête, --Dietetach porte une maté au premer qui entrera à Yarsovie. - Orioff lut aunonce que l'emposeur assend su désidation. - Dichiach frappé à mort, - Le charles in account asset to mak. — sentages, the Jeens of Lempereur and appell. — Le malada éxagen taut la monde de peut de communauper la sontagion - Ses dermeras paroles, — Sas dermera momenta. — On répand le besse d'un agrecée ru. Con etiqui simpresent. - Calimanio, des contrapordances de Varione. - Le géniral Toil, abet de l'état-major, prend le commandement de l'arride. - Se proclamation our Poloneus. — See conferences avec to counte Orioff —On Africa que l'armée gardera la défensive jusqu'à Lorrivée de Parkewatch. — Motifs de ertin decision. — L'interrection de l'athèmics continuels. — Preparations sources cutre le général Ehrapovitzion et plesseurs générant polonies - Délaite sur est negociations. — La généralisante Skreynecki s'y trouve misé. — Comment al sidiat muentenn, apres la battelle d'Oscrolenca. — La 1 eyorite de la Porte la tontenart. — Il fast destituer Kenkowsecht, gouverneur du Varionie. — Il aspère à devenir distateur -- Le prince Adam Caartoryski dan son concurrent. -- Le Clob paleighique appaire de trabient Shervitecht. — Let deux Chimbert renoncent a changer le gouvernement. - Streynecki retourne au milieu de ann broids. -Zalowski ne nocio accurateur da Shurvnecku. — Lettes comprometante de ce général sa ser not un crous pout — Mois sur rés des émissions papers — Expédition de Greigied de Lithianie, - Les dichute en sont beit anti, - Le général backen haltig derast Ravgrod (47 mar). - Sa retraite our White. - Le général Kuruts le papaiet anne les mores de cette virle ( Il pour) — L'arrede de réserve proud pausion sur les basteurs de Posery - Greigné forcé par ses officiets de faire our tentative por Wilna. - Combat dara lequel ses rebedes sant délada. - La général-Sacken applandt zur is ekamp de betritte. -- Le colond Ovander dirige une charge du régiment des gardes de Wolhyme. - Le général comie Totatol vient prendre le curamandement de carocée de reserve ... Il se met à la poursu le des peticipes —It reserved has written forthis a target emparter — the error de Coviend no divine on physician détachements — Chlupoviski, Zaliwaki at Bombingki mapaperegat spidenest. - Tanteque étrançe du général Chiapereste, frien de la prin-

arms do Lawles. - Basel is recover on Lithuanic, if as flut chef des insureds. -Or aw'en recorde dus motifs de con entreprise. — le culei i di faure prince plan contitantos en la palacenar d'un nomplet ? — Il se dirego vero Biolystach. — Il sessone la grand due de s'en singuer — Le grand des juicerté par les baises de se garde, ne rolles à Mosine gres su fremme. — Chiapterité vous ansere les nommer de a elter las provinces ou busines. — La pérante sau as dispusa à abdir. — Seu aide de como. Regista, tal propine 4,500 luminos pour la defendre. — Chianovichi e dleighe alors tava être megnieté et reposté diviguel. - Ca anues qu'un complet arait été ound: contre le chierévisch par les peus de ce matroy. - Le cheidra distato à Blossim. — La princeres de Lowers de art affeinte. — See mari l'envisère hers de la wife. - Le chajéra les entoure de tous edds. - I) se rend à Bissis. lli derit à l'emparaur paur ini annuncer qu'il retourne à finist-déterminant - il part pour Witcheln. -- It passe une jeuende dans ortic ville (27 juin). Le somte Oriest prove dags in mirrie, -- il revennit de Prome et at matrice évait réses-- It s'agtome d'éminer, par le territoire princies, dus magintes pour l'article Pante. - La sul Précèse-timitaume avait éfficaré en lace de l'harope qu'il Acdorart je taar å terminger produktenen i in giverne de Polisyne. — Organisation det magazing. — Fourniture den vivres de l'armés. — Grisfi e abouche à Weste 4900 um envoyé du akraya seki 🤝 Las négresations anothemes pour la mormanos de la Pologue. — Der gledrage polonese gagnin. — Prajet de contre revolucios & Various, - Orioll to yout tracks qu'aves Shreynoch.. - Il segment to Absort de céntrévisch. - Il pareires à la realisère à Witchel, - Account contrat que Jul test in articos. — ils accurres essemble. — Lour anaroties. — Ortof essere de le demonster de reverse à maint-Personalisserg. - Experiementé de grant-duc.-Cotte coiste attiene une attitune foudrossate de cho-éra. - Sus dereures montimandations à un famme. — Sa mort. . . . . . . . . . . . Pag. 148 à 419.

# CHAPITRE CLEXIS

Micrian repos le resport de Dickitush sur la basallie d'Ostroireha. - Il an est Thromacht affrigit - fit accesse he general on that it improversages at inches it importus. — Il jetta les yeux sur Paskewitch yeur la remplace. — Il venfajt sependant récompressor Defectach. — Su respont du général Telé les assesses la front solds de marichal. - L'empereur apagne Paulirevich as commandement. do Partido (6/16 juin). - Li prionza que la régiment d'infantaria de Distribut pardora son som. — Il fait déposer le unor du défent dans la pathédrale da Politech.—Les eurps, accompagné par le pre ran l'enabelahai se dipat efficares popiricure, en inhamé en Propo gravactromes. — Parkawitch demands à l'unque-Plint un data de guales à que printes au pour la Poprias des apérations de la maispagna. - Il pari de Saint-Petershoorg our qui botage à vapeur (6 jum) - Il plane per la Primo pour se rendre à Puttinh. -- Les provinces indriennesses da Chicage pout placées ands backministrature des gosvernours unfainces (uhais des 19:11 juich - Nouvoles mesures pour la conservation des anciennes provinces pulcannes. — Latrir de étimp général Printantag, pommé guggermeur de Wadaymer at de Padalist, stad mort depuis former - Il grant été requient par le génitral Luvanitedi. - Par phase du 80 mai 0 june, la fintrogrite di corte en quatro districts administracts, one is direction 4 on that provincial - Ambana acbirde des propisciaires um enciennes provincia puintaines que firainel four



nommission. - Coun qui cont nu graient à faire partie des bandes seraient jugés d'aurès le Code malitaire. — Par ukare du 1976 totre, les genvernements de Podeine et de Weiternen placés avon les ordres du Jeid maréchal Dates-Sacken, les montecementation de Wiens, de Granico et la province de Biologicole, peus les crières de genéral abouté Tolstol. — La Inatéchal Ostes-Sacken annocess à l'empereur le pitablemenent de l'ocure un Wolferen et un Podeier - Degresom des finades day from behaves. It colds appeared by metalons does to parameter de l'armin de Paingret. - Peu de réconque mos érposts às automonomient de la guerra, -gradent Bed regraggeren. A de per neu Adam du Wurternberg regresquit des deutes d'hannour an ac. .... But tree normus suie de camp de l'etnuereut, .... Republi au Breifen Bigtrein 10 mm, 15 june .- Bangereren den vonvet inten ber fen perton the Ranner & Opinglenka. - Le Journes des Debute devenu in ganera officiette de l'impartection polongier. - Nobles et louchamer soroles de l'entrereur sur les vergagus de la giverra. 🛶 Administra hàmida da cong coma matemates remen 🔅 Farmeng. - Mite ume die nomme Pooleus. - Nicolas übn m. raudenge in. neile do en Campio à Avenamire, pres de l'Operines 🐱 L'avindratrica stace un était de gramona areană 🕳 La grando-duch sur a rinkatipor aver nel mestra prur a ter may une mile e d'Anglotorys (68 mins). — L'imporateurs refines de s'Hagener à l'apmontes du chatiles. — L'ampereur édalars qu'il revacuira dans la gagétale, des que Principalita y parattra. Mércia général du choléra en Busses avec la principalita - U delate à dipa. - Pagingence des prescriptions apaitaires. - Beut mille there are dear there. - he has been preparate two at interal. - he represent themse & Baye not, and the same, to proceed could be expended - La process paper done this transfer has after their correlation in a considerable correct and absolute region for best effectives nar Nicolas -- Mesores estraoremassou pour préserver Saint-Peterahouse de l'invacces che filon. -- Premier una de cholora constaté dans la expektio 96 paint. --Les habitante sont avertes, per prière de l'emperage, de la principe de fiére. -Dispunctions praces par les autorités. -- La Conseil de médice nel -- Las grands infpases - Premiers effect de la bornissione passique - innacated d'un panels degerrour de tire fa, compani la tiren hanta princ majos. — Decende brouce dans la presidere retacte du Constilé da jane . — Les téciae cue de pre de ganetarea. - Bavaren des corrateures. - Transport des cholériques dans les höpetaux. - Cimatières spaceaux. - for reiliance exer- às sur les barques de la Névea. - Les mafiniers in ping nent. - Les bones classes ment l'existence du choiten. - Marmanes et rangames montes let ange, chaues et les médecans. — l'en de vantimes d'ahard, - L'empercur se fait results compte, heure par houre, des prayers de républimen. -- Le phillre des morts na déparaut sus torise à autous par leur, --Micrian apporte de landetas escursos à l'impératrice d'éparal. — il la troque teco-attentele, ficrivant à son pèce. - Il essaye de la distraire. - Il se lamas aller Information is an artistance. — It determines but home per extension and is a personal — Morto do grape, echanges T. beforeclast, the grand characterizer Laboured Bustonists, six l'amiral aémanue, de conseiller-privé Telerbatoff, du marques de Traversay. --Registradus ducut tana gas l'impératrics — Reugration à la inémaire de Distillada - April von de un nouverier myen man depople un nouseau en mort du grand-duis Comparation. - Doubler do Pempereur. - Il tine me devant ha decrete de la Provincace. — Il accuse les Poinquis d'avoir tue son frère. — L'impératries a efforce de les défendre. - Ricolas ne peut leur pardonner. . . Pag. 4.8 & 624,



#### CHARGE OF EDIT

Marsicate de l'entretre et la l'occasion de la mort de Constantin (17/10 pain). --Property Changett, die chaften filde im Pfertiteinen . im Le propie gricht beie dans Mitterader un executive d'un corporationement - un geriet fet beingeren percent for move the possess are noticent at a function. — Les modernes comcommitte di etter completen des companies secons. 🛶 De compleque about l'entre comment at in neurorization des saviados. -- Cot response nomes permi la populace, dous un het de décordre et de pilinge. - Journée du 1 juillet. - Clay sonte abolériques. - Patrionis si prialés s'orrane ou police pa ques et més on précier. - Jessende du 9, -Monvenux reassacres. — La polsso l'imprisonate. — La trouge indécina et partagrans, his prices sin pumple. — ferrançon den hópitaux. — Moiscerin et habemaru epople. — Le Crista Experier à movera à fer neural completes. — La san er paras norm depotent. — L'exploites des contra segmente — Jogents (t) 4 🔗 Describer et forvar das gress du propie, l'actues abaneves térmien — les nomes Tobernyche filet Zakowsky s'efforment en waie de ten zamener à la raison. — On bratte ou outre le pe vos ill'enclatuf cirentie chrestier. Apparteur de leupercur sur la place de la Sermela. — fion ablecurace à la feule. — Il deficitée nu penole du sapesou her et du prior. -- Le peuble obéit et s'assure. -- Proféreux effet de la passanzon d'un pouversin. — Ricolas parcourt la ville. — Il. viu te les hopstautt. — It compare l'epidéusie à vise hotaille, — En mietant de l'hôpital de Wanni-Outcow, il reconntre un mélicoin poursaint par la populace.— Il goine his current on proceedings when though digitalized applies on an area processing in the offices du l'eau de chlore. — Plamante répartie adremée à non roédecie, à rendu. — Nowho so is first governors that are amproper — forg silleres upmarca de la respectora, Wilcomia, Bernaria, Parda de compligación y Manado deball et la grand-maître de sa police, adjointe au monaté anutitud contre le choiéen. — Water while off, thereo has accommended on the emigra de travel filtred our rel'absonce du comite Pierre Toloisi. - Le colonei Toloisi, aude de camp de l'emprincipal, reprincipal des Bantinaries, principalitations de strant de Complantité dessistantes des stranges de na garde. — Ordre du jour de l'empereur à un sujot (ti pam/l juillet). — Principales surageon de liquidate à tombéloriente le La menditerationiste neve, la grindra, da gónia Copornanta, la gondral Larigores, la alterargina de compressed & finance, le afrendeue Bhagemerten, le grand-martire den dérécatables, course Standards Petecht, in princeous Kourakier, etc., etc. - Damieuteus du cheière. — Périr de décroissance. — Le peupes se resigne, moss persiste à courc aug grapojeonements. — Lattribue à l'empereur l'atténuation du fillan. — Crésand one languages in comparation made on Community of the Experiment discharge and on access to be adopted a regarding test that the charter if the regressky. — Générosité d'u négressent Exerruma, — 843 habiton det biéut de l'empercuir at de l'impératrice.

## CHAPITRE CLAXI.

Le charles à Cronstait. — L'empereur ne count put de s'y rundre. — L'épidénsie périère en l'infancie. — Cent vingé mête indévodon avance péri du chéléte, en Russe. — Le systeme des nordons mantages et des quarants ions rencontre des



armendictours. - Lo Commerces feminte gaupr que le ficies de Movequeud se soit But speeched - Legit wheat the tractable? Assessment cannot poor operate one po too gouvern pendant la durée de la foire. — Rouvelles de théâtre de la guerre, — Paskewitch arravé à Pulturh le 25 jonn. - Amélioration de l'état de l'avanée.-Bésellen dy general nározna, rentropa se do printroj. Tell — Carando Novas — Bornsage & in memory de Birbolo & -- Paule vit, kerne ove i incention de movre A destruite at plant de uni printerment — Il talement et autocatum et arieba automées par Orloff et Bielstach, — Tristen ganaéquences de cen négacio tiom. — L'Amente du 48 juin à Varcoure, à la suite de l'éches éprouvé par le général, lankowski, près de Lischvis, — Le général Hartig à la raçad de la paputace. - On le mune en l'enfermant au chétenu-royal avec les générang landouble, findemilie of Patricks, - Arrending de gefonet Materia de Pro-l flowers, in general Functioner, change one in Languerry, in gentlemer Leatel, et de Madame, Basacow, - But de ordie municipation populaire. - Lian sational. — Lavde en masse sour la defense de la patrie en dancer — L'asservair tudigraf, das violences a revolus centre des sujets russes. — La charabelles Fancbetween the Management Description and Africa pages part are account the greater damp for Vingt-quatre henres. — Le camba de Nesselrode les met sous la protection des convolt de Pratoe et d'Anteiche. - Straynech, s'ongage à les face sorter de prinom - Om prévoit que la résistance des Polonuis na pout de profesger. - Lettes puriouslates durate à barre recau par le gradical folloctanes, manages des affaires Principles de Prance - On les recommands de seus deux mois de Pegant ef fusion du mag. — On lui promet une intermetion de tornament — Carada pabenasse angaşt pa futter avec l'armée russa — Fin de l'incorrect en de t abuse se

Le protessos gándral haciero promisti no debre de l'armée progrectionnelle - Le péndral major Malan with réorgio à Louvin - Délaise des rets les à Laidon't, a Bombany, h Wilkomore et à Sorwell ( 8 juillet ). - L'herode inogresstion order discusse on planeture handen. — La tande de Demistrale (et la grate the servent is received in Principle. - Let dulem hander manufactured, page page. guer les bords de la Vistalie . - Elles most pumbles ners les férme-ens, de Propo-- Gielguel de retire dur le terrisoire prunnen près de Schlangsten et met lan les normen 11 puillet) - Il est tué au milieur de les relduts, par un efficier solonais, Blabble, - L'antoni e n'est pas arrêté. - La bande de Robland est farcés de Aéproof many his armost. — Le pays est soomis et pacifié. — Les troopes du l'armés de riserve incorpacies dans la ponsaère araute (noise, - Le général syman Teinhai papació près de l'empereur. — Ses pouveurs dutragnéssaires et temperateur ruma qui fest-mare hat Poers-Backen — Le childre mortou grant figus les promant mendionnes de l'Expère - Le partierie des Annéauts cultaiques en Giorgie, Epèrent, demande à se démettre de un fonctions. - Beserit que Perspectuar advance à ce visibleré contentino (95 juin/7 puellet). - Abstentino Agoliste die eierge russe en fron die choldre. -- Noble exemple que les donne la person grane - Mademporelle ficholt, justimit der abertrade, bogen bei abobiriques dons l'hôpital de Watelli-Ostrew. -- L'empereur lei accorde une pession, - Limperation and product more disting on mark - Offrandes dig basis as right -Summy colorse car in surer arctive recognitive this scent against continuous de Saint-Pégregourg 🗻 La grando-deschette Anno Forth outrig, grettister formula describe de Constantin, fait un den mis miligente atteints par l'épidémie. - Médicition des hopanez destrote agu ch-deregoes. — Porsore un vigarear des quarastators es des gardege spantages, - Préogopositions politiques de l'empereur, . Pag 446 à 454

# CHARGINE CLEAVE.

Les autoures respectives automorphisms à segonir agrir dans l'instrêt des Bulennes Minsion des agents polonaux dans les cours dirangères. — Enimewieu et Platre & Paris. - Wassell, Louis of Resimplying & Louisian. - Lettick & Stockholm. -Wanter of Lancous & Commonwell on La government effectionment of a este le missa à delle est le trans d'Andreannie, « Atalannes doute une Frant and Person at the Tenner of a Anglistens a passed from advance distribution. totaone au tene à l'égard de la Pologue. -- Landonn prettueu montrett, Caustief Dieser at local Palmeeston, réalement le maintain dus traitée de 1811. - La rese et le menorque employés à soutenir une noble steam. — Marbotations des musieja polossają. — Tactopać des fermiju pogreibus. — Journaus gagnia ou remdus. — Le rei Louis-Philippe trompe lui-même mer I état de abases en Pologne. — Cahave Person real feet seen to prove 6 to flames pour no greate de four-sel de Annat Petersboorg - Bonacan de Lamener Périor - Il annue le tius de Muttemort à preserver l'engerour en factour de la Poingur — Le duit de Mortament report do markers in Apriller do mitte déregation in 2 qui parte des est de 4 pareir du car. — feminiment de Canimor Périer. — La dun de Mortemert chitt à repret - Innationed at an overer human Armine, - L'ambanadeur effre in médehar de la Proces. - Pare et Gosporete physique de l'anagereur - fin draite, alle BENEVA DE A FRANCISCO - LA CARRONNOSE DE MANOS DOS ANOS - A PROPERTO DE GENEVA DE an dispersion of second dispersive president source, - it that allered a state of with presentation de la condition que territra à intérest, après aven postigaire Polypara - Lord Hermourt a grotion to face the atmarchs paragraph - Cornel es numbr de Prenciosio 🕶 Reas du consent de have-dumus que las Visite de Turner relation to Pringers — Live a proper payment of the first and Parish mentable étable de cabinet des Tuderies et auterein dans les archees de l'ambamair. - Of operates assessed Primer et en due salet, par la Primer et l'anglefor the most demonstrating in the foreign of the factories for regions of the effects of the bird — La remar la Reservoir como beat est de grapuro. — Il de luctur à the point in the first page of the common de la page point . — Le duc de Barten et abbewert de retournet en Ericee .- Canteur Piraet avest exact gant it dangert da proper à convertage de la remoin appropriét da prochabité de la Francis de la Despuis monetre de l'étrons produité monte des Products, «» deputte amprovagants de empetent et pouvet une graefe et aus tementagneuts cuttre les Podonale - Lingo dan amatria da Nacial. — La magnagan dapaga pangain basanin basangan da par III de Bourgiang - Mosen adred atticous par III de Bourgiang paur hiet accuere i representa à la mirrormer. -- si les recontre les plus indice, appreise de aux regio, processore la 11 disensore 1886 dons la maniga da patan Histori, -- Recolor but promet d'offrer encore une foit le parden aux pahelles. - Il envele le part mainte en maisfette mas Parrenn. 17 til pariette. — Go gegrefer apparte ti anavelle de gamege de la Vistole par l'armée russ. . . . Pag. 450 à 400.

### CHAPTES CLEAVE.

Breat of the passage de la Viscolo — L'armin se quet en magrament le è palet. — Premiere againne, gomenander par la come de Wat, de direprent nor

Go ste

Plack - Brunitine spinner, normagnate par in prince delabler-what, risempost par factories. — Empleirar colorer, post im orden de gratificite Metal, de chapt me their: - Quarting remain as person me hapen - Pertos praire, magreift christigs. — Rancon de Carreir prisennes devem Prays. — Bie tettent par la pian à mirera primi arrefore tra Busine :- Openion de moom Grottorrikt, experiment l'aspertuge de constitution l'onnesse tote la plus gametre. - Morganiché portage artir operator. - If it was then request the broken data and grands hatache ... It so respective dans in algorithm do fibration. ... If arome & Paparit in Africa. spaces de Turre et de Motory — un dimenso o moverent et o entrent. — par franker - Lie gefriegen flegen is fleetiger at gertreit gar in nache Habpin pour secon que partie de l'oriele poi-caux. — Turne et Melong vous de-firent die die nieus remai commendate que diagreton de ligentesaring, un Parkentisch Provide & Plack at his extra days a property & present in Vision . - Thereseeth, diagram int angus is the Conversational Prompted, prilament it was given that if Smith tind contact advince -- Prototopic during a ma clark du aures un orden audtagent. — Borth de 150 vo (pally peurs ins hobigsvipate — Bherpannia macous lippgener) is morin Ciene jenerennten partileur die Pormannen. - Mourement de entrale de l'arquir potongire - Marrin en treits des Anning. - Propilities de Mirant, de Rationein un de Montten - Profes meife ein pomogn fin ih Vintaliet Gefelt. - Le calend Visingolf, du corpo des implements. Il in constraire les peuts. - Daidiriginate do que papala. Elegis accessos, é que piante é prepar desté les lies papacents des grang. — Des recollèress de Compani Schairvest in rive généris tions rés-matéries Francisco, -- Basic des Bours a Plants -- 5 armée de trevet en tourebe la 11 date let -- Le soute de Vi II commande l'arriere grésit en courrer le Monrellett de Largede .- Contingation des prints, - Largede résent de bord de fieure dans le merés da 16 maiot. — La primera contrareza la lendenzata. — La crimera da général Paliton passe d'abord et métablit à Raysonolt, - Done la most du \$9, le rente de l'acrese paste sont renceratre d'about-tr. - L'arrière garde reste stude tur is now drake. — Las prace-passes parameter an extreme que filedity. — La gibnarral Palatan que tener en emercia el cuercia e Lararence. — La compo de la gerde A bringacono, le comp des granulació à Bradicon . — La constantidación de locjourn & Ramonark. - Procincuous ou grades on their out babourgs. - Proproptions de l'instriblé qui centre. - Conservament provinces sons in Courtique pagreen en ge-braidinger Don-breekk. - uit genêrel in olde sênen û promie ne appretions area regions? On correle per une baselle divisire derest famores. - Lagranian quarque miliabil de que résistant, un edictor la passage de la Yuitota par aticus nigue es representate — A reperto la guarto de Pelagra gameno man selection general greates. — Il no modifica para qui un un parte derivat sui, — Los resports transplat at Incorrectus — La time day morts at the binarie — Il prévon per der der von der de elemente 4. Agust de Prévents sers aussi alles --Reppert de Pratico und un date de 61 justit. - L'armée pour a ret Magrate de la Brander de Propin. — Die gampe à Geraldo. — à sou se mouvelle de l'armée painnapp. - La produci Es convendi personat dete um Compuse às pateixes de Molies. — Les géodrales élapart es et Gorssons voig une repons le grue de l'apsente, agerte green bante Turen er fin terif (ill jerbet. - Le gereine de Print puis jante. green I are eve-garde, dur 16 rest green be. — I ellegt ar renormagnegage progra & fit. to to do Lovice, quiet dans property à soutiste qui siège. — Le fort-augment) that decit is uniquener, dans carbons do in door products do governments.



efrolutionesiro. — Nareanor du grand-des Napias à Tranhel-Mo III actit. — Manifeste de l'empereur. — Ce manifeste publié en Pologne et afficiel à Varnorie Le évail du charévateir et la choiseu amplehent les récommences publiques. L'éposèmme cross à Rige et à Crosstadt — élie se ravise à Sausi-Priembourg. — Les brate d'emponouvement es renouvellest dans les provinces avec le challes — Ou morane los parte et les médacines — Exerci hercibles étans les colocies met « indres de Bavagarad — Camplat phomeania attribat à des socias proviersones et mannambles. - Aben det bourteen kriteretiet. -- Explicatet det tantoein brutales et des motinets féroces. - Effinyante mortalisé. - Midecina assassinds. better des savenas et des spisais ivent. — Ils Sancarrect les officiers. — Parchibit explained to grand over do thought - Atricin's horridge. - it's capita and insfruction invité à fine la page avant d'étre joiné par les armes. - L'empereir were det farmen I om affrenes nouvelles. - Mantivité à une marte sur les déequipme dis physicis-programs (4.18 and), ...... If resion dis propers, Orlott, en son \$4.54. mis-flores. - Le grades. historischet l'assai précédé. - fizication manuaire des mourtrers. - Installation des countre de guerre. - Him en payment dat companion. — On se découvre par les inntigateurs de este foire anoquiquer, 🛩 On mapper no que des spiratances staperfaction avairest de follmées dans l'exactivvie que heracent les méasts. - les se repetient et reconsissent avoir côté à sorimmeration du sérvou. -- Orioff emperat les executions et fait envoyer de Cauann le rente des Jéremas. - Elementaires rentrarrelle le nemourait des calonies auhta.res de Kovogorod. - Bescris se coeste Orbell (25 soit 3 arptenber . - Caramortet porté su système des colonies unitrative. - L'impegnar vois l'incompatihijki qui ariate entre le narvage et la diespire, . . . . Pag. 449 à 400,

# CHAPITER CLIXVIII.

L'appareur déciéé à ne toièrer nocure intervention étrangers en Palague -En privarian d'una grande guerre, il ramondo de grandes contenters. — Manifigie aptorpant la cristion de billete da Tréser pour une somme de trentr malicies de rechien. - Ger beliets bien augustitie à la Bourne. - La guerre de Polugne a grad graduit encane diretention dans les revenus publics. — Discours de grand chambritan counte Liffa dans le Consul des établiserments de cradis de li Erepre, - Bog diet der Beitrem rieben. - Bisport du ministre Cantinne. - Nogwei amgrant de vingt eing milions de poubles, ouvert par la mason Hope d'Ammeydars. - Mantierte die 91 95 unds ordinasant une leufe du quatre recruse sur grag ernin tedividus. — Neuvenus rapports du mardalial Packewitch. — Les Canaques du ponda de Writ prennast possession de fe ville de Loveign (Di juillet). — Le linenseart-général Mourawiell accept urbe ville et la tret en état de défigne, -Morroment retrigrade de l'armée potentier. - Na position dur la rive gangledo in Buaru, -- Quarter-griefret de sarmyaerke à buchacsen -- Parken ich nonore sea constitutions dates set armée et les gonts de la Vistale. - Le géodful Garateuxweig provides les couvent. — Le pérdeul Aures nettous le para des bandos do Cuchouss. — Sur la rive devite, Rosen se rapproche do Pragu. - La général Kreuts achève du pacifier les ancienties provinces pelonaines et un reprinter la granda armés. Le général Kassascoff assaége Zomose. — fluctique endoute it passage de la Baute Vintele (6 not p. - il bat plusieurs fois les pabritis. — It occups Sandornin. — La géndrat udurantes remperer par victores pres

els Granica. -- Les milicas décourse les armos. -- Les habitants vicoures à la rencontre du Rucisgor avec le despesa blanc. - L'ampérène été 400 la faire conunder les otséques de Constantin avec la rechisson de Varuevie. Jida procesti mest contre les rebeles s'augments au souv-nur de l'attenut dangé contre le cé-PARCELLA. — Quatorne menantes de trois multison de Polormie. — Los revos de Constant n., embaumes à Wittbalt, ne sent par transporter à Iméliaté-des. -Cércmontal modelle ser suste du chuséra. Le cortest et le certaini soume sen lius de generataine - Legs provée à la legeratre de Montes, de sont - Tantes les troupes vont an-derant du cercueil et sui rendent les hunarurs militaires. -Il out reçu par la métropatatata de hatat Pétershoury et sun réorgé, die shar functive dans tos ruce interdites à la coronistent. — Caracière morne ri timetre de seu funérailles. — La melhédrate transformée un ghapelle ardrute, 🛶 Service de cour amprès de corps. — La public à est pas adress à jeter I pas braite sur la curps. — à inhutitation faits prinque à bois cliu à cause du choiere , 10 aoit). — Sévénté dos réglements moitaires. — Défence de s'arrêtez dans la run, de parier sux passants et de se donner la muse. — Nicolas e était salerda. d'assister nes fundanilles uvec la faratte revale, pour chéix à ces regionests. 🗻 Les continues de l'Égres proque à l'afine des morts prapert de suppresses per qu'à la constition du cholden. - La princesse de Lowies avait successil discusione sen mari. — Elle est foccés de se séparer du cereveil à la harrière de Mences. — Ele fait in quarmataine date une maisse du marquegne. - Sin habiteins des produnt la dunte des electrons de Louisantie. - La dermète salve. - Elle tombe évaroule - Elle avast grapé nos cheveus pour en enfermer dans le l'incesi de Constantin - Lettre du condotance que lui adresse l'importatrice. - Lettre de Perigereur pour la finre veutr à l'aurakot-féte. — Reconnaiments de la Poterance - Constant a venge des calomines et de l'ingratifiade des Poissant, - Maigré set d'Aluste, il avait été l'arge gardion de la Pelegre. . . . Pag. 486 à 466

#### CHAPITRE CLESIS.

Las derniers jours de la révolution polyname. — Rapp ets de Paulewitch en date du 10 aoht, - L'arride poliziante gazadonne précustimiente su tigne de défense et se reste sur Variovie. - Elle manque de chof et de direction. - L'arrede reces la postrocit. — Roistion des évéapments du Variante dapais le assenemocratest d'acrès. — Obravacché accuss es attaque par le parte extrême. — Il n'a par d'autre pensée que d'éviter une bataille. — Il se fie aux promisses du cabinet sich Taphytics - Barrast diagery suppositions, if Whitalt some small ever den agents de la Russie. - Son chef d'état-major Prondavisite l'avest étéroire au Genvernerent n. ta-mal. — Leie vo. 1 accusant de trabason. — Zal resist prétendant aveur en écon les rouses un preuve écrite des marconations du filt revneckt avec le erunin Orioli — Il lui contract pour compliere pinneure giarritez polenaga — Betour rrespéré du Démis roks à la tête de son détachement. — il ausit foit aget trents miller on veryt-rung jours. — Hen antele triespokale & Verseyle. — kuthou manno de la population. — La peuple dermando qu'en la mette à la place de Phranecki - La larve invoir ou come use commission pour faire use empotie Discret - Biemorm de ante commune un termie das postetes las plus etandos. lit n ont par de plan et su sont dirents d'operson. — Laur nereste no mars de

Britanow, - harrywecks by attendant on pasters une reven. - Les troupes l'as-

Google

UNIVERS T

physical — It has principle Destroyle. — La con menous on related at the mangarakra a překra) sa chrí. – likrajovský stjuntí a moza ka apostogu. 🕳 On the representation of the print fertile harmon. — Ill realisates quite an item combinets tag Barrer gan desagt Nationag. — It is prairie du Constantination, que a 6 par met in gapetplaga dint du défense. — Letten du Indondes, que demando à dire entenda. - Showywoodd went in farm passer showest un spennik die granne passe unoit quabil gen prato, — Zaliwski ast autonou par la communicien. — li repite un necessioner aoutre Monyancka. - La prince Adam Caurtorychi, fored da déclarer que Monymich, int param morphis - Marryon to no drague gas or procedur. - It is a gat distribution is proposed, if a 2 high gas a houseon pay differentiated & 40 photol. ha estimation, gree sections, demands, and dis greeters of inclusion. — Toron Provident purchase & man entractors at & one teams, -- United into retain pay in thesis d'un genéral en chet - Les vous rout participes. Le commune recht to direction and restrict die Europhisters in States and the Co. - Designation of the Co. - Designation of the Co. Composition of the place that has profess to Distribute to the Attention for first time. De referent al resultant e republiques de appreciate sur les resurs de seu prédisappear — the presentes do terrors. — On it disappear to be a party. ... (Arthtierk, appropri it quintiment mette de la rigerra. — La Diane de rimentale pout dudange to chook did process on other — but receive Procedured , began a service des - Japanese de 16 des. Orte de 1 handeseurs. - Est apprese des à crop la fetrette de l'armée par Variantes - La Diete de poègn par, - Le general di spirishe, graphic region providence de Narconste 💎 finalité region de propie 🚗 Séres e site de gradig auguste un Japane — On entireta que culor que paga-traja. 🕶 Dia distiguir las eproduces in Commencer and words in Princes and Branco - Est specialist 46 las conspirateurs. -- Janoburs, Lelewel, clasf de la flaudit pausieique. -- Paisannes de esta Sucidal. -- Consporation qui dest soletar le 18 note. -- Se planted Marcharetophia, abel die gereif des aufgembende. — Particult die en vieum général. — Las aufants pereius du la Révolution. — Réunion, de la Boribid juarionique à la Bateuis - Baseup progress usus in principaes de Crystis. - Chapter periode do l'abid Prignosij. — Il rappolie le procès de baste trabuser latenté au pimirat landowaks. — It a form and on others out product par in Geometricians. gi que la pravia ava rea, un é apos rous. — Pâpas vo de sing aventres accepts an passe to their revenuent. . Our est extention despet a Longit sky gaproprominint typismus – Kapinasio on danočno par to promo "kortnyvika, – la annue en que la present les génerals tandons de surs les que es messions de pourte --El giftente un aspecie a canter la tivo per como ta a ma occasir a ordre 🕳 🔻 sur consedurâns residente este elégende et les une misconom filosophi ocurrent — Les députes retinales dente de la missa des la diseñació de en La tradició forma els habits de en Constituios de dise emoures de arectature priore par Laukarda. - La Mairia Print Anglitik de temper - Las representationales described - Laffrey 1924 Auto 18 Mills -Hausartin element de Compar - Combide & Santago von, & Bantonio, & 1970 reinel. - Die hauen nomant. - Bandes d'hancesen armés. - Elec se despeut unes la chistern-regul, un vocaffeant. - Coupt de fen trefe dans les fanétres du palain. - Le paule en gent sous les armes. - Il pearete sur les parterbateurs, le hatouautie og norat. — On het nouper le brock gije is gorde aniscanie ifre mir it groupin, — ils grissend Wogorsky aproved à la defense du sluitour-royal. — il y onun pour la presire à l'abri du piloge. - La populare y pissière avec lui, - Ou direction in processing the on too decimands. — Le giverni decimants interpret greenest i on in majorid a un obterbore. — Son greenes, legitable Bereindig, est

that on passers, - Lor afections therein, finished at Photheric, Markets Banacow et Louis Busthovels, est la même sort. — Les membres de Conversement metional a nevet per as annexers. La prima Charterpilis part en eschieta pour l'armén — Erobenmais, en quatrons de général, pa apiere de la finite. — La programme exercises to the first access princips. — A for meaning the expression, debprove to have one do. Resta, on the district designs protections, come surem belows. Madout Considery, In production — A. In private des Sécretors, une processors code In comme for above: - Ches are Commences, in comparter of East Hank-groups at pierro em atravas en compley de de la masem do grand-sera. 🛶 🖹 🗷 grando person, on the tout many distinctions. — Le Convernement Prote impossible. — Kryke-Tinchi, apprecite sur égrepours d'aller se concher - Provinceites du Couverneменя на проб дос исмен. Види зациональна бы репрід. — Непредок маненалеч duncies roes. — Un prisconier rouse, le capitales Katter, águegá. — Monaces contre Skreynocki. — Krukowiecki se nomene lei-mème pouverneur de Yaraşeja. - Sell press une nong - Des urpaque en revent de quart en grad se correpos quilithermont is vive. — Later of decide any conserver & denter four data made. — Schauf von de de Oueld. - Providentelle appreptie in compragniteinent de fingepale et de peut la garder. — Dendalwite reconne généralisative, fint que entre à le prise un - An proclamation mona camin - \$1 Plablit care only represent persons and in greatta: Mycreinks. — Sa conférence avec Menhawiechi. — Ses menaces à Latewei. — Le parts enteture travaille à la dépapoierieur. — On l'accuse d'être d'accord avec Shonyanchi pane kerer Varurta. Shenyanshi aretti, pula mia atua la maregerde du coccul d'Antriche. - La Diète édificere par la choig d'un président ou dictanene, -- Las condicion Brukowicchi, Onerosoki at Miomotowski, -- Bengbischi se dispose à su rendes dans la sein de la Dibte. — Da I du dispunde on lai. tennecut qu'il a grad gogenréé par les tennes .- Directions le recor de suplor congres de prevoir meverne, - Le parte montresteur l'abandonne -Engineering and destroys produced the theorems property and the many do make questions, as il agrante Nectorioski è la viscopressione de masse. - Thoughtie Margangha, pagagarte for Alfa era dayan peran, inc. La granzad Margangha, an matera da in granter. — Garbanah , massatre de l'anguraction palangue — Lawringta, manuteu de la justice, — La général Christiawski, pour araore du Variovie. - Dombieubi envoir in diminion. - It a pour outcreaser is vieux général Carimir Malechowski, - Proclamation de président Mestewiechi, - 11 feit rechercher les nateurs de incoepera des grinons. -- L'armée rums purce Varieris (19 acêt). --L'arante potenzas, dons les entranchesticole, en debit de la Alte. — Parken-leb proved a general fler up at 4 genera em forte pour ettequer — Sur la rive drone, Bioria biogne Praga - Baterprine tardir du aspendire Planieby et du confi bestenant Gorsky. - Bass la nut du 21 auti, ils remeatent la Vistela puega'as point de Pragu. - Els amavort de bréter qui pout du bassang - Les Prés aus distgrant Lavoredie. Bereiter de grand der Vereien & Imreket fille. Bregtenbre. Le couvergené, partit que la consenie finichessiné.
 Le grandenémie, que la de Pholesia es la maste un de la more Parymbhour grouppagnout l'esta et. — Le bures de Scheier, maniere de Preme, représente le recree tentre seasoneme, paren a de grand-des. — La révoir de Montabana, conferious de l'emperour et es l'acpersonner, administrate to baptimis — Lab physical of the distribute. — L. emperson précente con file à la communion et le décore des inorgnes de l'ordre de Saint-André, - Britlandet filominations dans la annitate. - Le grand-ère Nicolat as most chaf du régioness des leuxurs de la garte, la pour de le massacres, et seMIN DE LA TAMLE DU CINQUIÈNE POLUME,

Paris,- Typ. 40 Ch. Mayraets, res Cujes, 18. - 1948.

Google

Gougle

Ut ginal from

4

P 2/4 P

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY Return to deak from which borrowed, This book is DUE on the last date stamped below. Sep 7'49 15 "TRLIBRARY LOAN NOV 2 1 1986 UNIV. OF CALIF. BERK.

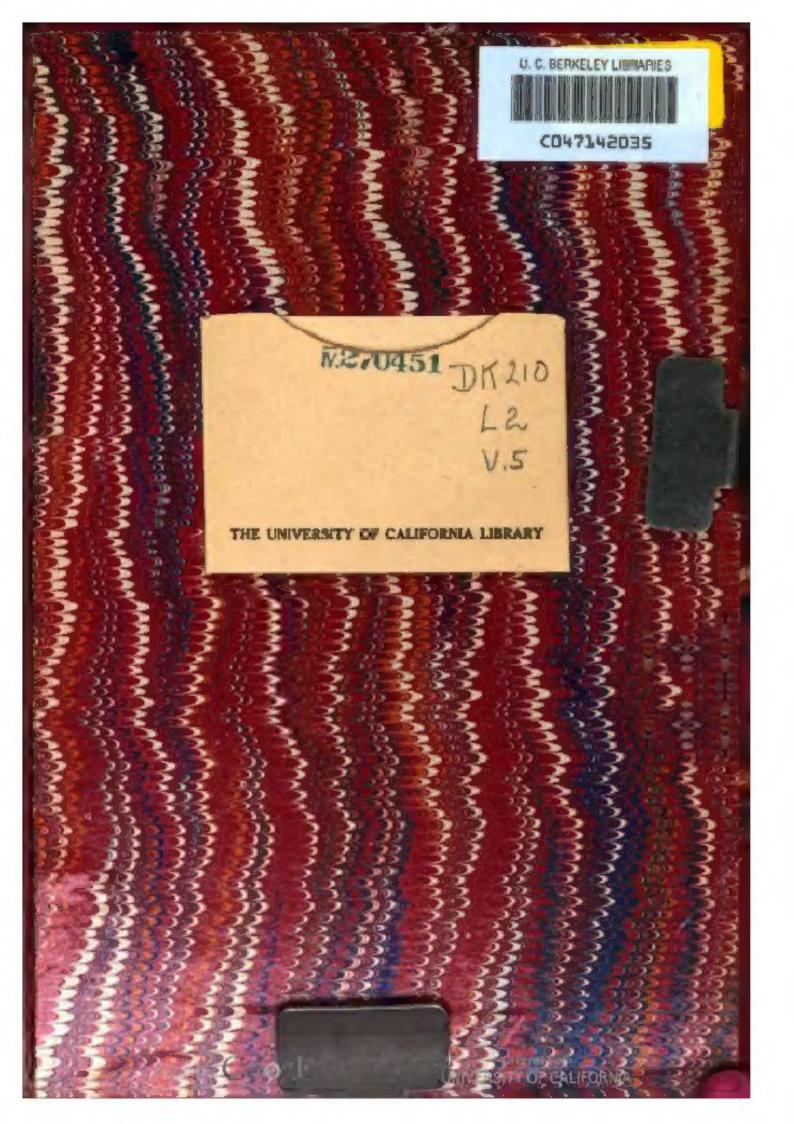

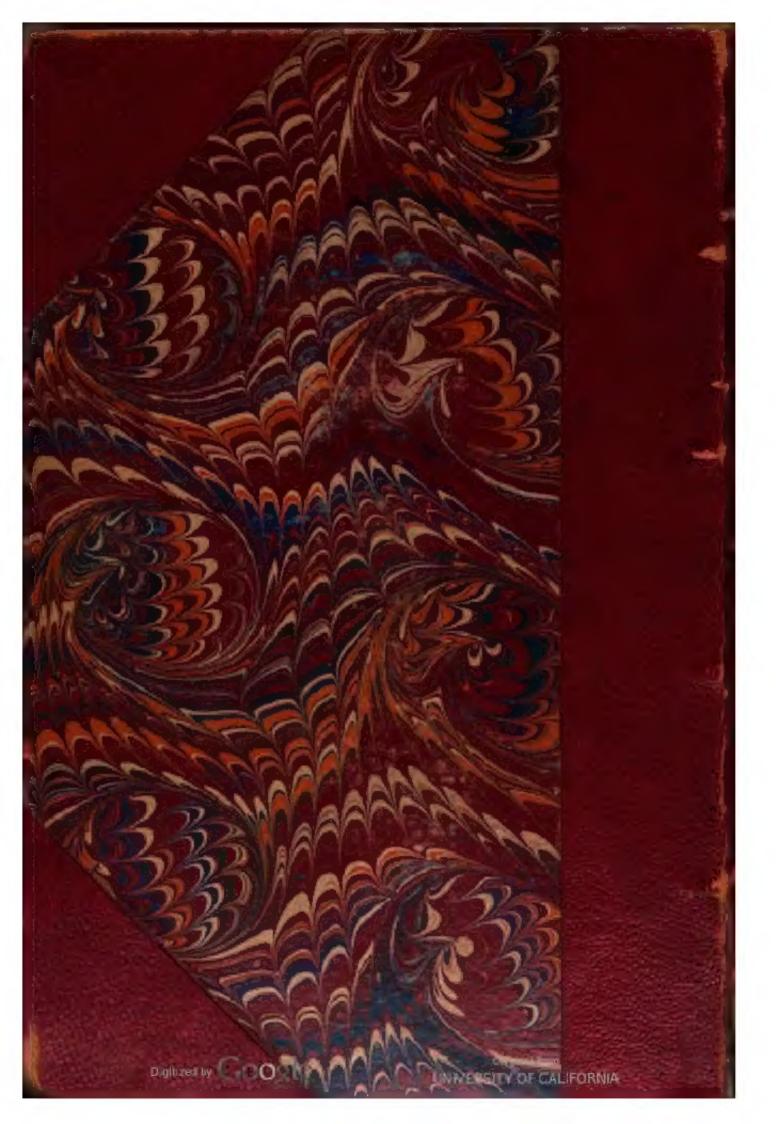